#### ARCHIVES

# MÉDECINE NAVALE

TOME TRENTE-SEPTIÈME



PARIS. — IMPRIMERIE A. LAMURE Bue de Fleurus, 9

### ARCHIVES

# MÉDECINE NAVALE

RECUEIL

FONDÉ PAR LE CT\* P. DE CHASSELOUP-LAUBAT

PUBLIÉ SOUS LA SUBVEILLANCE

DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DU SERVICE DE SANTÉ

DIRECTEUR DE LA RÉBACTION \*

A. LE BOY DE MÉRICOURT

NÉBECIN EN CREF DE LA MARINE, COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR MEMORE ASSOCIE LIBRE DE L'ACADÉMIS DE MÉDECINE

TOME TRENTE-SEPTIÈME



5783

PARIS

LIBRAIRIE OCTAVE DOIN, ÉDITEUR,

1882



#### ARCHIVES

. .

## MÉDECINE NAVALE

DE

## L'ÉTIOLOGIE ET DE LA PROPHYLAXIE DU TYPHUS AMARIL

PAR LE D' A. CORRE MÉDECIN DE PREMIÈRE GLASSE DE LA MARINE

1. - HISTORIQUE SOMMAIRE DES ÉPIDÉMIES.

La fièvre jaune paraît avoir été observée, pour la première fois, sur les rivages du golfe du Mexique. Son apparition date, sans doute, de l'époque de la conquête espagnole ; mais il est difficile de reconnaître la maladie dans les fièvres graves dont les historiens nous ont laissé la description. Clavigero prétend que la fièvre jaune ne s'est pas manifestée, au Mexique, avant le commencement du dix-huitième siècle<sup>4</sup>, et Cailliot croit aussi à une apparition relativement récente, seule compatible avec la désignation si tardive de la maladic, d'après son symptôme le plus caractéristique (vomito prieto)2. Cette opinion est en désaccord avec les traditions conscrvées par les habitants de la Vera-Cruz qui, à l'époque des voyages de de Humboldt, faisaient remonter les premières invasions de la fièvre jaune à une date très reculée. Mais convient-il de supposer que le fléau sévissait déjà, parmi les aborigènes, longtemps avant l'arrivée des Européens, parce que les populations gardaient le souvenir d'épidémies meurtrières qui avaient ravagé leur pays à di-verses périodes? Et faut-il reconnaître la fièvre jaune dans le

Storia de Mexico, I, p. 177.
 Traité de la fièvre jaune. Paris, 1815, p. 40.

Matlasahualt des Indiens du Mexique 1? Nous ne le pensons pas. Dès 1815, Cailliot parlait du Matlasahualt comme d'une fièvre atavo-adynamique, avant bien quelques caractères communs avec la fièvre jaune (hémorrhagies nasales, intestinales, stomachales, etc.), mais différant de celle-ci par son développement dans la zone froide et sur les naturels de la race cuivrée 2. Les recherches de Jourdanet 3 et de Coindet 4 ont, depuis, établi la vraje nature du Matlasahualt, typhus des Hauts-Plateaux, espèce nosologique qui présente ses plus remarquables affinités avec le typhus pétéchial. Il est probable que la fièvre jaune se manifesta, au Mexique, quand, pour la première fois, elle rencontra, dans la race européenne, son objectif de prédilection; qu'elle demeura longtemps confondue avec les autres fièvres endémiques, à caractères typhiques ou bilieux, et qu'elle ne présenta guère une grande extensibilité épidémique avant le dix-septième siècle. Jusqu'à cette époque, en effet. elle ne dut pas avoir une alimentation très active. Les premiers aventuriers, de race espagnole, gens pour la plupart en-

durcis à la fatigue et à la misère, en possession d'une assuétude relative aux influences météorologiques, étaient en petit nombre, rarement entassés dans des villes, presque toujours éloignés du littoral, par la chasse, la course ou l'exploration des localités intérieures : mais quand le pays fut mieux connu. quand ses richesses deviurent à la fois un objet de convoitise pour les nations européennes de toutes races, et l'origine d'un commerce considérable entre le nouveau et l'ancien monde, on vit des individus de toutes provenances accourir au Mexique et aux Antilles, les populations se condenser sur le bord de la mer, les villes se développer autour des ports, et les grandes épidémies amariles apparaître, doublement favorisées par l'inimigration de masses humaines prédisposées et par la multiplicité des communications. Au seizième siècle, il n'est pas doutenx que la fièvre jaune n'occasionne une large mortalité parmi les Espagnols occupés à achever la conquête des Antilles: mais elle n'est pas cucore

<sup>1</sup> Cornilliac, Note sur la fièvre jaune à la Martinique, Port-de-France, 1864, p. 17.

<sup>2</sup> Loc. cit., p. 54-55. Les altitudes de l'Amér. tropic. Paris, 1861, p. 195.

<sup>\*</sup> Journ, de méd, et de chir. mil., 5\* s., XI, p. 381.

Archives de Médecine Navale Janvius 1882

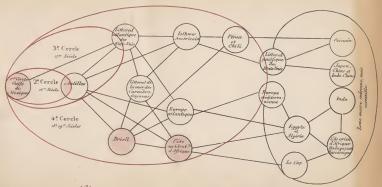

Schema pour montrer les progrès de l'extension amarile, les relations dija élablies, ou possibles, dans un venir prochain ou d'origne, des fayers infectieux primitéjé ou secondaires, que les deverses régions du Oberts.



bien dégagée des autres maladies endémo-épidémiques : elle sévit à Cuba. à Saint-Domingue, à Porto-Rico.

Au dix-septième siècle, le typhus amaril est déjà mieux délimité : les épidémies vont se multiplier avec l'extension des colonies européennes. — En 1640, la Guadeloupe est occupée par ses premiers colons, et voit éclater sa première épidémie, relatée par Dutertre. - Un peu plus tard. Saint-Christophe est atteint à son tour, et successivement toutes les îles françaises. - En 1655, les Anglais s'emparent de la Jamaïque : la plupart y meurent de maladies; en 1665, 1500 de leurs soldats preunent possession de Sainte-Lucie : au commencement de l'année suivante, il n'en reste plus que 89! (Dut.) — Vers 1682, la fièvre jaune est importée à la Martinique par l'Oriflamme, navire qui n'avoue d'autre contact que celui de la terre de départ. Siam, et l'on donne à la maladie le nom de mal de Siam; quelques années plus tard, Saint-Pierre traverse une autre épidémie (Labat). — La Barbade est souvent éprou-vée par la fièvre jaune que les Anglais désignent sous les noms de peste, de fièvre pestilentielle, de fièvre nouvelle, etc. - Le Brésil assiste à une première épidémie, celle d'Olinde (1687), qui suit l'occupation de Pernambuco par les Portugais 1. - A la fin du siècle. Philadelohie, Charleston, etc., sont visités par le fléau sans doute importé des Antilles par l'escadre de l'amiral Nevill.

Au dix-huitième siècle, il n'ya guère de points des Antilles, occupés par les Européens, qui aient échappé à la maladie. Celle-ci redouble d'intensité à la Martinique et à la Guadeloupe qui deviennent un foyer de contamination pour les îles voisines : Labat forme le projet de quitter ces îles désolées pour venir à Cadix où, déjà, la fièvre jaune n'était plus inconnue; car, depuis 1702, au rapport d'Aréjula, la maladie y avait été importée par un navire venu d'Amérique. — En 1715, une peste se manifeste parmi les équipages français, sur la rade d'Ylo (Pérou), et sur la côte, jusqu'à Moquegua et Ariquipa (Frézier); si cette peste est bien la fièvre jaune, son apparition sur la côte du Chili et du Pérou remonterait à une date plus ancienne qu'on ne l'admet généralement, car la ma-

<sup>1</sup> On voit par ce fait, et l'on verra mieux encore par ceux qui suivent, combien fausse est l'opinion qui considère comme récente l'imprégnation de l'Amérique du Sud.

ladie semble identique aux fièvres qui empéchèrent la conquête du Péreu par Ulloa, en 1515, à celles qui furent observées en 1645. à Valdivia (Chili), et au Brésil, d'après Guillaume Lenoix. - La fièvre jaune se montre sur de littoral de l'Amérique du Sud, baigné par la mer des Caraïbes : en 1726, elle enlève aux Anglais la moitié de leurs troupes devant Portobello; en 1730, elle décime les équipages des galions de Lopez Pintado à Carthagène, et, la même année, elle reparaît à Cadix. -Pendant cette période, deux petites îles encore indemnes, dans l'archipel des Antilles, sont visitées par la maladie, Sainte-Marthe et Antigoa. — Quelque temps après, commencent, ou plutôt se reproduisent les grandes épidémies de Saint-Domingue, et notamment du cap Français, dont Pouppée Desportes a été l'historien (1755-1747). La fièvre jauue apparait, à plusieurs reprises, sur divers points de la côte orientale de l'Amérique du Nord, jusqu'à New-York et New-Haven; se montre, pour la première fois, bien authentiquement sur la côte du Pacifique (Guyaquil, galions venus de Panama? 1740, la Condamine, Ulloa); se manifeste en Europe, à Cadix (1754, 1740), puis à Malaga (1741); s'établit à Curaçao (Rouppe) et à la Grenade (Le Blond); achève de visiter la côte sententrionale de l'Amérique du Sud jusqu'à Surinam (1760, Firmin) et Cayenne (1765, Bajon). — Durant cette longue période, on observe, parmi les Indiens du Mexique, plusieurs épidémies de Matlasahualt (les plus terribles en 1736, 1761 et 1762).

La fin du siècle nous fait assister aux plus grandes épidémies du Nouveau Monde. — En 1795, tout le littoral oriental des Amériques, de Philadelphie à la Guyane, est ravagé par la fièvre jaune; Harisbourg, Caracas, Démérary, etc., apprennent à comnattre le fléau; les Antilles sont attaquées avec un redoublement d'intensité, et par sune, cette fois, n'échappe à l'influence épidémique : A la Dominique, 800 émigrés français sont emportés en trois mois; Saint-Vincent, Tabago, la Trinité, Saint-Thomas, Sainte-Groix, perdent leur immunité. — En 1794, l'armée du général Gray, partie de Portsmouth, vers la fin de l'année précédente, est presque entièrement détruite, après avoir occupé la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique et Sainte-Lucie : Du 1" février au 1" septembre, elle compte plus de 6000 morts! — En 1795, New-York et Norfolk sont

très éprouvées : la maladie sévit jusqu'au lac Senéca, et jusqu'au Fort anglais, sur la rivière Miami du lac Érié; à la Martinique, les troupes cantonnées à terre et les équipages des amiraux Caldwel et John Laforey sont décimés : la Vengeance perd 70 hommes en une semaine. - En 1796, épidémies à Bristol, Providence, Boston, New-Barryport, Porstmouth, New-York, Philadelphie, Norfolk, Charleston, Galliopolis (sur la rive occidentale de l'Ohio); à Saint-Domingue, où les Anglais perdent plus de 6000 soldats en quelques mois; à la Guadeloupe, où 4000 prisonniers anglais sont enlevés: à la Trinité, où l'escadre espagnole est tellement réduite, qu'elle ne peut tenir eoutre l'escadre anglaise : à Sainte-Lucie, Tortola, Saint-Thomas, Sainte-Croix, etc. - En 1797, épidémies à Bristol, Providence, Boston (où la fièvre jaune se substitue à la searlatine, à la rougeole, à la dysenterie, Valentin), à New-Design et Saint-Louis, vers l'embouchure du Missouri, à Philadelphie, Baltimore, Norfolk, Charleston; à la Martinique et à Sainte-Lucie (énorme mortalité des troupes anglaises). - En 1798, New-London. Westerley, Stonington, Boston, New-York (plus de 2000 décès). Portsmouth, Philadelphie (près de 4000 morts), Wilmington, Baltimore, Norfolk, Alexandric, Pétersbourg, Saint-Pierre (Martinique), Saint-Domingue (les 25 000 Anglais qui occupent le môle Saint-Nicolas et ses environs perdent les 7/8 de leur effectif). - En 1799, Boston, New-York, Philadelphie, Baltimore, Norfolk, lac Senéca, Charleston, Martinique, etc. - Veut-on avoir une idée de l'intensité de ces épidémies qui marquent la fin du dix-huitième siècle? De 1794 à 1799, 10 à 14000 Anglais sont emportés par la fièvre jaune, à la Martinique, au rapport de Gillepsie; du 1er mars 1796 au 1er avril 1799 13800 hommes de l'armée d'Abererombie sout eulevés dans différents points des Antilles; d'après Chisolm, sur 19800 morts (armée de Grav et d'Abererombie), à la fin de 1799, 15 000 décès sont dus à la fièvre jaunc.

Ave le dix-neuvième siècle, commencent, à proprement parler, les grandes épidémies d'Europe. Sans doute, l'Espagne avait déjà, et même à pluscurs reprises, fait comaissance avec la fièvre jaune; mais jamais celle-ci ne s'y était développée sur une très larce échelle et avec une très erande intensité.

En 1800, Cadix est contaminé par deux voics, par le Dauphin, construit à Baltimore, parti de Charleston après un sé10

jour de plusieurs mois à la Havane, et par l'Aguila venu di rectement de la Havane: l'épidémic rayonne sur plusieurs provinces, d., par navires, jusqu'aux Baléares (à Cadix, 40000 décès; à Puerto-Santa-Maria, 4000; à Xérès de la Frontera, plus de 14000; à Séville, plus de 20000, etc.; à Cordoue, les cas importés s'émisent sur place).

En 1801, l'épidémie, momentanément suspendue par l'hiver, reparaît à Médina-Sidonia et à Séville. La fièvre jaune

sévit aux États Unis et aux Antilles.

En 4802, l'Europe éprouve un répit ; mais la maladic continue à ravager les États-Unis; elle sévit à Carthagène, Caracas, Barcelone d'Amérique, la Vera-Cruz, Cayenne et surtout aux Antilles; dans l'expédition dirigée contre Saint-Domingue, la moitié des trouses est emportée.

En 1805, la fièvre jaune ne quitte pas le littoral des États-Unis et des Antilles (à la Guadeloupe, de 5500 hommes débarqués l'aunée précédente, il en reste 800, en novembre 1805). Elle reparaît en Europe à la suite d'une violation des règlements sonitaires, à Malaga: bien que limitée, elle n'en est pas moins des plus meurtrières (14000 morts sur une population de 70000 habitants).

En 1804, pendant que la Jamaique, la Vera-Cruz, Demérary sont âix prises avec le fléau, l'Europe assiste à une épouvan-table épidémie. La fièvre jaune éclate i Malaga, soit que l'infectieux y fit demenré latent, depuis l'épidémie de l'année précédente, soit que la ville air regu une nouvelle importation de source américaine. De Malaga, la maladie s'étend à ctnq grandes provinces espagnoles, gagne Gibraltar, et enfin l'Italic, par le port de Livourne: l'Après les uns, l'introduction de la fièvre jaune à Livourne scrait due à un juif parti de Gibraltar (Bally); d'après les uns, unavire espagnol l'Anna-Marria, venant de la Havane (Ozanamo). Sur une population d'environ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette même année, in fiévre jaune arriva jusqu'en rade de Breat, avec l'escadre de Vilhret-Joycuse, revenant de Saint-Domingue; mais la ville fut préservé, griee aux masures adoptées par l'autorité mariline. (kerandene, ple la fiévre jusue observée aux Antilles et aux les vaisseouse du roi, 1825.) Masseille fut aussi menaée d'une importation.

<sup>Les historiens disent que le corps expéditionnaire du général Lectere était de 20 000 hommes; mais Bally estime au double le nombre des soldats et des marins envoyés à Saint-Domingue, et ue croil pas exagérer en élevant à 20 000 le nombre de cenx que la fièrre jaune a dévorés !</sup> 

450 000 habitants, atteinte par l'épidémie en Espagne, on relève plus de 53 000 décès; et sur 60 000 habitants, à Livourne, 4560 décès.

Les années suivantes, les États-Unis traversent de nouvelles épidémies; en 1841, la maladie se montre encore en Espagne. à Carthagène et à Murcie, et, pour la première fois, apparait aux Canaries; en 1812, elle se manifeste de nouveau à Carthagène: en 1814. à Gibraltar; en 1819. à Cadix.

En 1821 éclate l'épidémie de Barcelone importée par des navires venant de la Havanc que la fièvre jaune ravageait « avec une lérocité qu'ou n'avait jamais vue. » L'Académie de médecine intervient alors, pour la première fois, dans une mission de recherches étiologiques et prophylactiques; sur sa désignation. Bailly, François et Pariset vont étudier l'épidémie sur place<sup>1</sup>. Sur nne masse d'environ 70 000 personnes visitées par la naladie, il y ent de 18 à 20000 décès. Comme épides de l'épidémie de Barcelone, il convient de mentionner celle de Palma (Balcares : plus de 5000 victimes sur une population de 12000 àmos <sup>3</sup>).

En 1825, épidémie de Passage importée de la Havane par le Donnstiera, et relatée par Audouard'; — en 1828, épidémie de Gibraltar que Louis, Trousseau et Barry rattachent à une importation de la Havane', et dont Chervin soutient avec un grand talent et une conviction profonde l'origine locale et le dévelopmement soontané's.

Une période de ealme succède à cette période d'épidémies. Les tentatives d'invasion du fléau sont déjouées par la surveillance des agents sanitaires, et la rapidité des mesures préservatrices adoptées, comme à Brest, en 1859 (Caravane : Bertulus), et en 1856 (Fortune : Beau), ou échouent malgré l'alsence de toute mesure prophylactique, sous l'influence de conditions de milieu défavorables, comme à Southampton (In

Bailly fut l'historien de cette épidémie (Hist. de la fièrre jaune observée

en Espagne, et particulièrement en Catalogne, en 1821. Paris, 1825).

\* Pour la seconde fois, Marseille, inenacée par la voie d'Espagne, sut encore

se préserver de la contamination.

3 Retation historique de la fièrre jaune qui a régné au Port-de-Passage en 1825.

<sup>4</sup> Doc. rel. à l'épid. de fièvre jaune qui a régné à Gibrattar en 1828.

<sup>5</sup> De l'origine locale de la fièvre jaune qui a régné à fibraltar en 1828 Paris, 1852).

Plata, 1852). Cependant, le Portugal se laisse toucher, à différentes reprises, par des navires infectés, de provenance brésilienne (le Brésil est devenu un centre annaril): les épidémies de 1850 et de 1851 demeurent très limitées (Porto), celle de 1856 est dejà moins bénigne, et, en 1857, à Lisbonne, sur 18757 es. il va 5059 dées (Semigrae Pluta Alvacenga).

15.757 cas, il y a 5652 décès (Sequiera Pinto, Alvarenga'), Le 1861, éclatent à Saint-Nazirie les événements qui ont donné lieu à l'admirable rapport de Melier : L'Anne-Marie, venant de la Havane, contamine à la fois les personnes qui procédent à son déchargement, les navires placés à son voisinage, et jusqu'à un individu qui, travaillant sur le quai, n'a eu aueun rapport direct avec la source infectieuse. Une épidémie désastreuse n'est eonjurée que grâce à l'adoption rapide et énergique des mesures destinées à devenir comme la base du système préservateur en usage parmi les nations évilisées."

L'année suivante, la fièvre jaune est importée aux Canaries par le vapeur *Nivaria*, venant de Cuba, et, en 1870, à Barcelone, par un navire de même provenance.

Pendant toute cette période, la fièvre jaune a visité plusieurs fois le littoral oriental des États-Unis, le littoral sententrional de l'Amérique du Sud, elle n'a guère cessé de se manifester dans les Grandes Antilles, et elle s'est constituée en foyer endémique au Brésil. En 1862 et 1865, elle trouve un nouvel aliment dans l'expédition française du Mexique : à la Vera-Cruz, nos soldats et nos marins sont rudement éprouvés par la maladie qui, pourtant, ne rayonne pas sur nos colonies des Antilles, malgré des communications incessantes, entre elles et le grand port mexicain. — Parallèlement à ces épidémies, naissent et se développent celles de la côte occidentale d'Afrique où la fièvre jaune devient endémique dans la région de Sierra-Leone. Ce serait ici le lieu de déterminer l'époque précise où la mala-die se manifesta, pour la première fois, sur la terre africaine. Malheureusement, les documents propres à résoudre cette question font défaut. On ue rencontre aucune mention de la fièvre jaune ou d'une maladie qui lui ressemble, dans les réeits des voyageurs, jusqu'en ee siècle. Il est probable, cependant, que la maladie a fait son apparition bien antérieurement

Sequiera Pinto, Rap. of. 1557; Alvarenga, Anat. path. et symptomat. de la fièrre jaune de Lisbonne en 1857, 1861.
 Rel, de la fièrre jaune survenue à Saint-Nazaire en 1861 (1865).

45

au dix-neuvième siècle. Mahé a retrouvé, dans un livre peu connu, la description d'une fièvre contagieuse qui régna au Senégal, en 1778, et qui fut mortelle à beaucoup d'Européens et à un grand nombre de naturels, fièvre qui parait tre la fièvre jaune: On sait, d'autre part, que la première manifestation de la fièvre jaune à Sierra-Leone remonte au delà des dates qu'on lui assigne habituellement. Il est donc permière de supposer que la côte cocidentale d'Afrique connut la fièvre jaune dès le dix-luitième siècle. Si les épidémies y furent moins retentissantes que celles d'Amérique, c'est sans doute en raison du moindre aliment qu'elles trouvèrent dans des régions moins riches et moins fréquentées par les Européens que les colones américaines.

#### 11. — FOYERS AMARILS : LEURS IRRADIATIONS DANS LE PRÉSENT ET DANS L'AVENIR.

Quel a été le berceau primitif de la fièvre jaune? Certains auteurs n'hésitent pas à déclarer que ce doit être la côte occidentale d'Afrique, et que l'Amérique n'a été atteinte que secondairement (W. Pym, Audouard, Faget). Pour eux, la maladie a pris naissance à bord des navires négriers qui déversaient us si grand nombre d'ésclaves sur les contrées du Nouveau Monde, et elle reconnaît pour cause originelle les miasmes produits par l'encombrement des individus de race noire : f'aget donne à cette hypothèse un singulier argument : Lorsque les marchés des États-Unis ont été ferurés au commerce des esclaves, le courant de la traite a été dérivé vers l'Amérique du Sud, et c'est alors seulement que les épidémies brésiliennes ont commencé !! Il suffit, pour réluter une pareille opinion, de Tappeler que l'apparition de la fièvre jaune en Amérique a

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schotte, Trad. de la synoque atrabilicuse. Londres, 1785, in Arch. de méd. acc., t. XXI, p. 305.
Parrès Junost, Jest à Lind que l'on deit la plus ancieune meution de la fiève.

D'après Dupont, c'est à Lind que l'on doit la plus ancienne mention de la fièvre jaune à la côte d'Afrique (c. 1760; Essni sur les malad, des Europ, dans les pays chauds, t. 1, p. 250); — Hist. méd. des épidémies de fièvre jaune pendant la dix-neuvième siècle (Arch, de méd. nav. 1880, t. XXXIV).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous renveyons, pour une étude historique plus complète, nox travaux suivants, auxquels nous avons beaucoup emprunté : — Voy. Bailty, But sights d'Andique ou férer Jaune. Paris, 1814 : — Moreau do Ionnés. Ét. de la férer jaune à la Martinique et histoire de la matadic, Paris, 1820; — Dupont, Mémoire précité.

précédé l'introduction des noirs dans les colonies européennes : les conquérants n'ont eu recours aux travailleurs africains qu'après avoir vu disparaître les races indigènes. détruites ou éloignées de leurs établissements par leur barbarie impolitique. Le Brésil a été envahi par le nord, et sa première épidémic date de la fin du dix-septième siècle, époque à laquelle aucune relation n'avait encore signalé la maladie à la côte occidentale d'Afrique. Si la fièvre jaune a présenté un redoublement d'in-tensité, et même s'est établie définitivement au Brésil, pendant que la traite des nègres y atteignaient sa plus grande activité (malgré les dénégations du Gouvernement), c'est que ces événements sont corrélatifs du développement considérable qu'a pris l'empire depuis 1850, et de l'augmentation de l'immigration curopéenne qui en a été la conséquence. Il serait d'ailleurs bien extraordinaire que la race noire, donée d'une immunité si remarquable vis-à-vis de la fièvre jaune, possédat la puissauce de développer et de transmettre cette maladie (L. Colin). Ajoutons que les maladies épidémiques, observées à bord des bâtiments négriers venant d'Afrique, n'out jamais présenté aucune ressemblance avec la fièvre jaune; les médecins qui ont assisté aux opérations de la traite, et, plus tard, à celles de l'immigration des engagés, et qui ont accompagné des convois d'esclaves ou de travailleurs libres, soumis aux conditions de la plus déplorable hygiène, ont décrit des épidémies de scorbut, de béribéri, de dysenterie, etc.; mais ils ne parlent d'aucune fièvre suspecte, à cachet amaril, observée soit parmi les noirs, soit parmi les équipages européens.

Il nous paraît donc bien démontré que le centre originel de la fièvere jaune a été l'Amérique. Les traditions et l'histoire s'accordent même pour localiser les premières manifestations auariles dans la région littorale du golfe mexicain.

Mais, aujourd'hui, la maladie n'existe plus seulement à l'état d'importations successives, elle a fornic deux foyers secondaires, au Brésil et à la côte occidentale d'Afrique, milieux où son agent a reucontré des conditions favorables à sa conservation, à sa reproduction et à son développement.

#### A. - Foyer mexicain.

A l'origine, il est possible que le foyer de la fièvre jaune ait

été réduit à la portion la plus centrale du littoral du golfe du Mexique, et que l'endémie n'ait guère dépassé le territoire de la Vera-Cruz, Mais les Grandes Antilles ont dù rentrer de bonne heure dans le eercle de l'infection redoutée des Européens, si

même elles n'ont point partagé, dès le début, la puissance morbigène du rivage mexicain. Peu à peu le fover a étendu ses limites, et actuellement l'on v peut comprendre : a. - Tout le littoral du golfe du Mexique, depuis la Floride

jusqu'à l'extrème pointe du Yucatan, zone découpée en caps à demi submergés, en baies et en lagunes peu profondes, sillonnée par de nombreux cours d'eau, renfermant les deltas du Mississipi et du Rio-Grande, constituée par des terrains alluvionnaires ou sablonneux, à assises souvent madréporiques, à végétation souvent luxuriante, mais ordinairement éphémère et peu vigoureuse au voisinage de la mer; très humide, très chaude, mais rafraichie pendant certains mois par les vents dn nord-est<sup>1</sup>.

 Tont le littoral des Grandes Antilles, à structure essentiellement volcanique, mais à rivages partiellement alluvionnaires et madréporiques, à climat très chaud et très humide : ces iles sont disposées de telle sorte, que leurs côtes septentrionales recoivent les vents de nord-est et bénélicient de leur action rafraîchissante, que leurs côtes méridionales reçoivent seulement les vents de sud-est ou de sud-ouest, toujours chauds et humides. Les ports sont généralement placés dans les conditions les plus propres à les protéger contre les vents de nordest, parfois d'une grande violence : ils échappent ainsi aux

dangers des catastrophes maritimes; mais ils ont à subir plus profondément les influences météorologiques favorables au développement du typhus amaril 2. c - Peut-être le littoral des Petites Antilles, dont la constitution géologique et la climatologie sont identiques à celles

des Grandes Antilles. d - Peut-être aussi le littoral alluvionnaire, bas et marécageux, de la mer des Caraïbes, du Yucatan, à l'embouchure de

l'Orénoque, et même av delà. A la Vera-Cruz. l'endémie demeure latente ou ne se révèle

<sup>1</sup> Featherstonbaugh, exc. through the stare states. New-York, 1841. 2 Voy, dans Pauly Climats et Endémies) la topographie de la région mexi-

caine et des Antillés.

16 A. CORRE.

que par des cas sporadiques tant qu'elle n'a pas pour aliment de grandes agglomérations d'Européens non encore acclimatés. Quand cellesci lui sont offertes, elle revêt la forme épidique, comme en 1862-65, où la garnison française fut décimée !. La Nouvelle-Orléans et les ports voisins de l'embouchure du Mississipi n'auraient été contaminés que vers la fin du dix-huitième siècle; mais, depuis cette époque, ils sont devenus les foyers d'épidémies très fréquentes, et des cas sporadiques s'y montrent chaque été (Dupont ¹).

s'y montrent chaque été (Dupont').

Dans les Grandes Antilles, la fièvre jaune est bien cndémique; les épidémics sont fréquentes, et elles n'ont rien perdu de la gravité de leurs devancières. A Saint-Domingue, en 1865, la mortalité est de 32 pour 100 parmi les troupes sengagnoles; à la Havane, elle atteint la moyenne de 25 pour 100 parmi les troupes arrivées à la période dite d'acclimatement, d'après Bellot?; mais elle devient beaucoup plus considérable dans les recrudescences, qui ont lieu tous les quatre ou cinq ans (1857-88, 1862, etc.). A Porto-Rico, la mortalité serait un peu moindre dans les circonstances ordinaires. Dans les iles que nous venons de mentionner, la fièvre jaune existe constament : il n'en serait pas de même à la Jamaïque, où, d'après les médecius anglais, la fièvre jaune serait toujours importéc. Dans une période de 20 années, il y aurait eu 758 cas traités à l'hôpital du chef-lieu et 207 décès (Donnet').

Dans les Petites Antilles, les épidémies deviennent plus rares et moins meutrières : elles se rattache nt ordinairement à une importation; mais certains faits prouvent qu'elles sont susceptibles de naître sur place (Ballot, Eucognère). D'autre part, les travaux de Bévenger-Féraud tendraient à établir la permanence en ces iles de la fièvre jaune sous une forme mitigée, la fièvre biliesse inflammatiers.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bouffiers, Hist, des épid, de fièvre jaune de la Vera-Cru; — Arch, de méd., nac., t. III, 4865, et Col. des Rap. (manuscr.).

meat. nac., t. 111, 1865, et tol. acs hap, (manuscr.).

<sup>2</sup> A la Nouvelle-Orléans, l'épidémie de 1855 à 1855 aurait été la plus sévère :
mais celle de 1878-79 ne l'aurait guère moins été. (The Lancet, 1878, t. II
4879, t. L.).

<sup>5</sup> Fièrre jaune à la Havane, 1862.

<sup>4</sup> Arch. de méd. nar., t. XIV. p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Goroilliac, ouer, cité; — Rutz, Chron, des mat, de la rille de Saint-Pierré Arch, de méd, nur., 1 XI, XII); — Encognère, Epid, du Riensi (lb., t. XII); — Gifton du Bellay, Epid, de la Guadeloupe (lb. t. XIII); — Ballot, Note sur la fièrer junue dans les Petites Antilles (lb., t. XIII); — Balty-Berquin, Sur

Le litteral de la mer des Caraîhes paraît avoir aequis l'endémicité du typhus amaril, mais à un moindre degré que les zones précédentes. La plupart des épidémies y sont consécutives à l'importation. Il faudraît, sans doute, étendre l'endemicité à la Gyanne, si la fiver bilieuse inflammatoire est constante en cette région, comme semble le démontrer un récent ouvrage du docteur Burot<sup>1</sup>, et si cette maladie est bien amarile.

Du foyer mexico-antillien, partienlièrement des eentres littoraux du Golfe du Mexique et des Grandes Antilles, les irradiations épidémiques se font dans les eouditions suivantes :

- 4° Vers les Bermudes, et sur le littoral atlantique des États-Unis et du Canada, la fièvre jaune a souvent atteint les villes maritimes de l'Union : à plusteurs reprises, elle a frappé New-Vork (1874, 1878); elle s'est même avancée jusqu'à la latitude de Quèbee. L'importation est surtout à redouter par la voie maritime, et les rayonnements secondaires se font tautôt du sud au nord, tantôt du nord au sud, suivant le point contaminé et la nature de ses relations commerciales. Mais la multiplication des communications par les voies fluviales et par les voies ferrées est une cause d'extension épidémique vers les villes de l'intérieur, qu'on ne saurait trop surveiller. En 1878, la fièvre jaune s'est répandue de la Nouvelle-Orléans dans le Tenessee, le Kentuky, l'Indiana, l'Illinois, etc.
- 2º Vers les Guyanes et le Brésil, nous verrons bientôt comment ce dernier pays est deveau l'un des foyers permanents de l'infection amarile. Quant aux Guyanes, elles ont traversé plusients épidémies très sérieuses, dont l'origine a été tantôt considerée comme autoeltone (épid. de 1857-46, à la Guyane anglaise, Blair; épid. de 1876-77, à la Guyane française, Dupont), lantôt rattachée à une importation des Antilles, de la cête de Colombie ou du Venezuela ou du Brésil (épid. de Cayenne, en 1850 et 1855, importées du Para \*).

le développement de l'épid, de la Guadeloupe (lb., t. XII); — Bérenger-Fépud, La fièree jame à la Martinique, Paris, 1879, et Traité de la fièree bilièmes inflammatoire, Paris, 1878, la écruière grande épideme observée aux Anilles françaises est celle de 1851-58. Les éclats de 1880 et 1881 n'ent pas re-Félu des caractères de très grave intensité,

<sup>1</sup> Fièvre inf. à la Guyane Paris, 1880.

Blair, Some account on the last yellow fever epid, of British Guiana, Londres, ARCH. DE MED. NAV. — Janvier 1882. XXXVII — 2

18 A. CORRE.

3º Vers les ports du l'acifique, la fièvre jaune n'y apparaît que rarement, et presque toujours après une importation par l'istlime nettement reconnue. Le point le plus exposé est Panama, où, d'après Duplouy, se trouvent réunies toutes les conditions favorables au développement de a maladie, contrairement à l'opinion de Gélineau, qui regarde la ville comme bien protégée par la Cordillère et les vents régnants. Ce qu'il y a de certain, c'est que la fièvre janne s'observe, à Panama, sous la forme sporadique, et, habituellement, chez des voyageurs arrivant d'Aspinwall<sup>1</sup>. C'est par la voie de Panama que la maladie a pénétré dans plusieurs points du Pacifique, et ses irruptions dans ees ports seront sans doute plus fréquentes après la percée du caual projeté, si une police sanitaire, attentive et énergique, ne leur oppose une barrière. Plusieurs fois, la fièvre jaune aurait été importée en Californie, mais sans y avoir donné lieu à aueune contamination : une introduction suivie de transmission, à San Francisco, pourrait avoir des conséquences incalculables, en raison des communications, par bâtiments rapides, de cette ville avec les îles Sandwich, le Japon et la Chine orientale. A Guyaquil, la fièvre jaune a sévi épidémiquement. à la suite d'importations, en 1740 et en 1842 : quant à l'épidémie de 1852, ce n'était qu'une fièvre rémittente compliquée de dysenterie, ou une dysenterie à forme typhoïde . Selon toutes probabilités, le Pérou et le Chili ont été contaminés par des provenances de Panama : mais il est fort difficile d'établir les dates. même approximatives, de leurs premières épidémies. La fièvre jaune s'est montrée au Callao et à Lima en 1852, puis en 1854, 1856 et 1857; à partir de cette époque, les cas sporadiques sont demeurés fréquents dans le pays, et il est à craindre qu'un nouveau centre épidémique ne s'y établisse à la longue : l'épidémie de 1868, qui aurait enlevé plus de 50000 victimes sur toute la côte péruvienne, n'a pu être rattachée à une importation, et semble avoir été engendrée sous l'influence de eauses locales (tremblement de terre, renversement du courant de llumbold,

1850; — Daniel, De la fivre jaune à latingane française pendant les années 1855-56-57-58 (Thèse de Montpellier, 1860); — Kerluel, Idel, méd. de l'épid de fiver jeune qui a régué à Capane en 1855-56 (Chèse de Montpellier, 1861); — Rap, de Saint-Pair et de Chapuis, cités par Dupont; — Van Leent, AvA, de méd, nue, t. XXXV; p. 85.

<sup>4</sup> Arch, de méd, nav., 1. II, p. 286.

ч Н., р. 281.

élévation excessive de la température<sup>1</sup>). — Au Chili, la maladie n'aurait fait que des apparitions rares et très légères<sup>2</sup>, — Sur la même côte, on trouve encore quelques localités du Nicaragua où la fièvre jaune se renouvelle à l'état sporadique, importée par des voyageurs venant du golfe du Mexique; en 1868, elle aurait été importée du Gallao au Nicaragua et au San Salvador; mais Guzman doute que l'épidémie alors observée ait été la fièvre jaune.

4° Vers la côte occidentale d'Afrique (bien probablement, les premières épidémies africaines se rattachent à une importation des Antilles ou du Brésil : navires négriers);

5° Vers l'Europe (nous avons vu que la plupart des épidémies européennes ont été occasionnées par des importations de la Havane : navires sucriers).

#### B. — Foyer brésilien.

Des relations fréquentes avec les pays de la zone mexicoautillienne durent plus d'une fois, et de bonne heure, apporter la fièvre jauné aux cotes brésiliennes. Cependant, l'on ne mentionne, antérieurement au dix-neuvième siècle, et avec quelque précision, que l'épidémie d'Olindes, et la plupart des médecins ne font guère remonter le développement de la maladie au Brésil qu'au milieu de ee siècle. En 1849, Baïa fut infecté par le Brazil venant de la Nouvelle-Orléans, et Rio-de-Jaueiro par la Navarre venant de Baïa; la maladie s'étendit à Pernambuco au Para, à Alagoas, etc., faisant partout un grand nombre de victimes. Depuis cette époque, les manifestations du typhus amaril sont devenues communes et il n'est pas toujours possible de leur attribuer une origine extérieure; il semble que la maladie soit véritablement devenue endémique en certains points, comme à Rio où, depuis la fin de la période épidémique 1850-58, elle se montre sous la forme sporadique, chaque année, pendant l'hivernage; elle commence par quelques cas

Arch, de méd, nav., t. 11, p. 105, et U. S. navy, rep. 1879 (The exciting cause of the enid, of Yellow ferry at Peru, in 1868.

<sup>2</sup> Arch. de méd. nav., t. II, p. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C'est l'épidémie d'Olinde qui a donné lieu à la première description médicale de la lièvre janne, celle du médecin portugais J. Ferréra de ltosa (Trattado da Constituição, postificacial de Pernamburo, en Lisbon, 1984).

tement de Bio, qui a communiqué la maladie à Oporto, en 4854.

#### C. - Fouer africain.

La côte occidentale d'Afrique fut, saus doute, contaminée au cours du dix-huitième siècle, par quelque navire de traite venant des Antilles, à l'effet de recruter des eselaves : plus tard, peut-être, par des navires de provenance brésilienne. Mais il convient de reconnaître que les premières relations un peu précises de la maladie, dans cette zone, ne remontent pas au delà de 1825. Aujourd'hui, la côte occidentale d'Afrique est un centre endémique. Mais le foyer amaril est-il surtout concentre dans cette partie du littoral du golfe de Guinée, comprise entre les embouchures du Niger et du Congo, comme le pense L. Colin<sup>1</sup>? S'il en était ainsi, notre établissement du Gabon, placé au milieu du fover, présenterait, chaque année, des eas de fièvre jaune, et aurait été quelquefois signalé comme un point d'irradiation épidémique; or, les rapports de nos col-lègues ne font aucune mention de la maladie en cette localité. L'épidémie de 1862, à Saint-Paul de Loanda, ville en relations fréquentes avec les grands ports du Brésil, a probablement été importée de l'un d'eux². La région où la fièvre jaune paraît le plus franchement endémique, où naissent et d'où partent la obmart des épidémies africaines, est la colonie anglaise de Sierra-Leone. Là, presque depuis le commencement du siècle, on voit la fièvre jaune se développer sans qu'il soit possible de reconnaître aucune importation, exercer ses ravages sur la population européenne et souvent aussi sur les noirs indigènes, puis prendre son essor vers les îles et les établissements voisins (1850, 1837, 1845, 1848, 1859, etc.). Peu de pays sont aussi insalubres que ectte presqu'île, limitée, d'une part, par l'Océan et par l'estuaire qui porte son nom, d'autre part, par des marais infects et un canal étroit, aux caux bourbeuses et aux rives couvertes de palétuviers : elle apparaît comme une masse de rochers constitués par une sorte d'amphibolite, les uns nus, les autres boisés, d'une altitude maximum d'environ 500 pieds, rafraîchis à leurs sommets par les brises marines, mais

<sup>1</sup> Tr., des mal, épid., p. 854.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A cette épidémie se rattache celle de Fernando-Po. d'où partit le navire qui contamina les Canaries.

95

interceptant à leurs bases, baignées par des eaux marécageuses, toute pénétration aux vents du large : aussi, la population qui vit dans les terres basses, sonmise à une atmosphère lumide. torride et stagnante, chargée de miasmes, est-elle exposée aux fiévres les plus graves. Free-Town, le chef-lieu, quoique bâti dans une belle position, sur un banc qui recoit la brise de l'Atlantique, ne possède pas un état sanitaire très satisfaisant; la mortalité y a toutefois notablement diminué, depnis que les casernes et une partie des habitations civiles ont été portées sur les hanteurs<sup>1</sup>. Au sud et au nord de Sierra-Leone, la côte est partout basse, découpée en estuaires et en laguires, ordinairement sablonneuse au contact de la mer, marécageuse au delà de la bande littorale. Sur une grande étendue, le sol a pour assise une limonite rougeatre, ca et la nercée par des typhons basaltiques (Gorée est un rocher basaltique, séparé du continent par un bras de mer de 1500 à 2000 mètres),

Cette région est de contamination facile, en raison du nombre considérable des caboteurs qui la parcourent et qui éclappeut à toute surveillance. En outre, nue importation dans une petite localité, privée de tout contrôle, peut devenir une source d'irradiation par la voie de terre (caravanes), et la maladie, à laquelle on a fermé l'entrée par la mer, pénêtre d'autant plus insidieusement dans une ville, qu on a moins songé à s'en garautir du côté de la terre.

Dans l'immense majorité des cas, it est possible de remouter à une importation de Sierra-Leone, soit directe, soit indirecte; sierra-Leone peut donc être regardé comme le centre du rayounement de la tièvre janne à la côte occidentale d'Afrique (Bérenger-Féraud); mais il est à craindre que les irradiations amarites ne déreassent celle-ci, qu'elles franchissent le Cap, et atteignent la côte orientale et Madagascar, d'où la mer Rouge et l'Inde seraient menacées; qu'elles franchissent mème le Sahara après la côtation d'une voie ferrée, gaguent l'Algèrie', et, par elle, tout le bassin méditerranéeu, d'où elles pourraient encore une fois se poursuivre jusque dans l'Inde. La multiplication des grandes lignes de steamers à marche raoide rend ces prévisions redou-

¹ Vers 1825, sur 1000 hommes d'effectif. la gernison anglaise présentait 650 dé\_cès annuels à Sierra-Leone.

<sup>2</sup> L'Algérie peut aussi être contaminée par un foyer secondaire européen (Esparue).

24

tables, et doit attirer sur elles l'attention des autorités sanitaires. Jusqu'ici, les irradiations amariles du fover africain ont été les suivantes 1 :

4° Côte occidentale d'Afrique, au sud, jusque vers le 40° degré, au nord, jusque vers le 47°, En 1857, Sainte-Marie Bathurst (Gambie) est contaminé par le Courlew, venant de Sierra-Leone, et Gorée par un caboteur venant de Sainte-Marie. - En 1859, Sainte-Marie est infecté de nouveau par la voie de mer; Gorée, par l'aviso le Rubis, contaminé lui-même à Sainte-Marie: Saint-Louis recoit la maladie simultanément par terre et par mer (l'Étoile). - Eu 1866. Gorée subit encore une importation de Sainte-Marie, toujours contaminé par Sierra-Leone, -En 1878, Gorce traverse une terrible épidémie, peutêtre importée à la fois et de Sierra-Leone (paquebot) et de Sainte-Marie (équipage et passagers malades, provenant d'un comptoir voisin) : de Gorée la fièvre jaune passe à Saint-Louis dans des conditions particulièrement remarquables. Un médeciu, Marsola, désigné pour servir à Bakel, quitte Gorée au moment où l'épidémie se dessine, s'arrête quatre jours à Saint-Louis, remonte le fleuve, à bord d'un aviso, jusqu'à sa destination, et, arrivé à son port, ne tarde pas à succomber avec tous les symptômes de la fièvre jaune, aiusi que huit soldats européens de la petite garnison. Le médecin de l'Archimède, alors à Bakel, qui a visité les malades du poste et méconnu la fièvre jaune, descend à Saint-Louis sur le navire auquel il est attaché, vient mourir à l'hôpital, et sa mort devient comme le signal de l'explosion épidémique au chef-lieu. Il semblerait donc que Saint-Louis ait été contaminé par Bakel, Quant à l'épidémie de 1881, la plus grande obscurité règne encore sur son origine, et il est intéressant que la lumière se fasse à son su-

<sup>1</sup> Consulter, sur le foyer africain : Stormont, Top. méd, de la côte occidentale d'Afrique, et particulièrement de Sierra-Leone, 1822; - Calvé, Mém. sur l'évid, de fièvre jaune de 1850 à Gorée et à Saint-Louis (Ann. marit, et col., t. XL[11]; — Chevé, Relat. de la même épidémie (Thèse de Paris, 1856); — Dupuis, Réflex. sur l'import, de la fièvre jaune (Ann. marit. et colon., 1838, t. LXVII); - Thévenot, Traité des maladies des Européens, 1840; - Bryson, Rep. on the clim. and princ, diseases of the Africa station, Londres, 1847; - Huard, Quelques considér, sur la fièvre jaune observée dans diverses tocalités de la côte occidentale d'Afrique (Thèse de Montpellier, 1868); - Cédont, Relat. de l'épid. de Gorée en 1×66 (Archives de méd. nav., 1×68, t. 1X); -L. Colin, L'expédition anglaise à la Côte-d'Or (Mém. de méd. et de chir. mil., 1874, t. XXX); — Bérenger-Féraud, La ficore jaune au Senégal, Paris, 1874; - Borius, art. Sénégambie, Dict. encyclop. des sc. méd., 1881.

jet; car des résultats d'une enquête sérieuse, honnéte et véritablement scientifique, il y aura lieu de conclure si notre colonie du Scieigal est devenue un centre de développement spontané de la fièvre jaune, ou si elle n'a fait que subir, encore une jois, une contamination accidentelle.

2º Les îles de l'Atlantique (archipel des Bissages, archipel du Cap-Vert : épidein de Bisa-vista, importée de Siera-Leone par l'Ectair en 1845; ile de l'Ascension : épideinie importée à la même époque, et de la même source, par le Bann; en 1862, les Canaries auraient été infectées simultanément par un maire venant de Fernande-Po et par un navre venant de la llavane, et ayant relaché à Vigo. Ces iles, comme Maidre, ne sont évidemment protégées contre les importations de Sierra-Leone et de la Sénégambie que par la rareté de leurs communications avec ess pays).

5° Les Antilles (la Barbade, 1847 ; épidémie importée par

le Growler, venant de Sierra-Leone?).

4º L'Europe . la fièvre jaune est arrivée de Sierra-Leone jusqu'à l'île de Wight (1845, Ectair) et Falmouth (1865); de Sainte-Marie jusqu'à Swansea (1865), plus récemment (1881), du Seinégal ou des pays voisins, jusqu'à Bordeaux et peut-tère à Dunkerque; mais, en ces lieux, elle s'est rapidement épuisée,

On voit, par ce qui précède, combien le domaine de la fièvre jaune s'est agrandi depuis moins de deux siècles, et combien il est susceptible de s'agrandir encore, si les nations, jusqu'ici préservées ou faiblement éprouvées, ne s'entendent pour lui opposer une barrière. — Tout d'abord, la tache amarile se réduit au fover mexicain; - elle s'étend rapidement aux Graudes Antilles; - un peu plus tard, elle s'élargit jusqu'aux Petites Antilles, effleure quelques points du littoral de la mer des Caraïbes, et remonte le long du littoral atlantique des États-Unis jusqu'à Philadelphie; - enfin, elle se condense en trois centres, d'où elle rayonne, en Amérique, des villes les plus septentrionales de l'Union jusqu'à la Plata, sur le versant Atlantique, et sur divers points du versant Pacifique; en Afrique, sur la côte occidentale de l'embouchure du Sénégal jusque vers le Coanza (Angola); en Europe, vers divers ports d'Angleterre, de France, de l'ortugal, d'Espagne et d'Italie. S'arrêtera-t-elle à ses limites actuelles? La solution de cette question appartient tout entière à l'hygiène prophylactique internationale. (A continuer.)

#### BÉCIT SECCINCY

#### DU III' VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE ÉQUATORIALE

Par le docteur J. CREVAUX, médecin de 1º classe, et E. LE JANNE, pharmacien de 2º classe.

Magdalena, Guairare et Orénoune

#### Magdalena. Guairare et Orénoque (4880-4881)

Notre départ de Saint-Sazaire ent lieu le fa août 1880. J'étais accompagné de M. Le Janne, pharmacien de 2° classe de la marine, du fidèle Apatou et d'un matelot de Nautes, nommé Frauçois Burhan. qui ne eraignit pas de s'enrôler pour un voyage aventureux, quatre mois après son mariage.

Nois arrivàmes à Savanilla, à l'embouchure du Magdaleua, le 26 août. Nous allàmes' de Savanilla à Barranquilla, distante de quelques milles, et nous nous embarquàmes le 29, à bord du Joss-Maria-Pino qui est affecté à la navigation du Bas-Magdalena.

Je n'ai pas relevé le tracé du fleuve depuis la mer jusqu'à flonda, parce que cette partie est suffisamment étudiée. Nous nous sommes contentés de prendre des notes sur la manière de naviguer, sur les usages des liabitants, sur leurs occupations, leurs maladies. Nous avons profité des arrêts pour faire devues des rives de ce beau fleuve. Le Magdelena coule entre la Cordillère orientale et la Cordillère centrale des Andes. Ces montagnes, aux sommets perdus dans les nues, dont le pied est forride et la eime couverte de neige, donneut Magdalangie tueux que l'immense Anuzone, où l'œil n'aperçoit januai-qu'une ligne droite, la rive basse et marécageuse qui court mille fuieux, sans januais chauger.

Les rives du Magdalena sont très propres à l'agricultureparce qu'elles sont formées d'alluvious; malheureusement le climat est malsaiu. Les indigènes, qui sont des eroisés de

<sup>1</sup> En chemin de fer.

blancs, d'Indiens et de noirs, présentent une constitution déplorable. Ils ont la fièvre, comme dans l'Amazone, et ils sont sujets, en outre, au goitre et à d'affreuses maladiés de peau. La plupart des habitants ont le visage et tout le corps tachetés de noir et de blanc, ce qui les fait ressembler à des panthères ou plutôt à des chevaux pies. Cette affection est connue dans le pays sous le nom de caraté; elle consiste simplement en une destruction du pigment, c'est-à-dire de la matière colorante, en certains points avec accumulation, à la périphérie, des taches. Cette affection, qui ressemble au vitiligo, n'épargne pas les Européens; nous avons rencontré un Français qui n'osait plus retonrner dans son pays natal à cause des taches indélébiles qu'il portait sur la peau du visage; les cheveux, les sourcils, la barbe présentaient des îlots blancs.

Je rencontre à Honda le docteur Nunez, président des États-Unis de Colombie, qui vient s'embarquer pour Panama; je lui remets une lettre de recommandation de M. le comte Ferdinand de Lesseps. Il m'accueille très bien et me donne un pli ouvert me recommandant à tous les gens du pays, fonction-

naires ou simples particuliers.

Cette rencoutre nous évite un voyage à Bogota, qui nous aurait beaucoup intéressé personnellement, mais qui n'avait aueune utilité pour la mission. Pour réussir dans un voyage d'exploration, il faut entraîner ses hommes saus relache, Antrement ils s'amollissent, se querellent, tantôt entre eux, tautôt entre les gens du pays, et le succès de l'expédition ne tarde Pas à être compromis. D'ailleurs, nous devons atteindre, le plus rapidement possible, le versant oriental des Andes, puisque c'est là seulement que commence le véritable voyage.

C'est à Honda que je commence à faire connaissance avec les montagnes des Audes. Près de cette ville se trouve un petit contrefort, la Mesa del Palacio, qui mesure 655 mètres audessus du niveau de la mer, et 417 au-dessus du Magdalena1.

Le consul français, M. Whitney, qui est un anglais fort aimable, nous couvie à faire son ascension avec des mules. Cette partie de plaisir était pour moi un véritable suppliee, ear, étant sujet au vertige, je craignais à chaque instant de perdre la tête en longeant des corniches étroites où un laux pas de ma

<sup>1</sup> Observations hypsométriques faites par Le Janne.

monture m'aurait précipité dans l'espace. N'ayant pas eu le moindre açcident, je m'enhardis un peu, et, le lendemain, je provoquai moi-mème une excursion à une montagne plus élevée. Trois jours de ce manège finirent par m'aguerrir, et je n'eus plus aucune crainte pour faire la traversée des Andes.

Mon premier projet en partant de France était d'explorer le Euspès, affluent de l'Orénoque. Sachant que cette rivière est voisine du Yapura que j'avais exploré au voyage précédent, je résolus de remonter le Magdalena le plus loin possible, de pousser une pointe jusqu'au Yapura et, de là, en me dirigeant vers le nord, de chercher les sources du Euspès.

C'était la manière de procéder qui m'avait réussi pour trouver le Yapura en patentat de l'Îça. Je préjugeais, a priori, que le voyage par terre du Yapura aux sources du Uappès ne serait pas long, puisque je n'avais mis que six heures de marche pour passer de l'Îça dans le Yapura. C'est que, dans l'Amérique équatoriale, sans doute à cause des immenses forêts qu'i la reconvrent, les pluies sont plus abondantes que dans toutes les parties du globe; les rivières coulent presque à se toucher.

A partir du rapide de llonda, le fleuve est qualifié de Haut-Magdalena. Cette portion se remonte rarement en embarcation; on préfère huit jours de trajet, à dos de mules, à plus d'un mois de canotage.

Mais une circonstance heureuse se présente : on vient de faire-passer un petit vapeur en amont du rapide pour essayer la navigation jusqu'à Neiva. Apprenant que cette portion du fleuve est peu connue, je crois utile d'en faire un tracé détaillé. Nous mettons quinze jours à effectuer un trajet de 115 lieues. La vitesse du navire ne dépassant pas 5 à 6 milles, nous ne saurons marcher avec les crues, et, quand Peau a baissé, nous chouous à chaque pas. Pour franchir certains passages, on est obligé de subvenir à l'impuissance de la machine en envoyant des câbles à terre, et nous n'avançous qu'en virant au carbestan.

Le cours du Haut-Magdalena présente deux particularités qui génent la navigation. Tantôt il est très large et, dans ce cas, il n'a pas plus d'un mêtre de profondeur; tantôt il se rétrécit en traversant des monticules de grès, taillés à pic; l'eau alors est profonde, mais le cours est si rapide qu'il faudrait une vitesse de huit neuds pour surmonter le courant.

Nous profitons des arrêts pour étudier le pays. Entre autres curiosités, nous recueillons des dessins exécutés par les anciens indigènes sur des rochers de grès. Je suis frappé de la similitude de ces ébauches enfantines représentant la lune, le soleil et des hommes aux jambes écartées comme les grenouilles avec les pierres gravées que j'ai trouvées dans nos précédents voyages. S'il faut en juger d'après ce seul fait, les anciens habitants du Magdalena étaient des parents des Indiens de la Guyane. Il n'y a plus guère d'Indiens sur les bords du Magdalena; et les rares spécimens que nous avons rencontrés nous ont naru absolument semblables aux indigènes actuels de la Guyane. Si nous n'avons pu noter beaucoup d'analogies de langage entre les deux pays, c'est que les Indiens du Magdalena ont complètement perdu l'idiome; cependant, nous avons trouvé, dans leur patois espagnol, des mots (par exemple achi. qui signifie piment) que nous avions entendu prononcer, non seulement en Guyane, mais dans le llaut-Yapura, et qui étaient même usités par les indigènes des Antilles, les Caraïbes, au

moment de la conquéte.

Notre navigation si lente serait très ennuyeuse si nous n'étions pas occupés : Le Janne écrit ses impressions, fait des croquis, des observations météorologiques; François organise les
bagages pour le transport par terre et fabrique des moustiquaires;
Apatou, qui est habitué à mes travaux géographiques, reste
toute la journée sur le pont à côté de moi. Son concours me
permet de preudre unes repas sans compromettre le tracé à la
boussole. Pendant que je vais manger le suncocho classique
des Colombiens, Apatou regarde un arbre que je lui ai indiqué
comme point de repaire et sur lequel j'ai pris un angle. Dès
que nous arrivons à la hauteur, il me prévient; je reviens
prendre un autre angle et j'achève, à la hâte, mon frugal repas.

Le trace à la boussole du Magdalena peut se faire avec une précision presque mathématique. Nous ne sommes pas ici dans les mêmes conditions que dans l'Amazone et ses affluents : on a des montagnes reconnaissables à une grande distance, qui servent de point de mire et qui permettent de rectifier les détails du tracé. Le pic de Pacandé, par exemple, se reconnait parfaitement dans les deux tiers du trajet de llonda à Neiva,

Apatou me donne également des renseignements, qui ne manquent pas d'intérêt, sur la faune et la flore des rives. Cet nous échapperaient. L'animal qui occupe le plus le voyageur dans tout le parcours du Magdalena, c'est le caïman. Il n'est pas une plage de sable qui ne soit gardée par une douzaine de ces affreuses bètes, Ouelques passagers, avant du plomb à perdre, leur envoient des projectiles qui glissent sur la peau comme sur la cuirasse d'un vaisseau.

très percante, me fait remarquer une infinité de détails qui

Le vapeur s'étant échoué près d'un petit village appelé Las Piedras, à cause de pierres gravées qui s'y trouvent, le capitaine désespère un moment d'atteindre Neiva, parce que les eaux commencent à baisser. Ne voulant, à aucun prix, abandonner le tracé de la rivière jusqu'à cette ville, je laisse mes compagnons à bord, l'atteins Neiva en deux jours de marche à cheval et je descends le fleuve avec un canot. Les 20 kilomètres en aval de cette ville présentent quelques dangers pour la navigation. La rivière, traversant des masses de grès, offre des rétrécissements qui sont difficiles à remonter et périlleux à descendre. La rivière, formant dans ces parages des coudes à courbures trop faibles, le navire, entraîné par la violence du courant, pourrait se briser contre les rives. Ce danger est moins à craindre qu'on ne croirait de visu. Les rochers qui forment les rétrécissements ne sont pas bien élevés et leur texture est assez friable. Un ingénieur américain est déjà à l'œuvre pour faire sauter ces obstacles, et nous ne doutons pas que, dans quelques années, on ne navigue librement dans le Haut-Magdalena, La solution du problème consiste en ceci : avoir des navires calant moins d'un mêtre avec une vitesse d'an moins buit nœuds.

Il est inntile de dire que le chauffage des navires se fait au bois. Ce qui nous a surpris, c'est que dans ce pays, qui est à Deine civilisé, on commence déià à manquer de combustible. N'est-il pas étrange, sur le Magdalena, de payer le bois presque aussi cher qu'à Paris? Si le gouvernement colombien ne met pas quelques entraves au déboisement, la vallée du Haut-Magdalena ne sera bientòt plus qu'un désert comme le Sahara. Le principal objet de transport du Haut-Magdalena est le quin-quina provenant de la Cordillère orientale. Il est transporté à dos de mules jusqu'à Neiva et, de là, il descend jusqu'à Honda sur des balsas ou radeaux construits avec un bois très léger appartenant à une malvée qui se trouve près des rives. Ce mode de navigation présente des inconvénients très graves. Les ballots sont souvent mouillés et le produit est perdu. Nous voyons, sur le parcours, des plantations d'un cacao qui est exquis, il est de beaucoup le meilleur que nous ayons rencontié dans nos voyages. Cette culture ne prend pas beaucoup d'extension par suite de la difficulté des transports jusqu'à la mer. Nous ne doutons pas que la qualité du café ne soit excel-lente, mais, fait étrange, l'infusion qu'on nous sert n'est pamais qu'un breuvage absolument détestable. Les habitants du Magdalena ne savent pas faire le café.

Je trouve le vapeur mouillé devant le petit village d'Aipé. Le Janne, ayant fait le tracé de Las Piedras à ce point, nous n'avons plus qu'à nous en retourner, les hommes à cheval, les

bagages dans le canot qui m'avait ameué.

Dagages dans le canot qui m avant amene. Nous devons rester quelques jours à Neiva pour prendre des

renseignements.

Je suis bien embarrassé sur l'itinéraire à prendre. Ne voulant pas faire de contre-marches inutiles avec mes bagages, je
m'entretiens longuement avec les habitants du pays pour recueillir quelques indications géographiques. Enfin, le gouver
neur de la province ayant causé avec des quineros, c'esbà-dire
des gens qui parceurent la crète des Andes orientales à la
recherche du quinquina, dit qu'à une petite distance de Neiva
on voit couler, sur l'autre versant, deux ou trois rivières qui
se dirigent au nord-est, autant qu'on peut en juger en regardant du haut des montagnes. Ce doit être les sources d'un
affluent de l'Orénoque, plutôt que d'un tributaire de l'Annazone
qui devrait se diriger au sud-est. On croit généralement que

ce sont les sources d'une rivière appelée Guayabero qui est ainsi nommée parce qu'on y trouverait beaucoup de goyares; un de ces quineros a fait, ly a quelques années, une petite excursion dans cette rivière. Il allait, dit-il, choisir un endroit favorable pour planter le manice. N'ayant pas avec lui d'hommes sachant construire un canot. il fit un petit radeau, sur lequel il s'embarqua avec deux compagnons. Après quelques henres d'une marche très rapide, se voyant entrainé par le courant, il santa à terre avec un des hommes; l'autre n'ayant pu arrêter le radeau en s'acrochant à des branches, fut entrainé avec une viteses prodigieuse. Ses compagnons se mirent à sa recherche, mais ils trouvèrent bientôt, dit-il, une piste qu'ils prirent pour celle d'un Indien, et n'ayant pas d'armes pour affronter cet ennemi inconnu, ils rebroussèrent chemin en toute hâte et regagnèrent la Cordillère.

Le gouverneur et tous les gens du pays, qui nous ont fait un accueil des plus sympathiques, nous engagent vivement à prendre cette voie, car le Guayshero est, après le Yapura, que nous avons déjà exploré, la rivière la plus importante qui découle du versant oriental des Andes. Elle a. comme lin, l'avantage d'être absolument inconnue. La carte que le grand ingénieur Codazzi a faite de cette rivière ne saurait être exacte, puisque les personnes qui ont accompagné ce voyageur dans ses pérégrinations en Colombie m'assurent absolument que, dans cette région, il n'a pas dépassé la crête des Andes. Son tracé qui devait être indiqué en pointillé sur la carte, ne peut avoir aucune valeur géographique. Nous louons des mules pour nous porter ainsi que tous les bagages et nous nous mettons en marche pour traverser les Andes.

Je ne m'étendrai par sur les péripéties d'un voyage dans les montagnes. Je dirai seulement que mes compagnons, obligés de rester à cheval dix heures par jour, pendant deux semis, ont dû déployer une force de volonté, une énerçie à toute épreuve. Aucun d'eux n'ayant l'habitude de l'équitation, le départ de Neiva n'eut rien de triomphal. Nous faisions pitié aux geus du pays qui disaient hautement que nons n'irions pas loin, en pareil équipace.

Le quatrième jour de marche, nous arrivons au petit village de Colombia, qui sert de dépôt au quinquina recueilli dans cette région. Le Janne va faire une excursion à la Puerta-delCielo (c'està-dire porte du Paradis), où un de nos compatriotes, évadé de la Commune et vivant en ermite, cultive le quinquina. Il est enchanté lorsque je lui apprends que je viens ici avec l'intention de descendre le Guayabero. « Moi aussi, dit-il, je voulais pousser une reconnaissance dans cette rivière, pour chercher un débouché au quinquina du versant oriental de la Cordillère. Le transport de nos produits d'ici au Magdalena doit se faire en grande partie à dos d'hommes, ee qui double presque le prix de nos écorces. Il y a longtemps que j'ai cette entreprise en tête; c'est même dans ce but que j'avais fait des sentiers dans la forét. Je sersis parti il y a dix ans. si la Com-

pagnie avait voulu autoriser l'expédition. » Grâce à cette excellente nouvelle, nous obtenons bien vite des mules et des guides, pour continuer la traversée des Andes. Le 14 octobre, nous franchissions la crète de la Cordillère orientale à une hauteur de 1970 mètres : je n'ai rien vu de plus imposant que l'immense horizon qui se déroule devant nous. Quel spectacle plus grandiose que cette immense mer de verdure qui se déroule à nos pieds! Je serais enchanté si, bien loin, dans la direction de l'est, je n'apercevais un point noir à l'horizon; ce sont de hautes eollines en plateau, absolument semblables à celles que forment les grandes chutes du Parou ct du Yapura. Ce sont des grès dirigés perpendienlairement au cours de la rivière et qu'il faudra nécessairement franchir. A quelques heures plus loin, on rencontre des filets d'eau qui sortent du flanc de la montagne; nous n'avons plus qu'à suivre leur cours pour atteindre un port d'embarquement.

Les ruisseaux grandissent à vue d'œil. Un affluent appelé Papanème est déjà si important, qu'on ne peut effectuer sa traversée qu'en bac et dans certains points choisis.

Nous ne sommes pas loin d'arriver au but, mais voici que le sentier des quineros est envahi par les broussailles; nous sommes obligés de rétrograder avec les mules et d'attendre qu'un abatis ait rendu la voie praticable.

Le 21 octobre, nous apercevons, à travers une clairière, une fumée blanche qui se dirige de l'ouest à l'est. Ce sont, me dit un guide, des brouillards qui s'élèvent sur le parcours du Guayabero. La rivière est presque maccessible; nous en sommes tout près, pourtant il nous faut des heures entières pour arriver à son lit. Enfin, nous nous plongeons dans ses eaux vierges, aussi contents que si nous avions découvert le Nouveau Monde.

Pendant qu'on décharge les bagages et qu'on s'installe en campement, je vais en reconnaissance, avec Apatou, à la recherche d'un arbre qui puisse servir à la fabrication d'un canot. Heureusement que mon fidèle compagnon Anatou est connaisseur en pareille matière : e'est la troisième fois que nous allons naviguer sur des navires de notre fabrication. Le lendemain matin, la forêt retentit des coups de sa hache : l'arbre est bientôt par terre ; on l'élague, on le creuse, on le brûle pour le faire ouvrir, et, le troisième jour au soir, on le descend à la plage. Pendant ce temps, nos guides travaillent à la confection d'un radeau. Le Janne tue des canards et des biches pour subvenir à l'alimentation : François arrange les bagages et fait la euisine. Un jour que je venais de visiter Apatou à son chantier, je trouve François qui vient au-devant de moi en courant; il parle, gesticule avec la vivacité et l'émotion d'un homme ivre. Ou'est-il done arrivé? « C'est un tigre, dit-il, qui est venu roder autour de la hutte »; il est resté là un moment, pendant que François effaré cherchait les cartouches, et puis s'est retiré à l'aboiement d'un roquet que nous avions acheté dans les Andes.

Dans l'après-midi, j'étais occupé à faire de la photographie, quand j'aperçois François avec son fusil; il est encore plus ému que le matin. S'étant engagé dans les broussailles, à la recherche d'une biche, il s'est trouvé en présence de deux jaguars qui lui ont fait hattre en retraite : il prétexte qu'il n'avait oue deux serfuoches.

Le 25 novembre, à midi, les bagages sont chargés sur le radeau. Nous arrivous au moment solemnel du voyage; nos cœuns palpitent avant de nous laneer sur ces caux qui vont nous entrainer à travers le continent américain. C'est le moment de vider une bouteille de champagné que nous avons transportée jusque dans ces régious lointaines. Nous nous proposons de boire à la santé du patron de notre voyage, M. de Lesseps. « Don Fernando », comme on l'appelle là-bas, est connat dans les chaumières les plus reculèces; son nom, qui est vénéré à l'égal de celui du grand citoyen Bolivar, le libérateur des colonies espagnoles, nous fait ouvrir toutes les portée de la Colombie. Si nous avons le honbeur de régissir dans

notre exploration, nous dédierons nos découvertes à notre illustre compatriote. Les Colombiens, qui voient l'avenir de leur pays dans le percement de l'isthme de Panama, seront enchantés d'avoir une rivière qui portera le nom de leur bienlition.

Avant la célébration du baptéme, je voulus achever un tour d'horizon à la houssole. Distrait par la lecture des divisions de l'instrument, je donnai un coup de pied dans la bouteille et le vin mousseux fit effervescence en arrosant les cailloux du Rio Lesseps.

Apatou ne veut pas quitter le port sans laisser un souvenir de notre passage. J'écris sur un arbre :

### QUATRE FRANÇAIS

Nous montons tous à bord du radeau; on largue l'amarre, et nous voilà partis pour l'inconnu. Ne pouvant diriger cette embarcation, nous la laissons voguer au fil de l'eau.

Nous allons d'abord lentement, mais après une centaine de mêtres, la rivière se rétrécit un peu et forme un rapide; nous sommes entrainés avec une viteses vertigineuse, sans pouvoir souger à nous arrêter. La tente qui devait nous abriter contre le soleil torride se heurte contre les branches et se trouve démolie en mi instant.

Bientit quelques hois, arrachés par un choc contre un tron d'arbre, s'en vont au couraut. L'embarctain s'incline fortement de mon côté. Apatou essaye d'arrêter, en jetant une corde sur une branche, mais il manque son coup et nous continuons de plus belle. Il n'y a pas une minute à perdre, car déjà la moitié des bagages est plongée dans l'eau; le radeau, complétement disloqué, ne peut tarder à se séparer en morceaux. Il faut accester à tont prix.

Heureusement, la rivière s'élargit; le courant est encore rapide, mais les eaux sont moins profondes. Apatou saute à l'eau, et, déployant toutes ses forces, arrête notre embarcation qui est complètement démolie. Il y a juste vingt minutes que nous avons quitté le port.

La pirogue est en mauvais état, ayant été trop amincie par le feu, elle se fendille au fond et fait tellement d'eau qu'elle Pourrait à neine porter deux hommes.

Les débris sont échoués sur la plage et il faut songer immédiatement à la construction d'un nouveau radeau. Apatou voit sur l'autre rive ces arbres au tronc léger que les Colombiens emploient pour la construction des radeaux ou balsas du Magdalena.

Nous nous couchons sur le sable humide. Apatou, qui trouve que les cailloux repoussent à mesure qu'il les enlève, va suspendre son hamae à une branche au-dessus d'un petit ruisseau. Nous commencions à nous endormir, lorsqu'il revieut avec son hamac sous le bres. Il a cru devoir déménager en entendant le clanotement de l'eau immédiatement au dessous de lui. Etait-ce une loutre? était-ce un caïman ou un serpent boa? L'obscurité était si profonde qu'Apatou n'a fait qu'entrevoir une queue qui agitait l'eau avec force. Le voisinage de cet animal fantastique n'est pas saus nous inquiéter. Néanmoins, nous nous allongeons sur le sable les uns à côté des autres. Mais Le Janne et Apatou, qui occupent les côtés, gardent les fusils sous la main, prèts à la moindre alerte. La nuit se passe heureusement sans encombre.

Comme d'habitude, nous nous levons au jour; François allume le feu, prépare le café, et bientôt nous nous mettons

an travail

Le Janne enlève l'écorce des balsas pour les rendre plus légers. Apatou et François les coupent de la longueur voulue. tandis que le fais sécher les bagages sur la plage rocailleuse.

Je constate que le naufrage de la veille nous a causé bien des avaries; l'un des chronomètres a été mouillé et ne va pas tarder à s'arrêter : Le Janne n'a plus de paletot; j'ai à regretter l'absence d'une de mes deux chemises de flanelle; François a perdu un pantalon, et Apatou deux belles paires de souliers qui venaient de Paris; c'est le moindre de nos malheurs, car il sait se passer de chaussures. Notre chocolat est avarié; le riz, le mais et le peu de biscuits que nous avons apportés sont complètement mouillés, mais ce soleil à picqui rend brûlants les cailloux, ne tardera pas à sécher tout cela. Le fait principal est que nos ciuq cents cartouches sont en hon état : nous avions eu soin de les conserver dans des boîtes en fer blanc soudées.

Dans la journée, je suis appelé à donner mes soins à ce pauvre Apatou qui dejà tout meurtri dans cette lutte contre BÉCIT DE TROISIÈME VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE ÉQUATORIALE 37

la force de l'eau, le plus terrible des éléments, vient de se donner un coup de sabre d'abatis qui lui a ouvert la jambe jusqu'à l'os. François a la figure tellement boullie par des piquires de moustiques qu'il ne saurait entr'ouvrir les pannières.

Mais nous n'avons pas le temps d'être malades : nous voulons sortir au plus vite de ces parages. A deux heures, nous nous mettons en route.

Le nouveau radeau, plus large que l'ancien, paraît mieux supporter la uavigation; nous l'avons d'ailleurs allégé, en supprimant la couverture qui était destinée à nous abriter contre l'ardeur du soleil.

Quelques instants après le départ, Apatou, qui était debout à l'avant, est projeté par un choc et tombe à la rivière. Ce serait dangereux pour un nageur moins expérimenté; mais bientot, on le voit reparaître à l'arrière du radeau, il s'y accroche et remonte tranouillement.

Bientôt nous sommes obligés de nous arrêter pour attendre Apabon, qui va éclairer la marche avec la pirogue; cette précaution est nécessaire, car la rivière, entrecoupée de nombreuses iles, forme des rapides et pent-être des chutes, où Pous craizmons de nous engaer à l'improviste.

A un tournant, au moment où nous vovons la rivière paisible, Apatou entrevoit de l'eau qui écume. Ce sont les premières grosses pierres qui interceptent le lit du Rio-Lesseps. Apatou saute dans sa pirogue, porte l'amarre sur un arbre. et nous nous arrétous juste au moment de nous jeter sur l'obstacle. Il faut décharger les bagages et les porter à une distance de 200 mètres, près de l'endroit où nous ramenons le radeau après l'avoir fait passer, en le maintenant avec des cordes. Cette opération fatigante ne dure pas moins de trois heures. Les roches qui constituent l'obstacle sont des grès arrondis par l'eau, tombés de la berge qui est très haute d'un côté. Ces grès ne forment que la base de la rive; ils sont surmontés d'une couche de plus de 10 mètres d'argile, remarquable par ses mouchetures rouge de sang. Notre radeau est encore distoqué, et, ce qui m'effraie bien plus, Apatou a la fièvre, François est à bout de forces, Le Janne a les pieds et les mains tellement gonflés par les piqures des moustiques. qu'il peut à peine en faire usage. Pendant la nuit, que nous

passons sous une pluie torrentielle, je suis pris d'un accès de colique hépatique : c'est un petit souvenir de mes précèdents voyages. Nous n'avons de consolations à nos misères qu'en songeant que nous arriverons bientôt à des régions plus acréables.

Apatou va, dans la forêt, chercher des lianes pour amarrer le radeau; François le seconde très efficacement dans cette opération, car, ayant servi comme gabier de première classe dans la marine française, il s'entend micux que personne à faire des liens solides. Pendant ce temps, je fais un tour d'horizon à la houssole relevant avec soin les principaux sommets des Andes, dont nous sommes encore peu éloignés; je prends également la hauteur du soleil avec le théodolite, et Le Janne fait des observations avec le baromètre, l'hypsomètre et le thermomètre. Ces opérations sont très pénibles, non soulement à cause des rayons solaires, contre lesquels nous n'avons pas une feuille pour nous abriter, mais surtont à cause de petits moucherons qui nous harcèlent sans répit, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Notre campement est situé immédiatement en amont d'un rapide qui paraît assez difficile à franchir; nous nous embarquons à midi, et nos craintes se réalisent bientôt.

Le radeau, lancé avec une extrême violence contre un tronc d'arbre, écrase le cant qui se trouvait sur le côté. C'est une grande perte que nous venons de faire, car ne pouvant plus éclairer la route et porter des amarres pour nous arrêter, nous sommes entièrement livrés aux caprices de l'eau, qui peut nous briser dans un abime.

Nous songeons bien à la construction d'un nouveau canot, mais il n'y a pas d'arbres convenables dans le voisinage, et Apatou, malade, à bout de forces, mettrait plus de huit jours pour exécuter ee travail.

Pendant ce temps, nous épuiserious une grande partie de nos provisions et serions exposés à mourir de faim. D'ailleurs, nous sommes tous presés de voir des honnnes, seraient-lis même inhospitaliers et anthropophages, comme dans le Yapura.

Vers une heure, la rivière devient un peu plus calme; nous avons, pour la première fois, le loisir d'allumer une eigarette. Le cours étant plus rectiligne, nous n'avons pas à redouter le BÉCIT DU TROISIÈME VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE ÉQUATORIALE. 39

danger de nous heurter, à chaque instant, contre les branches de bambous qui surplombent la rivière.

Nons nous endormons bien tranquilles, dans l'espérance qu'à partir de ce moment la navigation va être libre. Apatou est moins rassuré que moi; son oreille exercée a percu un bruit de roulement dans le calme de la nuit. Il y a encore, en aval, de l'eau qui court rapidement sur des cailloux. A peine partis, voilà le radeau qui'se remet à courir et à heurter contre les obstacles; il frappe avec violence contre un tronc d'arbre a moitié noyé, Apatou, qui est toujours debout, est projeté en avant, et, encore une fois, le radeau passe au-dessus de lui. Il s'empresse de regagner son poste et continuer à veiller avec sa pagave, pour éviter les dangers autant qu'il est possible; l'étais derrière lui, appuyé contre des caisses, mon cahier sur mes genoux, ma boussole à l'œil, avant beaucoup de peinc à relever la rivière à cause de la vitesse de la marche. Tout à coup, j'aperçois un gros bambou presque à fleur d'eau; je crois an'Apatou va le redresser pour passer au-dessous, mais il n'en a pas le temps et saute par-dessus ; ie ne puis pas faire comme lui, et cette tige énorme et très dure me presse brusquement contre les caisses; je me sens déchirer le ventre, les seins, le menton, le nez : mon cahier m'est arraché des mains : je suis tout contusionné, comme si je venais de passer à tra-vers un laminoir. Je crois que j'aurais perdu connaissance si je u'avais en un saignement de nez qui m'a ranimé.

Le bambou, en se relevant, n'a pas fait de mal à Le Janne qui s'est abrité derrière les caisses, mais il a jeté François à

Pean.

Un peu plus loin, nous voyons sur la rive, à quelques mè-tres de nous, des cabiais (espèce de gros rongeur aquatique) qui ne manifestent pas la moindre frayeur en nous voyant passer. Il y a quelque temps que nous n'avons mangé de viande, faute de pouvoir nous arrêter à temps voulu; Le Janne s'empresse de tuer un de ces animaux. Nous arrêtons un moment le radeau pour permettre à François d'aller le chercher. A peinc Anaton a-t-il attaché la corde que le courant, qui est d'une violence extrême, fait enfoncer le radeau et menace de déchirer les lianes sur lesquelles est fixée l'amarre. Je ne voudrais pas partir sans donner le temps à François de nous rejoindre: mais Apatou, ne vovant pas Le Janne, croit un moment qu'il

est tombé à l'eau : il démarre le radeau et saute à bord. Nous voilà partis avec une vitesse d'environ quatre milles, laissant François au milieu d'une forêt inextricable, sans armes, sans même un couteau pour se fraver un passage. Après un quart d'heure, le courant diminue un peu et Apatou, sautant à l'eau, porte un amarre à terre, et nous débarquons sur une plage de cailloux. Une heure se passe sans que François donne signe de vie. Enfin, nous le voyons en amont, sondant et eherehant à traverser la rivière. « Malheureux, lui erie Apatou, ne passe pas là; le courant est si fort qu'il va te noyer. » Nous l'enga-geons à descendre plus bas pour ehereher un gué et nous prendre au passage; nous attendions qu'il nous fit le signal eonvenu, quand le chien vint en tremblant et donnant de la voix. Le Janne lui donne une tape sur le nez pour le faire voix. Le Janne lui donne une tape sur le nez pour le faire taire. Nous eûmes bientôt l'explication de sa frayeur. Je pre-nais la hauteur du soleil, lorsqu'en jetant les yeux sur mon chronomètre, j'aperçois une panthère qui nous regardo avec l'insouciance d'un chat apprivoisé. J'en préviens Le Janne à voix basse, et nous nous approchons de ce gros félin. Le Janne marche en tête avec une seule cartouche de gros plomb: Apatou le suit avec son sabre d'abatis, et moi, n'ayant rien de mieux, je m'arme d'un gros caillon que je ramasse sur la grève. Nous arrivons à six pass. Le Janne fait feu et l'animal, s'affaissant, roule sur le sol. Nous lui enlevons les griffes et l'on examine son pelage et sa dentition. Nous reconnaissons l'animal que les Roucouyennes appellent maraeaï. C'est de là, sans doute, que vient le nom de Maraeaybo, dans la mer des Caraibes. Nous sommes fort inquiets du sort de François. Apatou

Nous sommes fort inquiets du sort de François. Apatou nous conseille de continuer avec le radeau, tachant d'atteindre l'autre berge. Au premier tournant de la rivière nous apercevons notre compagnou essayant de traverser, avec de l'eau jusqu'au cou. Apatou lui jette une corde portait une pierre la pierre s'en va, la corde reste. Je saisis une perche que j'ai sous la main et je la tends à François qui s'y cramponne de toutes ses forces et le voilà revenu à bord. Une heure après, nous arrivons à l'embouclure d'un grand affluent de droite qui débouche à angle droit, et qui mesure environ le tiers du cours principal. Ce doit être la rivière Unilla, dont les quineros ont vu les sources sortir des Andes, à peu près à la hauteur de Neiva.

RÉCIT DU TROISIÈME VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE ÉQUATORIALE. 44

Son eau est verte tandis que celle du Guayabero a une teinte blanchâtre produite par l'argile des rives et qui est exactement celle de l'Amazone

Le 2 novembre, nous voyons la rivière s'engager à travers une montagne; nous voulons nous arrêter, mais déjà il est trop tard; le courant nous entraine dans un entonnoir où il naut passer malgré nos efforts désespérés. La rivière, qui avait des centaines de mêtres de largeur, en entrant dans ce déflié, une angostura, comme l'appellent les Espagnols, n'a pas plus de vinat mêtres de largeur.

L'eau tourbillonne, puis court avec force au milieu de grès taillés à pic qu'Apatou compare aux grandes maisons en pierres

de taille des belles rues de Paris.

Le radeau, après avoir tourné trois fois sur lui-même, se met à partir comme une flèche. « Ne vois-tu rien? » me dit Apatou, qui s'était mis à l'arrière pour essayer de gouverner. Je ne vois aueun écueil jusqu'à une distance de 300 mètres.

a Comme ces murailles sont belles, dis-je à Le Janne, et comme sont joies ces cascades qui tombent à pie en nous célaboussant! — Atleution! crie Apatou, pagagve fort. » Je vois un danger immense, le plus grand que j'aie couru dans ma vie; dans une seconde nous serons tous écrasés et jétés à l'eau par une roche en forme de table qui s'avance comme une cornicle sur la rive droite. Déjà, l'avant s'engage sous l'abime; le vais éfre renversé quand Apatou arrive avec son Leari (d'est-à-dire avec une grosse perche que les Bonis ont la réputation de manier avec dextérité); il en donne un vigoureux coup coutre la roche et fait éviter le radeau qui passe à la raser.

Le Janne me fait une question : « Comment sera la sortie? » Je ne réponds pas; je erains bien un précipice comme à la fin

du deuxième défilé du Yapura.

Bientott nous apercevons la porte, nous n'y trouvons aueun obstacle; mais, au point où la rivière s'clargit, no voit des rochers qui forment rapide. « Pagayez fort, dit Apatou, pour tenir le radeau bien droit. » Au même instant, nous sommes soulevés par une vague qui nous lave les pieds; nous descendous, nous remontons deux ou trois fois sur l'eau furrieuse qui nous fait danser comme un bouchon. Un moment, le radeau s'artête et s'ineline; e'est qu'il vient de s'échouer sur une roche. Apatou donne un vigoureux eoup de gaffe, nous voilà

repartis et, une minute après, nous retrouvons des eaux calmes. Nous descendons à terre pour déjeuner et nous réjouir à l'aise de la chance qui nous a fait franchir ce mauvais pas malgré nous. Notre bonheur n'est pas de longue durée; j'apergois là-bas, en aval, une deuxième chaine de montagnes qui paraît plus élevée que celle que nous venous de franchir. Apatou et moi, nous faisons le raisonnement suivant : Le prennier défilé du Yapura n'était qu'un rapide, et le deuxième se terminait par une chute immense; n'en serait-il pas de meme dans cet affrex Nico-Lesseps?

Dans tous les cas, nous n'avons pas à songer à rétrograder: nous sommes obligés d'aller en avant et au plus vite, ear nos provisions diminuent rapidement.

Le 4 novembre, nous voyons un caiman sur la plage; Apatou l'appelle avec un petit eri du gosier: l'animal nage droit sur nous, et arrivé à 15 mètres, disparaît sous l'eau. Apatouqui était à mon côté, se prépare à donner un bou coup de pagaye sur le nez de l'animal qui se laisse prendre à ses feintes, unias voilà que le caiman ne reparaît pas.

Nous le cherchons de mon côté, lorsqu'il se montre subitement avec sa grande gueule ouverte devant Le Janue; il lui éffleure le visage en laissant retomber ses énormes màchoires qu'i elanuent en faisant le bruit d'une malle qui se ferme.

Je recommande à Apatou de ne plus appeler ees caïmate qui paraissent plus audaeieux que ceux que nous avions vus dans nos précédents voyages.

Le surlendemain, nous voguions tranquillement; je relevaismon trace à la boussole, Le Janne écrivait ses impressions-françois pechait à la ligne, tandis qu'Apatou se livrait à de travaux d'aignille sur nos moustiquaires. Le silence profond de la forêt vierge est interrempu par des cris. Je regarde derrière moi; c'est Apatou qui a disparu; l'eau bouillonne, je vois d'asnay; notre fidèle compagnon est perdu. Bientôt une mair leu de nous. Le caiman, qui n'a lachlé prise qu'a fleur d'eautrouve un dédommagement en avalant ma casquette, taud'qu'une balle de Le Janne ricoebe sur sa tête comme sur d'erocher. La cause réclle de es sauvetage qui paraît miraeuleuve e'est qu'Apatou, entrainé par l'animal qui voulait le noyer. 'Pu saisir une lancé déchirée qui pendait au-dessous du radesu

Notre blessé en est quitte pour la perte d'un large morceau de peau de la région externe du genou; il a eu la chance d'être saisi par la partie la moins charnne de tout le membre infétieur,

Le 9 novembre, nous arrivons à la porte d'un défilé où nous sommes entrainés par le courant. Nos craintes ne se justifient par; le danger est moins grand que dans la première angostura. Au milieu des grès abrupts qui présentent un aspect fantastique, nous remarquous quelques roches qu'on dirait sculptées par la main de l'homme; elles nous rappellent ces immombrables statues qui ornent le portail de nos cathédrales golltiques. Ce sont des érosions produites par l'eau.

Cel écueil franchi, je donne une demi-journée de repos à uses compagnous. Apatou souffre de sa plaie, qu'il a fait saigner na faisant des efforts pour d'injer l'embracation à travers l'angostura; Le Janne est fatigué depuis quelque temps; il souffre non seulement du soleil que nous supportons toute la journée, sans autre abri que nos chapeaux, mais encore du manque d'alimentation. Ne pouvant jamais nous arrêter au moment voulu, nous manquons de viande dans le pays le plus giboyeux du monde. Il est des journées où nous n'avous rien à manger que du riz bouilli dans l'ean. Nous passous devant l'embouchure de l'Arè-Arè, qui prend sa source dans les grandes prairies de San Juan, à l'est de Bogota.

Étte rivière, que l'on considérait comme la véritable continuation du Guaviare, ne mesure que le tiers du cours principal. Cet affluent est cependant très intéressant, païce qu'il n'à pas de rapides; il peut servir pour le transport des produits du versant oriental de la Codillère, tandis quele Guaycabero ou Rio-Lesseps, est absolument impraticable. Personne ne l'à descendu avant nous, et je pense qu'il n'y aura jamais de gons assez insensés pour marcher sur nos traces.

Quel bonheur d'ea être sortis sains et saufs, puisque, si bous étions arrivés un mois plus tôt, c'est-à-dire pendant la sisson des pluies, les eaux trop grandes nous auraient brisés contre les rochers! Un mois plus tard, pendant la sécheresse, nous n'aurions pas tronvé assez d'eun pour naviguer. L'Ari-àri-èrst à une distance d'environ 150 lienes du point où nous nous sommes embarqués, et nous avons mis dix-sept jours pour effectuer ce trajet.

Jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé la moindre trace d'un être humain; nous sommes prés de mourir de faim, si bientôt nous ue rencontrons pas d'habitants.

A un tournant de la rivière, nous apercevons, tout à coup, une savane, et nous croyons voir des huttes recouvertes de pailes. Bientid, françois nous signale des enfants peints en rouge, qui sout sur des trones d'arbres accroupis comme des singes. Nous tirons des coups de fusil et Apatou arbore sa chemise blanche au hout d'une perche; nous brûlons d'impatience d'atterrir, mais le radeau ne marche que très lentement.

Enfin, nous descendons à terre. Les habitants, qui appartiennent à la tribu des Mitouas, ressemblent à tous ceux que nous avons recontrés dans nos voyages.

Le deuxième jour, j'achèle une piroque et enrôle des hommes pour nous escorter. Vers neuf heures du soir, Apatou nous réveille en disant que les Indiens se sont sauvés. Que vat-il arriver? Nous craignons une attaque ou l'enlèvement de notre vadeau. Nous prenons nos fusils et nous nous dirigeons vers le port qui est séparé de la savane par un petit bosquel. Il est bien imprudent de s'engager dans la brousse, au milieu d'une obscurité profonde; on pourrait nous décocher des fiéches à bout portant, mais une blessure serait moins grande que la perte de notre radeau.

Nous arrivons à quatre pas de la rivière, lorsque je vois surgir un animal fantastique qui s'arrête un instant. Je crie à Le Janne : « Attention! » Je croyais qu'i s'agissait d'un tigre: mais ce n'est qu'un grand chien maigre que les Indiens out laissé dans leur précipitation. Les pirogues sont toutes parties mais le radeau et les bagages n'ont pas été touchés. Toutes Indiens semblent avoir pris pour tactique de faire le vide autour de nous. Les canots que nous rencontrons se sauvent dans les petits affluents où nous ne pouvons les poursuivr-Trois fois, je fais des excursions avec Le Janne pour trouver des habitants, mais nous sommes fort mal accueillis; ils acceptent nos cadeaux, mais ne veulent pas donner de vivres. Enfinnous arrivons à nous procurer une toute petite pirogue et quelques régimes de bananes qui nous empéchent de mourir de faim pendant quelques jours.

Bientôt nous ne trouvons plus d'habitants; notre voyage

devient des plus ennuyeux; en effet, quoi de plus triste que naviguer douze heures par jour dans une rivière qui présente toujours le même aspect :

D'un côté, sur la rive concave, une berge argileuse taillée à pic sur une hauteur de 7 à 8 mètres, et de l'autre, sur la trive convexe, un grand banc de sable dont la partie haute st recouverte de bois canons (Glybadium). Au pied de ces arbres, on trouve toujours une quinzaine de caimans, qui semblent protéger des canards contre les attaques de l'homme.

Je me distrais un peu en allant tuer quelques-uns de ces oiseaux, avec notre pirogue, qui est si petite qu'elle peut à peine me porter avec Apaton. Le gibier est aussitôt plumé et mis au feu; lorsqu'il est cuit, nons rejoignons le radeau, qui marche très lentement, et nous sonames bien reçus par nos compangons qui nous attendent avec l'anxiété de la faim.

Le 27 et le 28, nous traversons deux petits défilés appelés Mapiripau. Ils sont très faciles à passer en ce moment, mais ils doivent présenter quelques dangers pendant les grandes crues. En tous cas, les bateaux à vapeur pourraient les franchir en toute saison.

Ce défilé est une limite naturelle entre le Venezuela et la Colombie, qui se disputent la possession du Guaviare. En effet, tous les Indiens qui se trouvent en amont de l'angostura, vont chercher leurs petits conteaux et les verroteries à San-Juan, tandis que ceux qui sont en aval ne connaissent que les habitants de San-Fernanda.

Les matières féculentes arrivent à nous manquer complètement, nous en sommes réduits à manger des bourgeons de palmier en guise de pain, lorsque enfin nous rencontrons des Indiens appelés Piapocos, qui nous font le meilleur accueil; nous trouvons chez eux de la cassave, des bananes, du tabac dont nous sommes privés depuis dix jours, et une liqueur fermentée appelée couria. Pendant deux jours, nous buvous et mangeons tellement que nous sommes tous indisposés. Nous achetons un canot et abandonnons notre radeau, dont le bois imbibé enfonce au ras de l'eau. Le 15 septembre, nous apercevons enfin le petit village de San-Fernando.

Nous avons mis cinquante et un jour pour descendre cette tivière qui ne mesure pas plus de 425 lieues.

San-Fernando était jadis le centre des missions des Jésuites

qui ont accueilli de llumboldt, lors de son voyage dans le Haut-Orénoque.

Aujourd'hui, le village est en pleine décadence; il ne reste de son ancienne splendeur que sa position géographique qui est des plus remárquables. Il se trouve au confluent de l'Orénoque, du Guaviare, de l'Atahuapo et de l'Ynirida. Ces deux dernières rivières sont remarquables par la couleur de leurs eaux qui, par réflexiou, sont noires comme de l'encre.

Jo ne règrette pas les quinze jours que nous avons passédans ce village, en attendant un équipage, car nous avons en l'occasion d'y rencontrer un grand nombre d'Indirus, appartenant à des tribus différentes. Le Janne les a tous dessinée et, pour ma part, j'ai recueilli un grand nonbre de mots et des phrases de leur langue. Avec quelques menus objets donnés aux femmes et un peu d'alcool aux hommes, nous avons été considérés comme de grands seigneurs.

Les jours de Noel, un grand nombre d'Indiens dansaient devant notre case et répétaient comme refrain. Fieau his Retratistist 2 écst-à-dire : Vivent les faiseurs de portraits! Le 26 décembre, nous nous mettons en route pour descendre l'Orénoque. Notre équipage est renforcé de trois Indiens Banivas, de l'Atahuvapo, qui doivent nous suivre jusqu'à la ville de Bolivar. Un négociant, qui trafique depuis longtemps dans le pays, don Mirabal, veut bien nous accompagner à une cinquantaine de lieues, pour nous mettre en relation avec les indigénes.

Grace à lui, je puis indiquer, dans mon tracé, des détails qui ont échappé à nos prédécesseurs qui ont voyagé en courant.

Nous tenons d'un traficant qu'il existe des sépultures d'Indiens Piaroas, près de la bouche du Mataveni. Ayant remonité cette rivière à quelques centaines de mètres, nous trouvons quelques-uns de cos Indious campés sur une roche. Le Janue reproduit quelques types qui sont remarquables par les dessins rouges qui les recouvernt des pieds à la tete, et je m'en vais faire une recomnaissance jusqu'à leur habitation.

Je trouve ces Indiens occupés à faire rôtir un serpent bon qu'ils s'apprêtent à dévorer. Je suis d'abord bien accueillimais, m'éant mis à éternuer, je vis le cercle qui m'entourait s'éclaireir subitement. Les geus timorés s'écartèrent au loin et les plus braves se bouchèrent le nez avec le nouce et l'indexJ'ai su, depuis, que ces Indiens, qui sont décimes par des maladies de poitrine, accusent les blancs de leur en donner les germes. On eite des traficants qui ont été abandonnés par leur équipage pour avoir en le malheur de tousser on d'éterluce.

de ne veux pas passer la nuit au milieu de ces gens qui ne m'inspirent qu'une médioere confiance; je rentre au campement avec mon équipage et un Indien Piaroa, qui nous suit par euriosité. En route, ce sauvage, qui ne sait pas un mot d'espagnol, me fait un signe que nous avons tous vu faire par mos sourdsmunets, pour indiquer la mort ou le sommeil; inclinant la tête du côté droit, il l'appuie sur la main posée à plat, et de l'index gauche, me montre des roches dans la montague. J'ai compris que cette helle colline, qui est en face de nous, est leur cimetière. Le lendemain, au lever du solei, lous partons, avec Apatou, sous prétete de classer le tapir dans la montague. Nous marchons des heures entières sans rien trouver; nos pieds mus s'écorchent en gravissant une Stande roche granitique qui a plus de 50 mètres de hauteur.

stande roche grantique qui a plus de 50 mètres de hautent. Au sommett, nous voyons enfin une sorte de pierre branlatte qui semble vouloir rouler sur nos têtes. Apatou, qui a le flair, me dit : « C'est là haut que nous devons trouver les morts. » Quelques minutes après, nous voyons sons la roche trois paquets d'écorce amarrés eomme des carottes de talac. Nous coupons les liens et nous nous trouvons en face de balels momies avec des eoiliers, des ornements et un hamac. A câté de chacune se trouve une poterie qui, je l'ai su plus tard, contenuit de la couria, pour empécher le défunt de mourir de

soif dans son voyage pour l'autre monde.

Nous rentrons à bord avec notre collection enveloppée dans une hotte confectionnée avec des feuilles de palmier, par le fidele Apatou. Plus de vingt Indiens sont arrivés à la plage, pendant notre absence, et voilé que, sans doute, éclairés par le respion, ils counaissent la nature de notre chargement. Je recommande à Apatou de mettre la hotte dans le canot pour empécher d'y toucher. Il n'y a pas de temps à perdre; décampons au plus vite.

Apaton préfère l'Orénoque à tous les grands fleuves de l'Amérique équatoriale; c'est qu'il est parsemé de roches granitiques qui forment des rapides et des chutes absolument semblables à ceux qu'on trouve dans la Guyane, son pays natal.

Je suis bien de son avis : il n'y a de belles rivières que celles qui ont des pierres. C'est que les roches, qui entravent leur lit. ne sont que les carcasses de montagnes qui bordent les rives et un paysage, sans accidents de terrain, si luxuriante que soit la végétation, ne tarde pas à fatiguer le voyageur.

Le 29 décembre, nous arrivons au grand saut de Maïnaurè. où nous restons quatre jours pour lever le plan de la rivière et faire une excursion dans un village d'Îndiens Guahibos. qui se trouve à deux lieues de la rive gauche.

Nous traversons une savane absolument sans ombrage et. arrivés près d'un petit ruisseau, nous remarquons sur les roches un grand nombre de dépressions ovalaires. Ce sont des polissoirs où les anciens Indiens aiguisaient leurs haches en nierres.

Bientôt nous arrivons dans un bosquet, où nous trouvons un homme rouge occuper à se bourrer le nez d'une poudre noire qu'il aspire au moven de deux os d'oiseau qu'il place dans ses narines. Cet affreux priseur a une façon étrange de se moucher: il se bouche une parine et souffle avec l'autre en faisant du bruit comme un cachalot.

Nous trouvons les gens du village très occupés; c'est un jour de peinture générale. Ils s'appliquent sur le corps des cachets ou rouleaux imbibés d'une couleur rouge; ils obtiennent ainsi des sortes d'arabesques qui ne manquent pas d'élégance.

Le lendemain, nous trouvons, en bas du saut, des Indiens Piaroas qui me montrent la plante qui sert à la fabrication du carare. La découverte de ce mystère ne m'a coûté qu'un collier rouge qui séduit une jeune Indienne. Je lui dis : « Montre moi la liane qui sert à faire ton curare, je te dosnerai mon beau collier. » Elle me précède dans le bois et bientôt me montre une liane, en disant : « Voilà le vrai curare des Piaroas, »

La feuille et la tige de cette plante examinées par M. le professeur G. Planchon lui ont fait reconnaître le Strychnos toxifera; que le voyageur Schomburgk avait déjà vu employer pour le même usage par les Indiens de la Guyane anglaise.

Pour faire le curare les Piaroas ràpant l'écorce du strycluos toxifera, puis la concassent avec un pilon. Après ils la mettent dans un grand entonnoir en feuilles de palmier et l'arrosent avec de l'eau chaude qui filtre doucement. En résumé ou fait une opération tout à fait seinblable à la préparation du calé. On termine en chauffant le liquide dans une marmite en terre jusqu'à une consistance sirueues. Nous avons maintenant entre les mains de nombreux échantillons des trois strychnos principaux qui servent à la fabrication des trois enrares connus dans l'Amérique du Sud. La question du curare est dés lors vidée, au point de vue botanique et géographique, il ne reste qu'une lacune, é est l'extraction des principes actifs qui ne manqueront pas de trouver des applications médicales.

Nous avons l'occasion de voir un grand nombre de tribus d'Indiens qui sont venus sur la rivière pour manger des œufs d'ignanes et de tortues. Nous campons avec eux sur les plages où nous passons la soirée à les regarder danser.

La descente de l'Orénoque, à partir de Maïpaurè, est difficile pendant la belle saison. Nous avons, peudant une grande partie de la journée, une forte brise qui fait des vagues et nous empéche d'avancer. Une piroque, qui nous accompagnait, chavire à côté de nous; tous les bagages sont perdus, et les hommes sont bien heureux de regagner la rive sans se faire saisir Bar les carinas.

En causant avec eux, je remarque que les Caraibes, qu'on trouve dans le milieu de l'Orénoque, parlent une langue presque complètement semblable à celles des Roucouyennes qui vivent dans le fond de la Guyane<sup>4</sup>.

Des mots trouvés dans de vieux récits de voyage sur l'Amérique du Nord nous prouvent que les Caraïbes ont habité la Floride

D'autre part, des photographies des Indiens de l'Amérique Centrale nous font croire que les Caraïbes habitent encore les forêts vierges de cette région.

¹ D'après des ol servations personnelles et des recherches bibliographiques, je trois que la race caralbe a occupé la majeure partie de l'Amérique du Sud (Antilles, Oréno nue, Yapura, Maront, Jary, Parou, Essequibo et la province de Rio la Janeiro.

Le lendemain matin, j'étais occupé à apprendre le caraîbe, lorsqu'un Indien vint me prévenir que François venait d'être piqué aux deux pieds par des raies'. L'accident est survenu pendant que le brave compagnon allait prendre, dans la pirogue, des ustensiels pour la préparation du café.

François a négligé de suivre l'exemple des Indiens qui ne s'aventurent pas dans le lit de ces rivières sans frapper avec

une perche.

La raie aplatie sur le fond est invisible, même dans les eaux limpides, parce qu'elle est recouverte de sable ou de limon-Jarrive un quart d'heure après l'accident. Je constate deux petites plaies, l'une à la partie interne du talon droit, et l'autre à l'extrémité du mustième orteil.

Bien qu'Apatou ait sucé les blessures aussitét après l'accident, bien que Le Janne les ait cautérisées avec d'raiche phénique, le venin semble déjà avoir passé dans les vaisseaux lymphatiques, parce qu'on voit des traces rouges qui remontent jusqu'à la racine des deux membres lésés. C'est que, sans doute, les phaies sont profondes, et l'agent caustique n'a pu détruire tout le venin. Il aurait fallu debrider largement les plaies avant de les arroser d'acide phénique.

Malheureusement, Le Janne n'avati jamais vu de ces piqures, et il no se doutsit pas de leur gravité. Ce rude marin, gémit comme uu enfant et saute à chaque instant à bas de son hama pour remuer les jambes qui s'eugourdissent. Le moindre contact provoque uue crise nouvelle. En débridant les plaies largement pour les cautériser avec de l'acide phérique, je m'aperçois que les vaisseaux sectionnés saignent à peine.

A défaut de mieux, et suivant les conseils' d'une vieille femme caraïbe, j'arrose les plaies avec du jus de tabac, et nous constatons que la douleur ne revient qu'à des intervalles très

éloignés.

¹ Le poisson qui prêsente la plus grande analogie avec le raice de mer porté près de la queux un dard qui verse dans la plaie un liquide vénémeux. Cette raive désignée par les Carrilles sons le nome é ajoure, a domné son nom à plasique cours d'ecu. Le Marcai, [19]apoch, [Es-équilo, ont des affluents appelés ajourne les liniteas prénendent que les grosses raies sont indensirées parce que leur dard est énoussé et quelquedis 1 trieé, Les drads sont employés par les Indices peur lière des pointes de l'éches destinées à la chasse des singes, au rendre Prance, mon anni Ch. Milet, ancien efficier de marine, me montra un dard d'une raice du merç un't une un nour air cole du Giston.

Les gens du pays augurent favorablement de l'issue de ces accidents. A leur dire, François en sera quitte pour des plaies qui dureront trois ou quatre semaines. On verra autour des piqures une tache bleue qui devjendra complètement insensible et se détachera lentement comme une eschare consécutive à une hablure.

Cette description correspond bien à ce que j'ai vu une fois chez un Indien roucouyenne piqué par une raie en naviguant dans le Parou, et aussi à ce qu'Apaton a observé sur lui-même et sur de nombreux indigênes du Maroni. Les dondeurs qui avaient cessé dans l'après-midi, reviennent subitement au milieu de la nuit, et le lendemain matin Burban demande à grands cris une intervention chirurgicale. Donne-moi des coups de bistouri, dit-il, je sens que cela me fera du bien. En effet, un udême considérable du tissu cellulaire étraugle les plaies et une incision profonde, provoquant l'écoulement d'une notable quantité de sérum, le patient éprouver au soulagement immédiat. 48 heures après l'accident, la eyanose qui a gagné insensiblement forme de larges plaques qui envahissent presque les deux pieds.

Les symptomes deviennent généraux; Burban, qui a passé la mit couché sur un banc de sable, délire toute la nuit. Au jour, nous constatons que la cyanose et l'edéme s'étendent jusqu'au ventre; notre compagnon est si malade que je propose d'arrêter la navigation, mais notre patron de canot nous signale un village sur l'autre rive à moins de 5 kilomètres en aval. Apatou ayant soulevé Burban pour l'emporter dans la privisionomie du malade. Il y a un trouble guite dans le livitérieur de son organission, c'est sans doute un caillot qui, détaché subitement, vient d'être projeté dans le torrent de la circulation.

En traversant la rivière, nous sommes pris par un grain qui nous met en perdition. Je rame de toutes mes forces pour se-conder les canotiers, tandis que Le Janne vide l'eau. Au milieu du danger, jetant un coup d'œil sur le malade, je m'aperçois que son regard est fixe. Burban est mort en véritable marin, au milieu de la tempéte. Il "est pas moins glorieux de succomber sur une pirogue que sur un vaisseau de haut bord. Nous le transportons à terre dans son hamae, et l'ensevelissons dans une fosse que nous creusons nous-némes.

Notre brave compagnon a partagé toutes nos misères il n'aura pas les joies du retour; il est mort pour l'avancement de la g'ographie. La science lui doit une couronne et l'État une pension à sa veuve.

Enfin, nous laissons la barbarie pour rentrer dans la civili-

ention

Nous atteignons la petite ville de Bolivar qui compte 6000 à 7000 habitants. Des compatriotes qui me voient pieds nus, sans paletol, écrivant sur une eaisse : « M. le Ministre de l'Instruction publique, » ne peuvent s'empécher de sourire de mon si piteux état. Ces braves gens se mettent bientôt à notre disposition et nous offirent du crédit.

Les habitants de la ville nous regardent comme des brigands; mais ensuite, me voyant sortir tout habillé de neuf, ils nous

saluent avec respect.

On va de Bolivar à la Trinité en moins de deux jours. En traversant le delta de l'Orénoque, nous voyons, a notre grande surprise, des Indiens qui sont aussi primitifs que ceux qui vivent dans les régions les plus reculées. N'est-ce pas une fute, puisque je me porte bien, de rentrer en France sans étudier ces sauvages qui manquent à ma collection?

Pendant que Le Janne, très fatigué, part pour l'Europe, je m'embarque sur un vapeur qui doit me déposer dans le delta.

l'ai enrôlé un photographe de la ville de Port-d'Espagne et emporté du plâtre pour faire des moulages; mais voici que nous avons un gros temps au large.

Le vapeur, qui est tout pourri et construit pour la navigation des rivières, fait de l'eau à couler bas; nous restons en perdi-

tion toute la nuit et regagnons le port.

Mes aides ne veulent plus se risquer sur ce navire, et je suis obligé de frèter une goelette commandée par un vieux capitaine italien.

Un séjour de deux semaines chez les Indients Guaraounos nous permet de prendre des paysages, des portraits d'Indiens, et de faire une riche collection anthropologique. Parmi ces vues, on peut remarquer des boites entourées de feuilles de palmiers et supportées par des piquets : ce sont des cercueils dont j'ai pu dérober un exemplaire.

J'ai eu l'occasion d'assister à deux enterrements; le cadavre est mis dans un tronc d'arbre creusé, avec son hamac de

voyage et ses ornements. On ferme avec des lattes juxtaposées, dont les interstices sont obturés par une épaisse couche d'argile.

Ces Indicas n'ensevelissent pas en terre, parce que le sol est si bas qu'on trouve de l'eau à un mètre de profondeur.

Dans les grandes eaux, les Guaraounos sont obligés de faire des maisons dans les arbres où ils vivent comme des singes. Ce climat marécageux ne tarde pas à nons influencer; je tombe gravement malade, ainsi que le capitaine qui ne tarde pas à succomber.

l'ai le regret de manquer le premier paquebot; mais enfin, le 3 mars, la fièvre a complètement disparu, et je m'embarque pour Saint-Nazaire.

Pour la deuxième fois, j'ai eu le bonheur extrême de n'être malade que lorsque ma mission était complètement remplie.

La partic géographique de ce troisième voyage se résume dans un tracé détaillé de 850 lieues de rivière dont 425 en pays nouveau.

An point de vue anthropologique, nous avons rapporté 52 crânes, des squelettes recueillis en sept points différents et 300 reproductions des indigènes par le dessin et la photographie.

Je termine en remerciant mon collègue Le Janne qui a montré le plus beau sang-froid au milieu des grands périls que nous avons encourus, et qui m'a secondé non seulement comme botaniste, comme dessinateur, mais encore comme chasseur en me défendant contre des animaux féroces que l'assiduité de mes relevés à la boussole m'empêchait d'aperevoir.

D' J. CREVAUX.

## ÉTUDE SUR L'AÏNHUM

### PAR LE D' DA SILVA LIMA (de Bahia), 1881.

(Traduit du portugais par le docteur II. Rex, médecin principal de la marine.)

### (Suite et fin 1.)

Voici dans quels termes le docteur Wucherer rendait compte des recherches faites, par lui, sur cet orten et sur d'autrespièces affectées de la même maladie:

- « .... Les surfaces traumatiques des plaies qui résultent de l'amputation, tant du côté du doigt que du côté du pied, sont toujours eoncrese, peut être par suite de la constriction élastique de la peau intéressée dans le sillon; on n'y rencontre aueun vestige d'os. La surface du doigt est d'autant plus rugueuse, me les saillies inéaires de l'éniderme sont olus aceusées.
- a En divisant longitudinalement un de ées doigts, de telle sorte que la section passe par l'ongle, en partageant le doigt en deux portions égales, on trouve, dans les eas les plus avancés de la maladie, que la première phalange a eutièrement disparu; il existe à peine quelque trace de la deuxième; la dernière est celle qui est la moins réduite de volume. Ce qui reste de la deuxième phalange atteint à peine 3 millimètres de diamètre; les dimensions de la deuxième phalange d'un petit doigt sain, étant de plus de 7 millimètres.
- « On reconnaît bien l'articulation de la seconde avec la dernière phalange, et les surfaces articulaires opposées sout recouvertes de leur cartilage; à la partie postérieure de ce qui reste de la deuxième phalange; il n'y a plus de cartilage. En examinant au microscope les différents tissus qui composent le doigt, on trouve peu d'altération de l'épiderme. Le volume occupe par le tissu adipeux sous-eutané se trouve très augmenté aux dépens des tendous, des os et autres tissus; on y rencontre à peine des traces de tissu conjonetif, principalement à l'entour des vaisseaux sanguins.
  - « Des deux artères du doigt, l'externe seule existe, Le

<sup>1</sup> Voy. Archives de médecine navale, t. XXXVI, p. 459.

cartilage articulaire de la seconde et de la, dernière phalange est aminci; ses corpuseules sont plus petits et en moins grand nombre que dans le cartilage normal. Dans la substance hyaline qui sépare les corpuseules du cartilage, se trouvent dispersés de nombreux noyaux adipeux. Les cavités de la substance spongicuse des os, sont plus grandes qu'à l'état normal, aux dépens des lamelles concentriques qui entourent les canaux de llavers et se trouvent remplis de gros globules graisseux de couleur jaune; les os sont comme cariés, cependant il n'y pas ici de véritable carie; on ne trouve pas de traces de pus-Les corpuscules de l'os sont à peine perceptibles çà et là.

« La maladie parait consister en une atrophie ou dégénérescence adipeuse des parties par défaut de nutrition ; ce défaut de nutrition serait-il le résultat de la constriction à laquelle l'orteil est soumis?! »

Les résultats des investigations anatomo-pathologiques faites depuis, sur le même sujet, à Loudres (1867-68) par Campbell, de Morgan et John Wood; à Paris (1870) par Cornil; à Tubinge (1872), par le professeur Schuppel; entin à Rio de Janeiro, par Pereira Guimarnès et Martius Costa ne différent pas sensiblement de ce uni précède.

Nature de la muladie. — L'aïnhum a été eonsidéré

- 1° Une atrophie ou une dégénérescence adipeuse de l'orteil par défaut de nutrition (Wucherer);
  - 2º Un symptôme de lèpre dactylienne (Collas);
  - 3º Une gangrène lente sui generis (Pereira Guimaraès).
- I. Ainsi qu'il vient d'être dit les résultats des recherches anatomo-pathologiques faites par Wueherer sur des ortetis affectés d'ainhum et amputés par lui, par moi et par d'autres médecins ne différent pas sensiblement de œux auxquels sont arrivés divers auteurs, soit en Europe, soit en Amérique. Des diverger ces d'importance secondaire, signalées par quelquesuns, non observées par d'autres, portent sur des modifications de peu de valeur: continuité conservée de la preunière planigage, anklyose de l'articulation de la seconde avee la troisième, état d'intégrité de l'ongle, séparation de l'épiderme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La traduction de cette citation de Wucherer appartient à M. Le Roy de Méricourt (Archives de médecine navale, t. VIII, p. 136).

d'avec le derme, etc. Ces modifications dépendent du degré d'évolution de la maladie, ou d'accidents étrangers à sa marche régulière. Ainsi, pour ce qui est-de la pflalange, elle ranque toujours, en partie ou en totalité, à une période avancée de l'ainhum; de sorte que l'Ortel n'est plus alors adhérent au pied, mais à peine retenu à celuici par un mine pédicule. Dans ces conditions, la vitalité de l'ortei n'est pas pourtant abolie et cet organe peut être pris d'inflammation, par suite de causes accidentelles, mais non point comme une conséquence ordinaire du procès morbide.

Atrophie et résorption de certains tissus normaux; d'autre part, dégénérescence graisseuse ou accumulation anormale de paquets adipeux : tels sont les modifications notables qu'ont fait recounaitre la dissection et l'examen microscopique. Ces modifications sont elles-mêmes symptomatiques d'une insuffisance ou d'une perversion de la nutrition des parties composautes de l'orteil; d'où, la métamorphose régressive de presque tous les éléments de cet organe, et enfin, la gangrène.

A ce procès morbide n'est certainement point étrangère, l'induration avec dépression linéaire de la peau autour de la base de l'orteil: non plus que la formation du sillon circulaire, qui se produit ultérieurement. C'est, à mon avis, dans cette sorte de sclérodermie limitée et dans la compression extrêmement lente mais continue des tissus par une étroite bande de peau indurée, que doit être recherchée la clef du problème de la pathogénèse de l'ainhum, Quelle peut être la nature de la lésion qui détermine la contractilité centripète de cette partie du tégument et quelle est la cause de cette lésion : c'est ce qu'on ignore. D'ailleurs, comme la maladie n'exerce aucune influence sur l'état générale, qu'on la voit survenir chez des individus absolument sains et ne présentant aucun signe d'affection constitutionnelle actuelle ou éloignée. il v a tout lieu de croire que l'aïnhum constitue une lésion purement locale et qu'après la perte de l'orteil et la cicatrisation de la plaie qui en résulte, le malade se retrouve dans son état normal.

II. — Dans mon premier travail sur l'aïnhum, je me suis attaché à différencier exactement cette maladie de l'éléphantiasis, bien que la seule comparaison des symptômes, de la mar che et de la terminaison propre à chacun de ces états morbides. sulfire pour les distinguer l'un de l'autre. L'avais à cœur, on effet, de mettre un terme à la confusion par suite de laquelle l'ainlum était considéré comme appartenant à la quigita (lèpre anesthésique dactylienne ou gafeira). Pour un médecin familier avec es deux formes pathologiques cette distinction eut semblé oiseuse; mais je jugai qu'il était indispensable de l'établir aux yeux de la grande majorité des praticiens; et, encore aujourd'hui, ne scrait-il pas inutile de revenir sur ce sujet, puisque nous voyous le docteur Colles, et après lui d'autres médecins français, prétendre que l'ainhum doit être compris dans le cadre des affectious léproides (lèpre dacty-lienne amputante) sous le noud éxervées pondanée.

Je me borne cependant à reproduire ici l'exposé des caractères différentiels des deux maladies, avec quelques additions,

résultat d'observations ultérieures.

1º La « gafeira » attaque également les personnes des deux sexes tandis que l'aïnhum se voit beaucoup plus sonvent chez l'homme.

2º La gafeira, bien que plus fréquente au Brésil, sur les noirs que sur les individus d'autre couleur, et sur les noirs Africains que sur leurs descendants, affecte espendant toute la race de couleur et se manifeste aussi bien sur les mains que sur les picds, successivement ou simultanément, mais asna atteindre de préférence un orteil plutôt qu'un autre. — L'ainhum au contraire n'a été observé au Brésil, que je saelte, absolument que sur des noirs; le cinquième orteil, rarement le quatrième, ont été le siège exclusif de la maladie.

5º L'anesthésie, les bulles pemphigoïdes, l'atrophie des muscles des membres, signes innomms dans le cours de l'ainhum, se présentant toujours pendant l'évolution de l'une des périodes de la galéira; même remarque au sujet des utécrations gangréenuses, des nécroses, de l'amagirissement dis

rations gangreneuses, des necroses, de 13 la contraction permanente des doigts, etc.

4° Le sillon au niveau du pli digito-plantaire, sillon caractéristique de l'aïnhum et qui ne manque jamais, ne se ren-

contre en aucune façon dans la gafeira ou quigila. 5º Enfin, la curabilité de l'aïnhum sans mutilation, lorsqu'il set attaqué à ses débuts, par des incisions sur la peau menées perpendiculairement au sillon ou anneau constricteur, est aujourd'hui par des faits de ma pratique ou de celle d'autres praticiens. Dans la gafeira, et spécialement la forme ampu-tante visée par le docteur Collas, tout ce que la médecine peut procurera la guérison de la maladie et c'est à ce résultat que devra se borner l'intervention du chirurgien.

Entin, si l'existence de conditions morbides aussi précises et aussi nettes ne sullisait point pour éloiguer d'une manière absolue la possibilité de confondre l'ainhum avec la lèpre dactylienne, l'anatomie et l'histologie pathologique, achèveraient de lever tous les doutes, en tant qu'il en reste encore raiem de rever tous res doutes, en tant qui en l'este encore de la part de quelques esprits plus difficiles à convaincre. C'est dans les travaux de Wucherer, Campbell, de Morgan et Wood, Cornil, Schappel, Martius Costa, etc., et dans ceux de Ch. Robin, Virchow et d'autres micrographes autorisés que les derniers trouveront l'indication des caractères histologiques, particuliers à chacune de ces deux maladies. Le cadre restreint de cette notice ne me permet pas d'entrer ici dans de plus longs développements sur ce point. L'opinion que je défends a été d'ailleurs avantageusement soutenue, en opposition avec la détermination nosologique du docteur Collas, au Brésilpar les docteurs Moncorvo de Figueiredo, Martius Costa et Pereira Guimaraès; à Buenos Ayres, par le docteur Emilio Coni; enfin, en France plus récemment, par le docteur Brassac. de la marine française, dans les Archives de médecine navale (décembre 18..). Je me réserve de traiter cette question d'une manière plus complète dans un travail qui est en préparation et dont la présente Notice n'est en quelque sorte que le résumé.

et dont la présente Notice n'est en quelque sorte que le résumi-III. — Rejetant la nature lépreuse de l'ainhum, le docteur Pereira Guimaraès considère cette maladic comme une « gan-grène leute sui generis, duc à ce que les petits ortcils ne reçoivent, pendant une période de temps variable, de leurs éléments de nutrition qu'une quantité réduite, non sulfisant à leur entretien normal, mais telle cependant que la mort des tissus ne survient pas à bref délai. D'où il résulte que l'organe tssais ne survient pas a orci deiai. Do ul i resulte que i organi-subil progressivement une métamorphose regressive, qui se termine par l'élimination spontanée. L'origine de ces phéno-mènes pathologiques paraît devoir être attribuée à un état de contracture des artères de la partie. » Ainsi, le docteur Pereira Guimaraês, invoquant cette cou-

tracture hypothétique des vaisseaux artériels comme cause

première de toutes les modifications sus-indiquées, n'accorde qu'une importance très secondaire à la dépression circulaire, caractéristique de l'ainhum et la considère comme effet et non comme cause de la maladie. Les arguments sur lesquels, par analogie, vu le manque de faits probants, repose l'opinion du médecin distingué de Rio de Janeiro, ne me paraissent pas concluants : je ne saurais admettre, pour expliquer le procès morbide dont il s'agit une gangrène spéciale, absolument dissemblable de tout travail analogue, puisque l'organe sur lequel elle s'exerce peut continuer à vivre, non pas des jours et des mois, mais pendant une durée de quatre, six et même dix amées.

Qu'enfin de compte et à la suite d'un temps variable, un orteil affecté d'ainhum soit éliminé, comme il arrive en effet, par le fait de la gangrène, cela se comprend parfaitement; mais c'est là la dernière phase d'inantition lente, pour ainsi parler. d'un organe auquel des éléments déjà précaires de nutrition ont été soustraits tout à coup, par la destruction de la dernière ramification artérielle. Telle sera, je crois, la leminaison naturelle de la maladie, si elle est abandonnée complètement à son cours ordinaire, sans accident fortuit et sans intervention chirurgicale d'aucune sorte. Pour moi, dans le procès pathologique de l'ainhum, la gangrène survient comme accident ultime, alors que l'auneau constricteur étrangle l'orteil et intercepte complètement les relations vasculaires et nerveuses de cet orteil avec le reste du corps.

Diagnostic. — De ce qui a été exposé ci-dessus au sujet des caractères essentiels propres à l'ainhum et des dissemblances qui séparent celui-ci de maladires diverses siégeant sur les mêmes organes, il résulte que le diagnostic de la lésion qui nous occupe, lorsqu'elle est arrivée à un certain degré, ne présente aucune difficulté. Un sillon profond existant à la base de l'un des deux ortelis extrêmes et l'accroissement, plus on moins marqué du volume de l'extrêmité de l'organe malade; la forme arrondie de cette extrémité, la mobilité anormale de l'orteil, avec conservation de la semisilité, la douleur spontanée ou provoquée : tels sont les caractères de l'ainhum parvenu à son complet développement. L'existence de ces signes et de quelques autres déjà mentionnés, suffit pour le différencier d'avec la lèpre dactylienne ou gafeira et

si pleinement, qu'il ne me paraît pas possible de confondre l'une de ces maladies avec l'autre.

Au début, lorsqu'une légère dépression seulement se rencontre là où se verra plus tard le sillon, le diagnostic, il est vari, peut offirir quelque difficulté; en pareil cas, il y aura probabilité qu'il s'agit d'un cas d'aïnhum, si le sujet est d'origine africaine; si aucune action traumatique n'a pu donner origine à une ulcération ou à une cicatrice dont le siège serait à l'endroit où se produit le sillon de l'aïnhum; enfiu si on ne constate sur aucune partie du corps l'existence de manifestations léproides, syphilitiques, scrofuleuses, etc. Mais, et par-dessus tout, c'est la marche de la maladie qui devra servir de guide au médecin pour établir le diagnostic.

Dans la période moyenne de l'évolution de l'ainhum, alors que la mobilité anormale de l'orteil affecté ne peut être encore reconnue, l'existence autour de la base de l'orteil, d'un sillon dont le fond, ulcéré ou non, est encore visible, suffit, joint aux éléments sus-mentionnés du diagnostic, pour lever tout espèce de doutes sur la nature de la maladie.

Promostic.— L'ainhum, étant une lésion purement locale, ne fait courir à celui qui en est atteint aucun risque pour la vie; mais il est l'occasion de douleur, de géne pour la marche, lorsque la maladie est un peu avancée; enfin, il conduit fatilement à la perte de l'orteil, si le traitement n'intervient pas-

Heureusement ces accidents pourront être conjurés, dès les premières manifestations du mal, par l'incision de l'anneau constricteur, laquelle aura pour résultat de faire cesser la pression continue exercée sur les tissus. On aura rarement. d'ailleurs, l'occasion de pratiquer cette petite opération préventive: les malades, le plus souvent, ne demandant les seours médicaux qu'alors que l'amputation est devenue inévitable.

Traitement. — Le traitement de l'aïnhum est absolument local. Les divers moyens thérapeutiques employés topiquement. obtions. cataplasmes, onguents, cautérisation, etc., sont restés sans résultats, entre les mains soit du malade, soit du médecin-

Dans les premiers cas soumis à mon observation, je pratiquai toujours l'amputation de l'orteil au niveau du sillonquand je pouvais constater que la continuité de la phalange était perdue; si les choses n'en étaient pas encorc à ce pointj'attendais. Majs lorsqu'il me fut démontré que l'étranglement continu produit par l'anneau constricteur dait la cause principale, sinon unique, de la perte de l'orteil, je me décidai, dans les cas peu avancés, c'est-à-dire lorsque la phalange pouvait étre conservée, à pratiquer des incisions profondes et perpendiculaires au sillon. Sur deux malades placés dans ces conditions, je fis cette petite opération: les bords de l'incision s'écartèrent inmédiatement l'un de l'autre, l'aspect de la section se trouvant ainsi modifiée, à la manière de ce qui arrive après débridement du paraphimosis. Le sillon se retrouve ainsi devenir plus superficiel; après complète guérisou, la cicatrice était peu apparente; au bout de quelques mois, une coloration plus foncée de la peau indiquait seule le lieu de cette cicatrice; les chairs ét,ient d'ailleurs parfaitement de niveau.

En outre de ces deux observations, un autre eas d'heureuse guérison par le procédé des incisions m'a été communiqué par mon ami et collègue à l'Hôpital de la Charité, le docteur Pires Caldes

Ces trois faits suffisent à prouver la curabilité de l'aînhum: saus prétendre que, dans les eas peu avancés, cette sumple opération soit toujours suivie de succès, je une crois cependant autoris à recommander aux médecins qui en auront l'occasion l'emploi de ce nuode de traitement.

# NOUVELLES BEMARQUES A PROPOS DU LISÉRÉ PLOMBIQUE

#### PAR LE PROFESSEUR CH. CRAS.

MÉDECIN EN CHEF DE LA MARINE, MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Un des derniers volumes parus du Dictionnaire encyclopédique contient, à l'article Gencives (p. +354), une note de E. Magiuto signalant le désaccord qui règne au sujet du liséré plombique, qu'il persiste à localiser dans la couche épithéliale. Ayant contribué, pour une bonne part, à accentuer ce désaccord, je saisis l'occasion pour placer sous les yeux des lecteurs de nos Archives les principaux éléments du débat.

Mes premières observations remontent à la fin de 1874. A cette époque, les opinions diverses sur ce point pouvaient se

rattacher à deux théories principales\* : l'une de ces théories. celle que défendait Gubler, conclut à une pénétration directe des molécules plombiques venues du dehors : l'autre accordait le principal rôle à l'élimination du plomb par la salive. Pour les partisans de la première théorie, les molécules plombiques. pénétrant dans la bouche sous forme de carbonate de plomb, par exemple, adhèrent au bord libre des geneives, dont la mollesse est extrême, et dont la couche épithéliale est sinon absente, du moins réduite à quelques cellules caduques toujours en voie de desquamation. Ces molécules, rapidement noircies par l'hydrogène sulfuré provenant des sulfures alcalins de la gencive (Schebach), on plutôt de l'altération des substances alimentaires (Tauquerel des Planches) et quelquefois de celle du sang (Gubler), ne tardent pas à se trouver emprisonnées dans la muqueuse, dont les jeunes cellules épithéliales, qui viennent à naître plus tard, s'écartent au contact des molécules plombiques, se développent à côté et en dehors d'elles : il en est de même du tissu vasculaire de la gencive; de sorte qu'au bout d'un certain temps les particules du sulfure de plomb se trouvent assez profondément enfoncées dans le tissu épithélial 2.

Pour Gubler, le liséré serait plubit un signe professionnel qu'un symptòme d'empoisonnement consommé. Toutefois, il incline à croite qu'il peut survenir à la suite de l'ingestion d doses massives de préparations saturnines, constituant une variété de liséré, liséré secondaire, par intoxication, en opposition avec le liséré primitif par imprégnation directe.

La deuxième théorie, à laquelle M. Renaut accordait une certaine importance, est celle que L. Magitot dé eloppait de la manière suivante à la Société de chirurgie : « Arrivé au contact des languettes gingivales, le plomb s'y dépose avec d'autre produits salvires, les phosphates et les carbonates, par exemple, qui forment le tartre; il passe ensuite à l'état de sulfuré de plomb, grâce aux émanations sulfuriques de la bouche, et se dépose en granulations amorphes au milieu des cellules épir théliales qui occupent le petit cul-de-sac interposé entre le bord libre et la surface des denus s'.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yoy, J. Renaut. Thèse pour l'agrégation, Du saturnisme chronique, Paris-1875.

Gubler, art. Bouche du Dictionnaire encyclopédique,
 Bulletin et Mémoires de la Société de chirurgie. 4878, p. 147.

Ayant pratiqué sur le vivant, dans un cas douteux, l'excision d'un fragment de liséré récent, et ayant sounis ce fragment, delairei par la glycérine, à l'examen microscopique, je trouvai, au milieu des éléments normaux de la geneixe, les capillaires rendus opaques par des granulations de sulfure noir et apparaissant sous forme d'anses repliées sur elles-mêmes, soit en demi-cercle, soit en double crochet, ou en amas contournés de diverses manières. Les résultats de cette observation extemporanée me parurent si concluants, que je crus devoir signaler ce moyen de diagnostic, à la portée de tous eux qui ont la moindre habitude du microscope. En même temps, j'insistais sur l'utilité de ces coupes, fattes sur le vivant, pour l'etude pathogénique du liséré, dont j'attribuais la formation à la réaction de l'hydrogène sulfuré sur le sang plombifer qui circule dans les capillaires de la gencie s'.

Je revins, sur ce sujet, dans une deuxième note, et publiai quelques observations qui démontraient l'utilité de ces excisions pour révêter les cas douteux du saturnisme : Dans cette note, je considérais les capillaires des papilles comme étant le siège ordinaire de l'infiltration opaque, et j'attribusis à l'obstruction des anses vasculaires par les grains plombiques le développement de la gingivité qui accompagne le liséré. C'était une erreur d'observation que je ne tardai pas à rectifier <sup>3</sup>.

M. J. Renaut, que j'avais mis en cause dans cette deuxième note (1876), a public, dans la Gazette médicale de Paris (août 1878), un article qui doit tout d'abord fixer notre attention. Je ne veux pas m'arrêter à apprécier la forme que mon honorable contradicteur a cru devoir donner à ses critiques. L'exposition des fais ne gagnerait rien aux éclats d'une mauvaise humeur réciproque. La première partie de son article nous intéresse seule; elle a pour titre: Lésions glandulaires de la mauqueuse bucade au niveau des tatouages.

maqueuse ouccaie au riveau aes tatouages.

Après avoir rappelé que, chez certains saturnins, on trouve
sur la muqueuse des lèvres et des joues des taches bleuâtres et
comme enfumées que Gubler appelait des tatouages, M. Re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives de médecine navale, lévrier 1875. — Le liséré plombique; moyen simple de le différencier des autres lisérés.

<sup>\*</sup> Archives de médecine navale, 1876, p. 416.

Bulletin et Mémoires de la Société de chirurgie, 1878, p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Remarques anatomiques et cliniques sur deux points particuliers de l'intorication saturnine chronique (Gazette médicale de Paris, soùt 1878).

naut passe au liséré de Burton, et déclare que mes assertions sont absolument erronées. Si je ne me trompe, l'objectif de M. Renaut, pendant la rédaction de son article, était d'arriver à démontrer : 4° que les opinions que j'avais émises sur le liséré étaient sans valeur, car les grains plombiques que je plaçais dans les capillaires des papilles sont au dehors des vaisseaux, et il n'était pas possible d'attribuer la gingivite à l'obstruction des capillaires, comme je l'avais écrit: 2° en revance, le contrôle sévère auquel il avait soumis mes observations lui avait permis de faire une découverte inattendue : les altérations des glandes de livinus au niveau des laques de tatonage.

Sur un fondeur en caractères, saturnin ancien, mort le 50 décembre 1875 à la Charité, M. Renaut a pu enlever, 24 heures après lamort, la muqueuse du bourrelet gingival et celle de la lèvre inférieure, au niveau des tatouages. Ces lambeaux, traités méthodiquement et soumis à des coupes minces, lui permirent de constater que les bouquets vasculaires des papilles se montraient sur les points relativement sains marqués, comme ie l'avais indiqué, par des traînées de granulations noires; mais ces granulations étaient déposées sculement autour des capillaires, et non dans leur cavité. Si les grains plombiques sont plus nombreux au voisinage des capillaires, c'est parce que ces derniers sont incessamment traversés par des cellules migratrices chargées de sulfure noir, qui déposent leur pigment au point même où s'effectue leur diapédèse. D'après cet auteur, on peut observer ces cellules migratrices pigmentées jusque dans l'intérieur des vaisseaux: on les observe toujours en abondance en dehors des vaisseaux et le long de leurs parois.

Pour démontrer que les capillaires n'ont aucune influence sur l'ulcération des gencires, il se base sur ce fait, qu'au niveau des tatouages des joues et des levres l'épithélium corné peut être intact, bien que les papilles sous-jacentes aient leurs vaisseaux marqués par des trainées noires.

Quant aux lésions présentées par les glandes de Rivinus, au niveau des plaques de tatouage, tout se borue à un trouble manifest de l'épithélium sécréteur dont le noyau vient occuper le centre de la cellule et devient globuleux comme dans les glandes épuisées par un fonctionnement excessif. En outre, dans le tissu connectif interacineux, on rencontre des amas de cellules embryonnaires: « bref, la glande est atteinte d'inflammation interstitielle très marquée, » - C'est là une remarque intéressante, mais qui n'a pas la portée que lui attribue son auteur. En effet, les plaques de tatouage ne se mon-trent jamais qu'en regard de dents saillantes exercant une pression constante sur la muqueuse buccale, en contact avec elles, et cette pression mécanique me paraît fournir l'explication logique de cette inflammation subaiguë des glandes de Rivinus. - En admettant, avec mon honorable contradicteur, que l'élimination du métal ait une certaine part dans la production de ces lésions glandulaires, je déclare qu'il m'a été impossible, en lisant et relisant son travail, de définir exactement le rôle des glandes de Rivinus dans la production de la gingivite, ou dans la formation du liséré. En effet, les gencives sont absolument dépourvues de glandes, et nous savons que M. Renaut attribue le dépôt des grains plombiques à la diapédèse de cellules migratrices chargées de sulfure noir qu'elles déposent au sortir de la paroi.

En définitive, au point de vue clinique, l'habile professeur de Lyon se trouve d'accord avec moi sur deux points importants: 1º Il veut bien considérer comme excellent le moyen de diagnostic que j'ai préconisé; 2º Il se trouve amené à faire dériver du saug plombifère qui circule dans les capillaires, les grains plombiques qui vont constituer le liséré.

Gette question d'argumentation vidée, je me trouve à l'aise pour aborder le point important de cette communication.

Plusieurs mois avant la publication du travail de M. Renaut dans la Gazette médicale, j'avais communiqué à la Société de chiurgic une note sur la gingivite saturnine, dans laquelle je rectifiais quelques-unes de mes assertions sur le liséré!

Cette note, reproduite ou résumée par les journaux qui rendent compte des débats de la Société, a évidemment échappé à M. Renaut. Il se serait dispensé de m'attribuer, sur le mécanisme de la gingivite saturnine, des opinions que j'avais abandonnées. Loin de considérer la gingivite comme la conséquence du liséré, j'arrivais à cette conclusion que ce dernier ne peut se produire qu'autour des dents dont les gencives sont décollées.

<sup>1</sup> Voy. Bulletin et Mémoires de la Société de chirurgie (loc. cit.).
ARCH. DE MÉD. NAV. - Janvier 1882. XXXVII-5

CIL CRAS.

RR

Tant que la collerette épithéliale qui constitue la sertissure de la gencive est intacte, tant que la fibro-mugueuse gingivale. faisant fonction de périoste par sa face profonde, adhère à la dent, le liséré ne saurait apparaître. Pour qu'il v ait formation de sulfure noir, il faut, d'une part, un fover générateur d'hydrogène sulfuré; de l'autre, un liquide chargé de plomb. Or. ces conditions ne se produisent que si la gencive est décollée. Il se forme alors autour de la deut, une sorte de nid d'hiroudelle dans lequel séjournent les matières organiques; l'hydrogène sulfure qu'elles dégagent réagit sur le sang intoxique qui circule dans les anses capillaires, à peine voilées par une mince couche de tissu cellulaire. Il n'y a pas de liséré au vrai seus du mot; les grains plombiques se déposent dans les capillaires de la face dentaire, dans toute l'étendue du décollement. En avant, sur les côtés, en arrière de la dent, à la mâchoire supérieure comme à la mâchoire inférieure.

Quelle que soit la voie d'introduction, la bouche, l'appareil respiratoire, le tissu cellulaire, il faut que le metal toxique ait pénétré le militeu intérieur. Si un certain degré de gingivite doit toujours précéder la formation du dépôt plombique, il est logique d'admettre que, dès l'apparition du liséré, les parois vasculaires infiltrées ne remplissent pas couvenablement leurs fonctions. La gingivite s'aggrave, la sertissure se dépouille de son revêtement corné. el tes capillaires des paoilles voisines

présentent l'infiltration caractéristique.

Chez certains sujets profondément atteints, il n'est plus possible de retrouver d'emblée cette disposition caractéristique qui s'observe dans les cas récents sur les gencives peu altérées. Au lieu de ce stratum si remarquable de houppes capillaires infiltrées de suffure de plomb, on ne constate que ces dépôtinformes que M. Laboulbène compare aux dépôts de l'antracoris. Pour démontrer la nature de ces dépôts irréguliers, j'indiquais, dans cette communication, la réaction suivante :

Déposer, au contact de la lamelle mince qui recouvre la préparation, quelques gouttes d'une solution d'acide chromique qui ne tarde pas à imprégner le fragment de gencive. Au bout de quelques minutes, toute la préparation est jaune. Les capillaires, toutefois, tranchent par une coloration un peu différente due à la formation de chromate de plomb. Si, après avoir lavé la préparation à l'eau distillée, on verse sur elle quelques gouttes d'une solution de sulfhydrate de soude, la coloration noire des capillaires reparait bientôt. Si le fragment a une ecttaine épaisseur, il faut l'éclaireir, pour l'observation, à l'aide de la glycérine. Il est très important de bien orienter la coupe et de présente la face dentaire du fragment vers l'objectif.

Le puis affirmer n'avoir pas rencontré un seul eas de liséré sans décollement ginqual et sans infiltration des capillaires de la face dentaire. L'avais réussi à dégager cette notion en soumetant à des coupes, suivant l'épaisseur, les fragments excisés sur le vivant. Une seule autopsie m'eût peut-être permis déviter tous ces tatonnements. M. Renaut qui, dès 1875, a eu cette bonne fortune de pouvoir étudier à l'aise, sur le cadavre, le véritable siège du dépôt plombique, a done perdu une belle occasion de m'enlever la priorité d'une trouvaille qui me parait résoudre en partie le problème pathogénique de l'infiltration plombique.

Il me reste à parler des principales observations que j'ai faites sur l'infiltration des capillaires. Mais, auparavant, je crois utile de répondre aux objections qui m'ont été adressées par

MM. Magitot et Laboulbène.

M. Labonlbène (Anatomie pathologique, p, 25) s'est oceupé du liséré plombique. Pour lui « c'est au bord même de la dent qu'est le tatouage gingival, tandis qu'ailleurs, les dépôts métalliques ont lieu dans les glandes labiales et les conduits de livinus. C'est aussi, ajonte-t-il, l'idée que m'a exprimée J. Reaudans une communication encore inédite. » Il y a eu évidemment malentendu sur ce dernier point.

Après avoir procédé, comme je l'àvais indiqué, sur le vivant, Laboulibène n'a trouvé que des dépôts noiràtres ressemblant des taches pigmentaires, ou mieur aux dépôts charbonneux à de l'anthracesis du poumon. Ces dépôts étaient situés parmi les cellules du rebord gingival papillaire et non le long des vaisseaux qui apparaissaient lort nets avec leur paroi intacte et leur contenu de globules sanguins. Il suppose que les malades que j'ai observés étaient atteints d'intoxication chronique, chez leaquels l'imprégnation avait atteint la paroi des vaisseaux.

Je remercie M. Laboulbène d'avoir courtoisement recherché les motifs de notre désaceord, mais je suis obligé de déclarer que mes coupes ont été pratiquées sur des sujets atteints d'intoxication plombique à toutes les périodes, et je constate que, CH. CRAS.

décidement, ces excisions exigent parfois un tour de main assez difficile à acquérir: la gencive fuit sons le tranchant; la coupe, trop épaisse, porte sur la face antérieure de la gencive, et les résultats de l'examen microscopique restent douteux.

Récemment, un de mes collègues de Brest, au moment de faire une leçon clinique sur un cas de saturnisme, me faisait part de l'insuccès de ses tentatives d'excision de gencives; il ne me fut pas difficile d'emprunter au même malade des fragments nettement démonstratifs.

L. Magitot reste fidèle à l'opinion qui place les dépôts plombiques sous l'épithélium de la genéive. En cela, il est en contradiction avec tout ce que j'ai observé, et les observations de M. J. Benaut ne lui sont guère favorables. Toutes les dissertations, toutes les théories préconçues s'elfacent devant les résultats d'un examen méthodique. Nous avons vu le savant professeur de Lyon, bien qu'il ait fait porter ses coupes sur le corps papiliaire ulcieré, se trouver conduit, en dépit de toutes les circonlocutions, à s'incliner devant ce fait incontestable: les relations étroites du dépôt plombique avec les vaisseaux. Ces relations bui ont paru telles, qu'il n'hésite pas à jeter à la mer la théorie du tatouage pour adopter l'opinion qui fait preuir du sang plombifère les trainées noires qui bordent les vaisseaux. C'est cette notion que je voulais surtout mettre ei relief, laissant à de plus habiles le soin de parfaire, dans le abboratoire, des recherches annotmiques dont les conséquences dépassent le domaine restreint de la gencive. Nul mieux que M. Renaut n'était à même de rempir cette tâche, et je regrette qu'il paraisse considérer la question comme absolument jugée par son dernier travail. A l'appui de mes assertions, je résume les recherches que l'ai faits sur ce suitei intéressant.

les recherches que j'ai faites sur ce sujet intéressant.

Tutois mes observations ont été faites sur des fragments excisés sur le vivant. Pratiquées avec des instruments bien affilés, ces excisions ne sont pas douloureuses, et constituent même
un moyen thérapeutique utile pour le traitement de la gingivite. C'est la compensation consolatrice que j'offre à ceux qui
se prêtent à cette petite opération. — Les meilleures coupes
proviennent de gencives dont le rebord est encore ferme, où
le fil noir du liséré est à peine marqué. Si l'évidement porte
sur un point où la dent est découvonnée, on peut tailler plus

franchement. J'ai obtenu, dans ces cas, de longs fragments minces dont toute la face dentaire était piquetée de points noirs. La corrugation produite par l'immersion immédiate dans l'alcool faisait ressortir d'une manière saisissante les houppes capillaires noircies, sous forme de fins denticules dont on pouvait faire le dénombrement à la loupe. Le plus souvent, les fragments excisés ont été observés immédiatement après imbibition par la glycérine 1. Cet examen immédiat donne des résultats qui ne sont plus aussi nets au bout de quelque temps. Toutes les manipulations usitées en technique microsconique peuvent être mises en usage. Après durcissement préalable : on peut obtenir des coupes minces, suivant l'épaisseur, et débiter le fragment par tranches minces, comme on agit pour la rétinc. Les coupes ainsi obtenues n'entament pas toujours les capillaires, ou bien les rencontrent obliquement, longitudinalement. Il faut observer un grand nombre de sections pour trouver exceptionnellement une coupe dégageant l'aire de ces capillaires sans soutien. Que les anses capillaires soient intactes ou entamées, on peut toujours constater qu'elles sont à peine voilées du côté de la dent par une mince couche de tissu cellulaire renformant des cellules embryonnaires et des leucocytes que je n'ai jamais trouvés pigmentés. Au licu de pratiquer des coupes suivant l'épaisseur, on peut abrascr la face dentaire des fragments durcis, et obtenir ainsi des préparations suffisamment claires pour les grossissements élevés.

Si l'examen microscopique porte sur un cas récent bien caractérisé, avec de faibles grossissements (oc. 5, ol., 1 de Nachet), on apprécie la disposition d'ensemble des anses infiltrées, rangées suivant des lignes parallèles à l'ave de la dent. En dehors de ces anses à contours bien définis, on n'observe, dans le champ de la préparation, aucune trace de pigmentation. A ces faibles pouvoirs, les grains plombiques ne peuvent pas être isolés, la teinte varie, suivant l'abondance du dépôt, depuis l'ombre claire jusqu'aux traits les plus foncés du crayon Conté n° 2. On observe assez souvent, dans des cas anciens, une teinte sépia qui paraît être due au mélange de la

La glycérine est le liquide qui doit être préféré pour la conservation de fragments excisés. — D'immersion prolongée dans l'aleool fait pâlir les grains noirs, de telle sorte qu'au bout de quelques semaines l'étude de ces fragments ne fournit pas les résultats qu'ou obtient les premiers jours.

70 CH CRAS.

couleur des grains plombiques et des globules rouges, ce qui indique la perméabilité des vaisseaux.



Coupe de gencive interdentaire observée à un faible grossissement, — Le décollement est très étendu, la ligne noire représentée de A en B forme la limite épithélisie. — À gauche de la préparation, capillaires altérès. — Bien que l'ensemble de capillaires infilirés présente des contours très nets, la maladie remonte à une date éloignée.



Fig. 2.

Chambre claire. — Manchon périvasculaire.

Avec des grossissements plus élevés (obj. 5 de Nachet, oc. 1), on remarque, d'ordinaire, que la pigmentation est beaucoup plus foncée au niveau de la convexité des anses; dans les parties rectilignes, elle est souvent dairsemée. On peut rencontrer, sur des préparations fraiches, des anses vasculaires, absolument intactes, remplies de globules rouges de même forme et de même calibre que les anses infiltrées qui les avoisiment

Les faits suivants sont d'observation assez récente. Dans un cas de cachexie plombique, avec imprégnation profonde, je remarque l'existence d'une sorte de manchon périvasculaire à pigmentation clairsemée, entourant, à petite distance, des anses promentation craftsemer, entourant, a peute distance, des anses vasculaires fortement teintées de noir (voy. fig. 2). Depuis que unon attention est fixée sur ce point, j'ai retrouvé fréquen-ment, dans les cas anciens, des traces d'une disposition semblable qui me semble mettre en évidence l'existence d'une gaine lymphatique.

Avant pratiqué une excision sur la gencive d'un jeune militaire, peintre en bâtiments, au service depuis dix mois, et a tsaire, pentre en antients, au service depuis un mois, et ar-teint d'hémiplégie incomplète, j'ai pu noter, sur un point de la préparation, une anse vasculaire intaete, remplie de globules rouges, et entourée, à petite distauce, par une gaine réguliè rement pigmentée de grains noirs espacés. — Il est à remar quer que, chez les sujets qui depuis longtemps ne sont plus ex-posés à l'empoisonnement plombique, les grains sont plus volumineux, très écartés, et disposés presque exclusivement sur la convexité des anses.

Jusqu'à présent, je n'ai eu en vue que l'examen de préparations empruntées exclusivement à la face dentaire de la gen-cive. En général, on enlève en même temps une portion du rebord gingival. Si ce rebord est absolument intact, ce qui est assez rare, il est représenté dans les coupes, suivant l'épais-seur, par une couche épaisse d'épithélium. Mais, le plus sou-vent, le corps papillaire est plus ou moins à découvert, et les vaisseaux des papilles prennent part à la formation du liséré. Valsseaux des papities premient part à in formation un necessité des dépôts dans le corps papillaire ulcéré est un fait commun, et ce n'est point l'à qu'il faut étudier le mécanisme élémentaire de l'imprégnation plombique de la gencive. En déduisant de toutes ces observations, faites à la volée,

sur de petits fragments excisés sur le vivant, les conclusions qui me paraissent en découler :

1' Je crois pouvoir affirmer, comme dans ma première note, que le dépôt de grains plombiques résulte de la réaction de l'hydrogène sulfuré sur le plasma plombifère. Au moment où s'opère la transsudation à travers la pavoi, cette dernière s'imprègne de grains noirs qui s'accumulent progressivement au point de la rendre parfois absolument impénétrable aux plus forts grossissements.

72 CH. CRAS.

2º Il est certain qu'il existe assez souvent des dépôts périvasculaires qui me paraissent dépendre de l'infiltration d'unc véritable gaine lymphatique révèlée par l'état pathologique. Sauf exception, la pigmentation de ce manchon périvasculaire, à contours bien définis, est beaucoup plus claire que celle des capillaires au'il entoure.

5° Pour que la pigmentation puisse se produire, il faut qu'il n'y ait pas entre la paroi vasculaire et la source des émanations sulfhydriques une couche imperméable d'épithélium corné qui entrave la réaction.

C'est à ce mécanisme qu'il faut attribuer le mode de formation des plaques qui se remarquent sur les muqueuses labiales et buccales : une dent saillante dont la base est garnie de et buccales : une dent saillanie dont la base est garnie de tartre rugueux, et autour de laquelle lo liséré est nettement accusé, presse sur la muqueuse, en provoque la desquamation; des lors, la réaction se produit et la pigmentation des longes capillaires a lieu par le mécanisme préciét. Le fait suivant vient à l'appui de cette assertion : en mars 1880, un employé de l'administration de la ville vient me consulter pour une parésie des muscles de l'avant-bras, — il porte un liséré manifeste. — la deuxième incisive de gauche en haut est remplacée par une dent q'une dentiste à introduite de vive force dans l'alvéole encore occupée par un chicor refoulé en garrière. Le remulacement et aneffat en anavence, mais en arrière. Le remplacement est parfait en apparence; mais en soulevant la lèvre supérieure, je remarque que l'extrémité pointuc de la racine de cette dent morte a traversé la paroi antérieure de l'alvéole, et fait saillie par un orifice bordé par la muqueuse, décollée et teintée par un liséré circulaire comme la brèche qu'elle circonscrit. J'ai retourné la lèvre supérieure, avec la conviction de trouver une plaque bleue en face de cette racine saillante, et ma prévision s'est trouvée vérifiée. C'est par un mécanisme analogue, après desquamation préalable, que se produisent très probablement les plaques observées sur l'intestin. Sans trop m'y arrêter, j'avais émis l'opinion repro-duite dernièrement à la Société médico-chirurgicale de Londures, qu'il fallait peut-être attribuer à ces pigmentations des capillaires intestinaux la production des coliques saturnines. En résumé, l'étude du liséré saturnin tend à sortir de l'or-

En résumé, l'étude du liséré saturnin tend à sortir de l'ornière des assertions *a priori*. Il est facile de démontrer, désormais, que le dépôt plombique à la geneive est intimement lié aux capillaires de la face dentaire, préslablement décollée, et accessoirement aux capillaires des papilles mises à nu par la chute de l'épithélium pavimenteux. De nouvelles autopsies sont indispensables pour étudier complétement les rapports des grains plombiques avec la paroi des vaisseaux sanguins, et apprécier la part qui revient aux voies lymphatiques. Ces recherhes anatomiques, poursuivies avec soin, peuvent devenir le point de départ de données extrémement utiles au point de une de la pathologie générale. Mais ces études spéciales ne sont plus de la compétence d'un clinicien qui a laissé depuis longtemps le rasoir du micrographe pour le bistouri du chirurgien. Tespère, néammoins, que mon intervention aura contribué à faire justice de quelques-unes de « ces cent mille figures » que Montaign attribué à l'envers de la vérité.

# BULLETIN OFFICIEL

### DÉPÈCHES MINISTÉRIELLES

CONCERNANT LES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE

### CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE LA MARINE

CONSTITUÉ EN COMMISSION SPÉCIALE. (Séance du 22 décembre 1881.)

Conformément à l'artiele 102 du Règlement du 2 juin 1875, la Commission chargée de l'examen des travaux des officiers du Corps de santé, adressés ou réservés, en vue de concourir pour le Prix de médecine navale, s'est réunie le 16 décembre 1880.

Sept Mémoires avaient été adressés, savoir :

1º Quelques considérations eliniques sur la fièvre muqueuse, encore appelée fièvre gastrique, dans ses rapports avec le typhus, la fièvre typhoide et la fièvre intermittente, par M. le docteur Bunor [15]), médecin de 1º classe

2 Contributions à la pathologie exotique. — Rapport sur l'état sanitaire de Karikal pendant l'année 1880, par M. le docteur Casolle (L.), médecin de 2 classe.

5 Rapport médical sur la campagne en Australie du transport à rapeur le Rhm, 1879-1880 — Histoire naturelle de la Nouvelle-Galles du Sud, par M. le docteur Cavys (H.-G.-F.), médecin de 1<sup>st</sup> client de 1<sup>st</sup> client.

4º Rapport sur la fièrre bilieuse inflammatoire et sur l'épidémie de fièrre jaune observée à Saint-Pierre (Martinique), juillet à novembre 1880, par

M. lc docteur Coste (B.), médecin principal.

5º Douze Conférences faites aux officiers du 4º régiment d'infanterie de marine sur les principaux points de l'hypiène du soldat de la marine, 1881, par M. le docteur Gallon. médecin de 1º classe.

6º Contributions à la géographie médicale, - Nossi-Bé. - Climatologie, maladics, par M. le docteur Guot. (I.-J.-M.). médecin de 1º classe.

7. Rapport médical sur la campagne du croiseur le Château-Renaud (Dirision navale des Antilles, 1877-1881), par M. le docteur Segand (Ch.-H-J.-Th.). médecin de 1º classe.

Après une appréciation raisonnée de dix Rapports de fin de campagne réservés parmi ceux recus jusqu'au 1er octobre, la Commission a porté particulièrement son attention sur les six suivants :

1º Bapport médical sur la campagne de la Jesppe-d'Arc dans le Levant

(1879-1881), par M. le docteur Benthann (Ed.-J.-L.), médecin de 1™ classe. 2º Rapport médical sur le service de la Division navale de l'Atlantique

Sud (1879-1880), par le docteur Foncé (F.-J.-M.), médecin principal.

3º Rapport médical sur la campagne de l'ariso le Chosseur (Division navale du Pacifique, 1879-1881), par M. le docteur Guérard de la Quesners (W), médecin de 9º classe

4º Rapport sur la campagne du cuirassé de 2º rang la Victoriense (station du Pacifique, 1878-1881), par M. le docteur Moxix (M.-E.). médecin principal.

5º Rapport médical sur la campaone du croiseur le Decrès (station navale du Pacifique, 1878-1881), par M. le docteur Signano (A), médecin de 1º classe. 6º Rapport médical sur la campagne du croiseur le Kerguélen (mers de

Chine et du Japon, 1879-1881), par M. le docteur Sollago, médecin de 1º classe. Pendant la campagne de la Jeanne-d'Arc dans les mers du Levant, M. Ben-TRAYD a donné ses soins les plus assidus à l'hygiène du payire et de l'équipage, il

a requeilli des renseignements intéressants sur les localités visitées et particulierement sur les hôpitaux de Tunis. Il a consigné plusieurs observations cliniques qui prouvent le zèle et l'expérience de ce médecin major.

Les études cliniques entreprises par M. le docteur Bruor dans le but d'établir les rapports qui peuvent exister entre la fièvre muqueuse ou la fièvre gastriqued'une part, et le typhus, la fièvre typhoïde et la fièvre intermittente, d'autre part, ont conduit ce laborieux médecin à des conclusions assez inattendues qui sont lois d'être légitimées par l'observation, Tout en louant beaucoup M. Braor de ces efforts nour arriver à jeter la lumière sur le groupe des tièvres, on ne neut s'emuécher de regretter sa tendance aux théorisations hâtives et aux formules systématiques.

M. CANOLLE ayant utilisé la partie réellement originale du travail qu'il avait adressé, en vue de prendre part au concours, comme sujet de la thèse du doctoral, mprimée avant le 1 r octobre. la Commission a décidé, à l'unanimité, de mettre ce

travail hors concours.

Le volumineux mémoire rédiré, avec le plus grand soin, par M. Carvix, peudant son séjour en Australie, est remarquable par l'ordre méthodique qui y règnepar la variété des connaissances dont son auteur fait preuve dans les sciences qu'il a abordées. M. Cauvin réunit les qualités désirables comme médecin d'une campagne d'exploration scientifique.

M. Coste, dans son étude de la fièvre bilieuse inflammatoire et de la fièvre aune, met en relief son excellent esprit d'observation, son expérience consomméc des maladies des pays chauds. Il discute avec une grande supériorité, les théories actuellement en vigueur sur le groupe des fièvres amariles. L'anatomie patholo-

gique et les recherches cliniques sont faites avec le plus grand soin.

Le Rapport de M. le médecin principal Forné peut servir de modèle. La partie qui regarde le service médical proprement dit renferme des documents fort utiles. des réflexions très judicieuses. La partie scientifique est également Intéressante et

digne d'éloge.

M. le docteur Gallior a eu l'excellente idée de faire des conférences d'hygiène à MM. les officiers du 4° régiment d'infanterie de marine. Il a très bien rempli le tâche qu'il s'était donnée. Naturellement, ces conférences ne peuvent offrir beaucoup d'originalité, mais elles résument bien les sujets les plus importants pour l'auditoire auquel elles s'adressent. Elles sont peut-être parfois un peu troff savantes et traitant des points d'hygiène générale qui ne sont pas du domaine de MM. les officiers.

M. GUÉRARD DE LA QUESNERIE A profité de la campagne si active qu'a faite le Chargeur dans l'Océan Pacifique pour recueillir des renseignements inédits sur plusieurs points de la Polynésie, particulièrement sur l'île Pitcairn, Ce rapport

est bien écrit et réellement attravant.

On ne sanrait trop louer M. le docteur Grou, du travail opinistre anguel il a dù se livrer, sous un climat énervant comme celui de Nossi-Ré nour arriver à produire une topographie médicale aussi complète de notre petite possession sur les côtes du Madagascar. Il a classé méthodiquement et mis en œuvre tous les travaux de ses devangiers et y a niquié une grande somme de documents météorologiques et pathologiques colligés par lui-même.

La station du Pacifique est une de celles qui par la variété et l'attrait des localités visitées prête le plus aux développements de géographie médicale. Aussi le Rapport de M. le docteur Moxix est d'une lecture on ne peut plus attachante, il fournira de nombreuses pages aux Archives de médecine navale. Les considérations relatives aux ambulances de Lima nendant la guerre du Chili avec le Pérou

sont d'un grand intérêt.

M. le docteur Segard, moius favorisé sous le rapport des localités visitées neudant la station du Château-Renaud aux Antilles, a fait tous ses efforts pour rédiger un rapport aussi intéressant et aussi complet que possible. Il a mis à profit son séjour dans l'Amérique du Nord pour étudier les hôpitaux et recueillir de nombreuses notions fort utiles.

Le Rapport de M. Sierriano offre une bonne étude de la tonographie médicale du Decrès: des apercus pouveaux sur la céographie médicale de la côte du Pacifique. Il raconte en observateur sagace et en médeein qui a bien payé de sa personne les

tristes épisodes de la guerre du Pérou et du Chili. Le très volumineux rapport de M. Sollaud est rempli de documents fort importants pour la réographie médicale et la pathologie exotique. Il représente une somme considérable de travail, et fait preuve, chez son auteur, de connaissances scientifiques étendues, d'habitudes laborieuses et d'un excellent esprit d'obser-

La Commission regrette de ne pouvoir disposer que d'un seul prix en présence d'aussi nombreux travaux avant une réelle valeur. A l'unanimité elle propose d'ac-

Corder le prix pour l'appée 1881 à M. le docteur Sollaup. Elle exprime, en outre, le désir de voir accorder, par M. le Ministre, un témoiguage de satisfaction à MM. Cauvin, Coste, Forné, Guiol, Monin. Elle mentionne honorablement les Mémoires de MM. Berthand, Burot, Galliot, Guérard de la QUESNERIE, SÉGARD, el SIGILIANO.

### Les membres de la Commission.

Ont signé : A. LE ROY DE MÉRICOURT,

Approuvé : C. FONTAINE. Le Ministre de la Marine et des Colonies. WALTHER. Signé: GOUGEARD. J. ROCHARD.

Paris, le 6 décembre 1881. - Le port de Brest désigners un médecin de 2º classe pour embarquer sur le Latouche-Tréville, en remplacement de

M. KEISSER Paris, 9 décembre. - M. le médecin de 1re classe Lamère (Ernest) est désigné pour remplir les fonctions de médeein major du 1et régiment d'infanterie de

marine, en remplacement de M. Dennas, retraité, Paris, 12 décembre. - M. le pharmacien de 1º classe Penaire, est désigné pour remplacer, dans l'Inde, M. Billaudeau, rattaché au port de Rochefort.

Paris, 15 décembre. - MM. les médeeins auxiliaires de 2º classe Figure et

bonrg.

CHANCEAULME sont désignés pour embarquer, comme médeems majors, le premier sur l'Africain, et le deuxième sur l'Alecton au Sénégal.

Paris, 19 décembre. - M. le médecin principal Desgranges, est désigné pour

siler remplacer, au Sépéral, M. CARPENTIN,

MN. ROPERT et Gougage, médecins de 2º classe, et Louver, pharmacien de 1re classe, en mission au Sénégal, devront être renvoyés en France par la Creuse. Paris, 22 décembre, - M. Turourer ne Braurrgann est nommé médecin major du 2º régiment d'infanterie de marine en remplacement de M. Éutover, qui est réintégré au service général et rattaché au port de Brest.

Paris, 24 décembre, - MM, les aides-médecins Dupois et Svourt, de Rochefort,

sont désignés pour servir à Lorient.

Paris, 50 décembre. - M. le médecin principal Bousse est détaché de Brest à Cherbourg. Le port de Toulon désignera un médecin de 1º classe pour aller servir à Cher-

NONINATIONS.

Par décret du 14 décembre 1881. M. le médecin de 1º classe Micaga (Alexis-Émile) a été promu au grade de médecin principal (2º tour, Choix).

Il est attaché au port do Cherbourg. Paris, 29 décembre. - M. Mineun, médecin de 2º classe, démissionnaire, est

nommé médecin de 2º classe dans la réserve de l'armée de mer.

# LÉGION D'HONNEUR.

Par décret du 29 décembre 1881, ont été promus dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, savoir : 1

Au grade de commandeur :

M Jossic (Henri-Audré-Jean), directeur du service de santé à Brest,

Au grade d'officier : M. Nousy (Mathurin-Jean), médecin en chef de la marine,

Au grade de chevalier :

MM. CATELAN (Jules-Aimé-Antonin), médecin de 1 . classe de la marine. ELEQUET (Gustave-Jean-Marie). id. Rorx (Antoine-Gervais), id.

Dove (Jean-Baptiste-Lucien-Théophile). ıd. RICHE (Auguste-Charles-Fernand), id.

PALMADE (Jean), id. CHÉREUX (Jean-Marie).

TROMASSET (François-Marie-Ernest), médecin de 2º classe. LACROIX (Denis-Adhémar),

CHEVALIER (Henri-Gabriel). · Vincent (Jean-Jacques), médecin auxiliaire de 2º classe,

Pigner (Alfred-Léon-Edmond), pharmacien de 2º classe.

### VISP EN NON-LOTIVITÉ

Par décision ministérielle du 6 janvier 1882, M. le médecin de 2º classe BARTHE DE SANDFORV a été placé dans la position de non activité pour infirmités temporaires. RETRAITE.

Par décision ministérielle du 9 janvier 1882, M. le médeem de 1re classe Delmas (A.-C.-P.) a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services et sur sa demande. DÉMISSION.

Par décret du 7 décembre 1881, la démission de son grade offerte par M. le médecin de 2º classe Goner, a été acceptée

# LISTES D'EMRARQUEMENT

### Médecins en chef

Première catégorie. M. SAVATIER.

M. CHASTANG. Deuxième catégorie.

M. LANGELLIEB-RELLEVIER. M. Bénevorr-Férand. Médecins principaux.

Première catégorie.

M. Johann (attendu des colonies). M. Michel (attendu des colonies). Deuxième catégorie.

ALLANIC.

LAUGIER.

COSTE.

Doué.

MM. GAIGNERON LA GUILLOTIÈRE, MM. NORMAND ROUDER RICHAUD.

PONNIER. ROMAIN. Rev

BAOUIÉ. Porné. CAUVIN MONIN. CERY-MAYER. MARKCHAL. Moisson. PAVOT

FADRE. DUPONT. DELPEUCH. BONNESCUELLE DE LESPINOIS.

### Pharmaciens principaux.

POITOU-DUPLESSY. Première catégorie. M. DELTEGL.

DUBAND.

Deuxième catégorie. M. Boné.

# Pharmaciens de 1º classe.

Première calégorie. M. LALANDE. M. PAPE .

Deuxième catégorie. MM. Logyer '(en mission). MM. RETNAUD. LEONARD. SINON.

### Pharmaciens de 2º classe.

Première catégorie.

MM. CHALUFOUR, MM. CALOT. CHARROPIN, COUGODLAT. DE BEAUDÉAN.

Deuxième catégorie.

MM. PERRIMOND. MM. GEFFROY. CARDALIAGEET. BOURDON. PASCALET. LEBAY. LE JANNE. REC. CAVALIER, BARS.

### Aides-pharmaciens. Première catégorie.

MM. POUDRA. M. LOSTE. PASSÉRIEUX.

# NOUVEMENTS DES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DANS LES PORTS

#### CHERBOURG.

MÉDECIN PRINCIPAL.

Desgranges . . . . . le 9, rentre de permission, part pour Toulon le 26,

WÉDECINE DE PREMIÈRE CLASSE.

Jones. . . . . . . le 1°, arrive au port.

CANOVILLE... le 7, id. HERCOPET... le 5, rallie Brest.

DOLLIEULE. le 10, permission de trente jours.

PÉRINET. le 18, débarque du *Laclocheterie*.

SOLLUD. le 29, débarque de la Réserve.

Kieffen.........id., emlarque sur

Cartagné. . . . . le 6, arrive au port.

CASANOVA. . . . . . . . . le 18, débarque du Laclocheterie, rallie Toulon

HAUEUR.... id., rallie Toulon.

PHARMACIEN DE DEUXIÈME CLASSE.

LE JANNE... rentre de congé le 25.

AIDE-PHARMACIEN.
REGNIER. . . . . . . le 26, rullie Rochefort.

### RREST

MÉDECIN PRINCIPAL.

DUBURQUOIS. . . . . . le 8, se rend à Toulon, destiné à la Victorieuse.

CLARAC. . . . . le 4", part pour Saint-Nazaire.

COLIN. id. pour Bordeaux.
COQUIARD. débarque du Tage,
CANOVILLE. le 2, se rend à Cherbourg.

Núbelec. . . . . le 19, rentre de congé.

Jaugeon. . . . le 26, arrive de Taïti.

MEDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.
PLTIT. . . . . . . . le 4\*\*, débarque du Tage, embarque, le 3, sur le

Banks. le 1", se rond à Sàint-Nazaire.

Du la Quesnelie.... id.
Du Bois Saint-Sévriv.... le 5, se rend au Havre.

Bonéry le 6, id. à Toulon. Dr Movza le 45, id. à Indret.

LANGLE. . . . . . . le 1er, débarque du Tage, rallie Toulon.

CRAMBES..... id.
Le Gac..... le 5, se reud à Toulon, destiné à la Victorieuse.

THOMAS. . . . . . . . . le 26, id. à l'Annamite.

# MOUVEMENTS DES OFFICIERS DE SANTÉ DANS LES PORTS. 79

Chevallier . . . . . le 26, se rend à Toulon, destiné à l'Annamite.

### LORIENT.

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

ORTAL . . . . . . le 7, arrive au port.

FORQUE . . . . le 14, rallic Toulon.

Médegins de deuxième glasse.

Martin. . part pour Bordeaux le 1<sup>eq</sup>, étant destiné à servir à
la Nouvelle-Calédonie.

Besoffe... le 12, arrive de Toulon.

AIDES-MEDICINS.

le 28, arrive de Rochefort.

Dubois. . . . . . . . le 28, arrive de Roc Suquer. . . . . . . le 29, id.

HANGE. part, le 1", pour saint-vasaire, eant destine a la Guyane.

MEDICINS DE DEUXIÈME CLASSE.

POETREAE. le 8. embarque sur la Loire, étant destiné au Gui-

sur la Seudre, étant destiné au Sénégal.

Boussac. le 25, arrive de Toulon.

Delay. . . . le 1<sup>st</sup>, arrive de Toulon.
Marchandon. . . le 5, arrive de Cherbourg.

GRAND-MOURSEL. . . . le 11, rentre de congé. Le GRAND. . . . . . le 28, arrive au port, provenant de l'Hamelin.

A.DES-PHARMACIENS.

RIFFAUD. part, le 9. pour Toulon, à l'effet de prendre passage sur la Seudre, à destination du Sénégal.

Forourer. le 15. rentre de congé.

# TOULON

BONNESCUELLE DE LESPINOIS. PRINCIPAUX. PROVENBIL de GUADEloupe, déborque à Saint-Nazaire le 11, arrive au port le 15.

Busurageois. . . . le 18, arrive au port, destiné à la Victorieuse.

Médicins de parmière classe.

Tuov. . . . destiné à la Nouvelle-Calédonie, parl, le 3, pour Bordeaux.

Duago. . . . le 1st, débarque de la Revanche.

GIRAUD. . . . le 5, arrive de Lorient.

PASCALIS . . . . id.

Valleteur. rentre de cougé le 13.

Bit. le 20, débarque du Mytho, y embarque le même jour en corvée.

lity. le 20, embarque sur PAnnamite.

h.ty. le 20, embarque sur l'Annamite. Giage (Marius) id., débarque de l'Annamite (corvée). Forores le 22, arrive de Lorient.

| SAFFRE      |  |  |  |  | le 22, arrive de Lorient.                        |
|-------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
| ALESSANDRI. |  |  |  |  | le 1er janvier, débarque de l'Hermione (corvée), |

MÉDECINS DE DEUXIÈME CLASSE. part, le 14. pour Saint-Nazaire, destiné à la Guade-THÉRON..... loupe.

HENRY. . . . . . . même destination. part, le 1\*\*, pour Saint-Nazaire, destiné à la Guyane, PAQUIER....

le 147, embarque sur la Victorieuse. TOUCHET. . . . . . . . . id., rentre de congé, part, le 20, en congé pour CURET. . . . . . . . . . . le doctorat

arrive de Lorient, embarque sur la Revanche le 1er. DEBOFFE. . . . . . . . . le 3, part pour Lorient. destiné au Latouche-Tréville, arrive, le 8, de Brest,

Rométy....... embarque, le 10, sur la Vienne, part, le 2, en permission, à valoir sur un congé. destiné à la Martinique, embarque, le 15, sur l'Orne-

Tissor. . . . . . . . . . . arrive au port, destiné à la Martinique, embarque HEBLAND, . . . . le 15. sur l'Orne.

le 20. embarque sur l'Annamite. OUÉBEC. . . . . . . . . . . . .

le 21, embarque sur le Mytho. . id., arrive de Lorient. Augier. . . . . . . . . Apparit

le 28. débarque du Corse. GUEST........ le 23, rend son congé du doctorat. Rédarès. . . . . . . . .

AIDES-MÉDECINS.

le 30 novembre, arrive de Brest, embarque, le 1er dé-Salaūs...... cembre, sur le Japon. le 8, arrive de Cherhourg.

Ourse, . . . . . . . . . TOUREN........ id id. LABORDE. . . . . . . . .

le 20, débarque du Mytho. D'ESTIESRE. . . . . . . . . . part, le 23, en permission, à valoir sur un congé. ANTONI. . . . . . . . . .

le 27, embarque sur l'Annamite, LAUGIER. . . . . . .

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE. part pour Saint-Nazaire le 1er, étant destiné à la SAUVAIRE. . . . . . . . .

Gayane. PHARMACIEN DE DEUXIÈME CLASSE.

le 15, embarque sur l'Orne, destiné à la Martinique AIDE-PHARMACIEN.

RIFFAUD........ le 14, arrive au port, destiné au Sénégal.

Le Directeur-Gerant, A. LE ROY DE MÉRICOURT.

Imprimerie A. Labura, que de Fleurus, 9, à Paris (5296).

n R

# L'ETIOLOGIE ET DE LA PROPHYLAXIE DU TYPHUS AMARIL

(FIÉVRE JAUNE)

PAR LE D' A. CORRE

vérects se resentan cause se la sacre

(Suite 1.)

III. — Conditions Étiologique se sacre

A. - Influences telluriques.

a. — La fièvre jaune n'ectige pas, pour son déceloppement, uns of patudéen. — La plupart des pays où la fièvre jaune semble présenter un développement très intense et tendre à l'acclimatement sont soumis à l'influence malarienne. Mais on n'en surait conclure qu'un sol paludéen soit la condition première ou l'une des conditions de la genèse des épidémies. En offet:

Dans son foyer principal et originel, sur le littoral du golfe du Mexique, la fièvre jaune n'est pas toujours en rapport avec le paludisme : à la Vera-Cruz, par exemple, où la maladie sévit avec le plus de constance et de rigueur, les lièvres paludéennes ue sont pas très communes, et d'ailleurs les conditions du paluisme sont beaucoup plus réduites qu'on ne le croit généralement.<sup>1</sup>.

Dans ses foyers accidentels, ou de développement par impotation, la fièvre jaune ne rencontre pas toujours un sol paludéen (épidémies européennes : Gibraltar, Saint-Nazaire), et souvent, dans une même région, son intensité est en raison invese de l'infection malarieme (à la Martinque, la fièvre jaune

<sup>1</sup> Voy. Archives de médecine navale, t. XXXVII, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Précisément, à la Vera-Cruz, Fuzier a remarqué l'immunité, pendant le règne de la fièrre jaune, d'un corps de troupes cantonné à 1 kilomètre de la ville, au bord d'un marais (Résumé d'études sur la fièrre jaune, Paris, 1871), cité par L. Colin.

82 A. CORRE.

est ordinairement plus sévère à Saint-Pierre, ville non paludéenne, qu'à Fort-de-France, ville impaludée).

Enfin, la maladie est inconnue daus maintes contrées malariennes, où cepeudant, à côté de l'endémie palustre, existent les conditions qui semblent le plus favorables à son développement, dans les régions où elle se montre (Saint-Vel¹).

 b. — La fièvre jaune exige pour son développement un sol littoral. — Tous les foyers actuellement considérés comme endémiques sont situés sur le bord de la mer (la Vera-Cruz, la Havane, Rio, Sietra-Leone).

Les épidémies importées se concentrent presque toujours dans les localités du littoral marin.

Si elles se produisent en dehors de cellesci, ce n'est guère dans des localités placées sur le bord des grands fleuves, et, dans ce cas, elles tendent moins à remonter les cours d'eau qu'à redescendre vers leur embouchure (Assomption, 1870; l'Sakel, 1878').

En dehors du littoral maritime et fluvial, les épidémies peuvent se produire par irradiations, mais elles pénétreut peu profondément dans les terres, n'y atteignent qu'un médiocre développement, ou même s'y épuisent avec rapidité (Cordoue, 1800).

Un sol est nécessaire à l'élaboration primitive du vomito. La maladie ne peut se former spontanément sur un navire, on pleine mer. « Si les épidémies éclatent parfois au large, elles n'y naissent point, même dans le golfe du Mexique, bien qu'on ait invoqué ici l'action nocive de certains madrépores communs en ce golfe; leur apparition nécessite le contact médiat ou immédiat du navire avec un foyer primitif ou secondaire. Ni l'humidité de la cale, ni l'insalubrité banale du chargement ne suffiront à engendrer la maladie; sans quoi, elle surgirait aussi bien dans l'Océan Indien que dans le golfe du Mexique.» (d. Colin \*).

c. — La fièvre jaune peut se développer sur les terrains d'assise les plus variés. — C'est ce que démontre l'étude la

Loc. ctt., 858. — Les exemples d'épidémies spontanées à bord de navires au

¹ Trail. des malad. des rég. intertrop. Paris, 1868, p. 291.
¹ Trail. des malad. des rég. à 1855, la fière jaune a pénétré très avant dans les pays arrosés par le Mississipi et ess alluents jusqué d'airo, situé à plus de 500 lieues de l'embouchure du flever; en 1875 et 1878, elle «'est avancée plus loin encore, trail à Sain-Louis, deiv sivisté par la malade en 1797.

plus sommaire de la distribution géographique de la maladie. Cenendant, si on iette les yeux sur une carte géologique, on

constate que la fièvre jaune sévit particulièrement sur deux terrains extrêmes : des terrains d'alluvions modernes (la plus grande partie du littoral du Golfe du Mexique, et du littoral septentrional de l'Amérique du Sud); — des terrains ignés, cristallophylliens ou éruptifs (Brésil, Antilles, côte occidentale d'Afrique). Cette singulière antithèse se retrouve en des régions limitées, comme à la Martinique (Saint-Pierre et Fort-de-France) et à la Guadeloupe (Guadeloupe et Grande-Terre).

En Europe, les pays jusqu'ici les plus éprouvés appartienuent aux terrains primaire (gueiss et micaschiste : Oporto, Cadix. Gibraltar). secondaire (calcaire : Baleares, Livourne), tertiaire (Lisbonne, Barcelone).

Quant à la structure madréporique de certains rivages américains que l'on a voulu mettre en rapport de causalité avec l'endémicité amarile, il suffit, pour démontrer la valeur négative de cette prétendue influence, de rappeler et son absence à la côte occidentale d'Afrique, dans la zone où se développe la fièvre jaune, et son existence dans un grand nombre de petits archipels océaniens où la maladie est inconnue.

# B. — Influences hydrologiques.

Les eaux marines jouent certainement un rôle capital dans l'étiologie de la fièvre jaune. Nous en trouvons la preuve dans cette condition d'un sol littoral que nous avons signalée. Mais en quoi consiste ce rôle? Le mélange des eaux marines et fluviales, leur pénétration dans le sol, l'humidité qu'elles entretiennent dans l'atmosphère, ne créent que des influences banales. Ce qu'il importerait de rechercher, c'est la nature des apports organiques et organisés que les courants et les marées déversent sur les côtes endémiquement infectées, les modalités climatiques que les grands courants océaniens impriment à ces mêmes côtes.

Un fait nous paraît digne de quelque attention. Si l'on

large et en dehors de tout contact accidentel, sont très suiets à discussion. La fameuse épidémie du Cuirassier, décrite par Dutroulau, ne pouvait être qu'une simple fièvre bilieuse. Pellarin (De la fièvre bilieuse hémat. observ. à ta Guadeloupe, avant-propos, Arch. de méd. nav., t. XXV, p. 89).

84 A. CORRE.

étudie la earte des eourants marins de l'Atlantique, on remarque que, partout, les rivages habités ou sévèrement visités, à diverses reprises, par le typhus amaril, sont baignés par les ramifications du grand courant équatorial : - le littoral septentrional de l'Amérique du Sud, le golfe du Mexique et la côte orientale des États-Unis, par le Gulf-Stream, qui s'étale, au delà de Terre-Neuve, en plusieurs branches, dont l'une léche les côtes de la Péniusule ibérique et vient mourir vers le golfe de Guinée, après avoir longé les rivages de la Sénégambie, et de Sierra-Leone : - le littoral oriental de l'Amérique du Sud, par le courant brésilien, qui s'atténue précisément vers l'embouelure de la Plata, limite extrème des pradiations épidémiques partant de Rio. Ces eaux échauffent les rivages qu'elles baignent, et les maintiennent dans un état hygrométrique toujours très élevé. Il y a lá une influence elimatique importante, sans doute, car nous voyons, à la suite d'un tremblement de terre, le renversement du courant de Humbold, qui rafraîchit les côtes du Chili et du Pérou, coincider avec l'explosion de la fièvre jaune en ces contrées, en 1868. Mais, comme cette influence se retrouve, au même degré d'activité, sinon même à un degré d'activité supérieur, sur les côtes que parcourent les courants de l'Océan Indien, nous ne pouvons lui attribuer qu'un rôle accessoire. et nous devons chercher en dehors d'elle l'action spécifique génératrice du typhus amaril. Ne serait-il point permis de supposer, que là où le courant équatorial prend son origine. entre le Brésil et la côte occidentale d'Afrique, il se charge d'éléments partieuliers, empruntés aux profondeurs océaniennes, et qu'au sein de cet immense laboratoire, dont la science commence à peine à entrevoir les secrets, se forme la matière ou l'être d'où sortira le principe amaril 19

Il sera curient de vírilire la manière dont se comporte la branche da Gall Stream qui, cinfidensiant da Muller ever les Controis, aborda le doi cocidere tale d'Arigne. Cotte branche hisserist un-lessus falle l'ortenniche, qui M. le der terre Classanio l'aguel compan une localif demurére à hodument indenne, al la companie de la compani

# G. Influences météorologiques.

a. — Latitude. — Son influence se réduit à une question de température.

Les limites extrèmes des épidémies observées, à terre, sont, au nord, le 46° degré (Québee), au sud, le 55° (embouchure de la Plata). Cest une étendue de 81 degrés ou de 2025 lieues (zone intertropicale, 47° ou 1175 lieues; zone tempérée horéale, 22°, 5 ou 702 lieues; zone tempérée australe, 11°, 5 ou 287 lieues) Mais la fièrer jaune n'est pas éteinle au delà des limites que nous venons de mentionner : on eite une épidémie d'escadre, persistante à la hauteur de Terre-Neuve, et un navire aurait pu importer la maladie au Pérou, par la voie du cap llorn.

Le nombre des épidémies va en diminuant, pour chaque parallèle, à mesure qu'on s'eloigne de l'équateur ', mais not toujours leur intensité : les épidémies d'Europe ont été souvent plus meurtrières que les plus terribles épidémies observées au Mexique ou aux Antilles. Toutefois, au delà d'une certaine latitude, la fièvre jaune parait perdre son aptitude à l'irradiation, et elle s'éteint rapidement, comme à New-York, en 1856, où e plus de 500 eas de lièvre jaune se développèrent dans le voisinage de la quarantaine, sans que cette grande cité, qui compte plus d'un utillion d'habitants, ait été contaminée. » (Uupont, ext. des rap, du D' Harris.)

b. — Attitude. — Son influence résulte des modifications qu'elle entraine dans les conditions météorologiques générales du milieu, et de l'éloignement qu'elle comporte des sols littoraux. Elle est assez variable. Au Mexique, la fièvre jaune s'élève jusqu'à 900 on 1400 mètres, é est-à-dire à nua elitude presque égale ou légèrement supérieure à la hauteur max, des Terres-Chaudes (1000 mètres): pendant l'expédition française, elle a été observée plusieurs fois à Cordova. A la Jamaique, la maladie aurait pénétré jusqu'à Neweastle, par 4000 pieds à A la d'altitude; mais elle ne dépasse guiere 2500 pieds à . A la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D'après Lévy (*Hygiène*), sur 196 épidémies de fièvre jaune, on a noté, dans l'hémisphère nord, 196 épidémies de l'équateur à 30°, 76 de 50 à 40°, 15 de 40 à 50°, 1 de 50 à 40° (2).

<sup>2</sup> Le Roy de Méricourt, article Altitude (Dict. enc. des sc. méd.), et Rapports manuscrits.

<sup>5</sup> Aitken, The pract. and sc, of Med., t. II, p. 481.

86 A CORRE

Guadeloupe, le eamp Jacob, d'une altitude de 545 mètres, a été atteint par la fièrre jaune 1; mais les faits de ce genre sont exceptionnels : à la Martinique, il a suffi de porter les troupes européennes sur les hauteurs de Balata, dont l'altitude correspond à celle du camp Jacob, pour enrayer l'épidémie de 1881. Dans tous les cas, les manifestations amariles, observées au delà d'une certaine altitude, sont toujours limitées en extension comme en durée, et elles ne peuvent jamais résulter que d'une importation.

c. — Température. — « Une température continue et uniforme paraît nécessaire, d'une manière générale, pour le développement et la propagation des causes de la fièvre jaune; mais elle n'est pas indipensable pour continuer son action sous une forme affaiblie, lorsqu'elle existe déjà. » (Griesinger)<sup>2</sup>.

La preuve qu'une température assez élevée est favorable ou même nécessaire au développement du typhus amaril, c'est que les épidémies ne se produisent pas d'une manière spontanée en dehors des latitudes chaudes, et au delà d'une certaine altitude, où la température serait notablement abaissée par le déplacement des couches atmosphériques et le rayonnment nocturne; que dans les zones endémiques ou dans les régions contaminées par importation, elles suivent une évolution parallèle à celle de la saison estivale, s'atténuent et disparaissent après cette saison. La chaleur agit encore en augmentant la réceptivité des sujets à l'infectieux amaril: l'insolation est fréquemment le point de départ de l'imprépantion ?

Mais, d'autre part, ce qui démontre que l'élévation de la température n'est pas une condition absolue, soit pour le développement d'une épidémie à la suite d'une importation, soit pour la continuation d'une épidémie déjà développée, c'est l'apparition de la fièvre jaune et sa persistance dans des localités de haute altitule, et pendant les mois d'automne on d'hiver : en novembre 1705, le thermoniètre marquait zéro, à Philadelphie, et il mourait 148 personnes de la fièvre jaune

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pestre, Note sur la fièvre jaune au camp Jacob (Rev. col., 1855); — Carpentin, Et. hyg. et méd. sur le camp Jacob (Arch. de méd. nav., 1873, t. XX, p. 449).
<sup>8</sup> Mad. inf.

<sup>5</sup> Ce qui ne veut pas dire qu'il faille considérer l'insolation en pays endémiques comme une maladie amarile!

en 9 jours; en novembre et en décembre 1762, la maladie exerce des ravages à Philadelphie et à Baltimore, etc.

Les pays du nord ne doivent donc pas compter sur une immunité compléte visà-vis d'une importation, même pendant l'hiver; sans doute ils n'ont pas à redouter les épidémies si étendues et de si longue durée qu'on observe sous l'influence d'un climat ou d'une saison à température élevée, mais ils peuvent subir l'atteinte infectieuse et cette atteinte est encore trop sévère, si elle coûte la vie à quelques victimes, qu'un peu de prévorance aurait pu sauvegarder.

ac prevoyance auran pu sulvegarier.

d. — Humidité. — A l'exception de la côte du Pérou et du Chili, sur le Pacifique, d'une portion de la côte du Vénézuela, sur la mer des Antilles, les rivages ou les épidémies sont le plus intenses appartiennent aux zones où il tombe annuellement la plus grande quantité de pluie (plus de 2 mètres, comme au Brésil et à la côte occidentale d'Afrique; de 2 à 1 mètre comme sur le littoral du golfe mexicain, des Antilles et des Guyanes), et, dans ces régions la maladie naît et se developpe généralement au cours des mois pluvieux. Il semblerait, d'après cette considération, que l'humidité favorise l'évolution de la fièvre jaune. Mais, comme l'état hygométrique de l'atmosphère coincide avec l'élévation thermique, il est difficile d'établir quelle part d'influence revient à l'humidité plutôt qu'à la chaleur.

Si l'on étudie le tableau que nous avons dressé plus loin, d'après les documents réunis par Bouffiers, Cornilliac, Bourel-Roncière, on voit :

4" A la Vera-Cruz, la fièvre jaune offiri ses recrudescences à partir du mois de mars, et augmenter d'intensité jusqu'en juillet, avec l'accroissement de la température et de l'humidité; diminuer de juillet à octobre, maigre le maintien de ces conditions à un degré médiocrement variable; déroritre les mois suivants, avec la température, quoique l'humidité soit toujours très élevée;

2º A la Martinique, la maladie présenter ses maxima pendant les mois pluvieux, sous une température moyenne oscillant entre 2º7-5 (saison chaude) et 20 degrés (saison fraiche), et son minimum pendant les mois sees, avec une température moyenne intermédiaire;

5° A Rio, les épidémies s'accentuer, à partir de janvier, et

### Tableau mettant en évidence les rapports de l'infection amarile avec les influences météoroloques (salsonnières)

| 4                                    | ALBA CHATE                       |                         |                                  |                   |                         |                                  |                                              | ı                          | RIO-DE-JANEIRO 5        |                        |                     |                                 |                      |                          |           |                                    |   |                                            |                              |                            |                 |                |                              |            |                          |                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|---|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      | PRESSON RABONE-<br>TRIQUE SOLENE | TLMFERATURE             | DEMINITÉ DELATIVE<br>EN CENTITUE | Dr. JOHN DE 17139 | A L'HOP.                | A L'HOP<br>DE<br>FORT-PF-        |                                              | PRESSION<br>EARONÉTRIQUE   | TEMPFRATCRE             | BUNDERS BELVING        | Will of Strong Bot. |                                 | S                    | III S                    | 116       |                                    |   |                                            | Trans-nor                    | TAMPERATORS                | MUNIBITE        | JOCKS DE ILLUE | voniceo er renat             | CONSTINTS  | vanuaur.                 | PAR PRESE JADAE          |
| Stermber.  Janvier.  Février.        | 759.79<br>757.91                 | 26.06<br>25.70          | 79,20<br>80.67                   | 21<br>21          | 146<br>184<br>75<br>56) | 266)<br>181<br>110<br>82<br>659  | Janvier.,<br>Février.,<br>Nars., .<br>Avril. | 767.50                     | 21.50<br>25.10          | :                      | 0 4                 | 18<br>16<br>14<br>1             | 15<br>15<br>17<br>21 | 154<br>210<br>457<br>685 | 65<br>165 | 51, 70<br>50-90<br>57-20<br>52, 06 | 1 | Vasembre<br>Bécenher<br>Janvier<br>Février | 754 .2:<br>754 21<br>755 .56 | 25, 10<br>26, 20<br>26, 56 | 88 58<br>98.59  | 11<br>10<br>8  | 12.8<br>42.5<br>19.9<br>14.9 | 7.4<br>6 0 | 8.0<br>9.9<br>9.2<br>7.5 | 119<br>219<br>522<br>574 |
| g ( Mars<br>E / Avril                | 759.67                           | 21,22                   | 77.60                            |                   | 55/<br>87/192           | 90}<br>82}172                    | Mai<br>Juin                                  | 792 90<br>762.61           |                         |                        |                     | 14                              |                      |                          |           | 55.08<br>51,25                     |   | Mars<br>Avril                              | 755.6:<br>756.8:             | 26 49<br>25.00             | 88 10<br>89, 28 | 9              | 12.8<br>15.0                 |            | 9.6<br>11.0              | 9 H                      |
| Mai                                  | 750.24<br>760.58                 | 26.80                   | 82,00                            | 17                | 89/252                  |                                  | Juillet                                      |                            | 28.11                   | 82.8                   | 51                  | 1,                              | 16                   | 813<br>769               |           | 27, 48<br>27, 47                   |   | Mai<br>Juno                                | 758.58<br>759.8              | 22.81                      | 87.18<br>87.21  | 7<br>5         | 15.0<br>12.8                 |            | 11.0<br>12.6             | 800<br>196               |
| Juillet.  Août.  Septembre.  Octobre | 760.45<br>759.42<br>759.04       | 27.54<br>27.36<br>26.70 | 79,40<br>81,05<br>79,40          | 18<br>25<br>20    | 115<br>92<br>114<br>460 | 1 19<br>154<br>252<br>253<br>275 | Septembre .                                  | 765.90<br>762.91<br>761.01 | 27.00<br>27.88<br>25.88 | 85.40<br>82.0<br>81.42 | 2 6 6 7             | 157<br>217<br>227<br>237<br>237 | 5<br>10<br>8<br>11   | 720<br>491<br>981<br>245 | 152<br>71 | 21,59<br>50 57<br>21 57<br>20,70   | = | Judlet<br>Août<br>Optmbre .<br>Octobre .   | 759.59<br>758.60             | 21 41                      | 87.09           | 6<br>9         | 12.0<br>11.9<br>11.9<br>12.0 | 5.0<br>5.1 | 15.8<br>11.9             | 592<br>164<br>108<br>104 |
| Moy, mêt, an. et<br>totaux gên       | 761.8                            | 27.8                    | 90.8                             | 156               | 1276                    | 1806                             |                                              | 765,86                     | 25.20                   | ,                      | 91                  | łr;                             | 132                  | 6945                     | 2121      | 50,60                              |   |                                            | 757.6                        | 27.63                      | 88,55           | 92             | 158.2                        | 77.2       | 127.8                    |                          |

atteindre leur point eulminant en avril, marchant de pair avec l'accroissement de la température et de l'humidité; décroître seulement à partir d'août, avec la température, malgré le maintien de l'homidité à un chiffre élevé.

Le rôle de l'humidité est done assez intimement lié à celui de la chaleur pour qu'on ne puisse nettement séparer ees deux facteurs pathogéniques qui interviennent, sans doute, et pour favoriser la genèse de l'infectieux, et pour amoindrir la résistance des organismes appelés à subir son imprégnation. Mais la principale influence semble bien appartenir à l'élévation thermique : on est d'autant mieux fondé à le supposer qu'en Europe, la plupart des épidemies correspondent à la saison estivale, qui est celle de la plus grande secheresse.

e. Vents. - Its agissent : 1º Soit comme véhiculateurs on préservateurs du principe morbigène : sous leur influence, on voit en effet des localités demeurer indemnes, à côté d'autres infectées; des localités infectées, malgré la rigueur de leur isolement, à une distance souvent assez considérable d'un fover épidémique; des navires eontaminés sur une rade suspecte, bien qu'ils n'aient eu aueune communication avec la terre ou un autre navire; - 2º Soit comme adjuvants favorables on détavorables, au cours d'une épidémie, par leurs états de sécheresse ou d'humidité, de fraicheur ou de chaleur.

Dans l'hémisphère nord, et particulièrement dans la région mexico-antillienne, les vents du nord ont, en général, une influence heureuse; mais la part la plus large, dans cette

<sup>5.</sup> D'après Bouret-Roncière

action, revient à ceux du nord-est. A la Vera-Cruz, pendant la saison des Nortes et, dans la mauvaise saison, quand ces vents viennent à se produire, il y a une mitigation sensible ou même un arrêt momentané de la maladie; pendant l'épidémie de 1862, nous avons vu zette influence s'exercer de la manière la plus frappante, traduite par un abaissement du chiffre des entrées à l'hòpital. Le role bienfaisant de ces vents à cité aussi constaté aux Edats-Unis et aux Antilles. Les vents du sud, et particulièrement ceux du sud-ouest, ont, au contraire, une influence pernicieuse que l'on retrouve au foyer africain comme au foyer américain à Sierra-Leone, quand on vis s'établir le vent de sud-ouest, on sait que la fièvre jaune es proche; la maladhe existe-t-elle, elle s'aggrave sous cette brise et celles qui lui succèdent (S.-S.-E.), une fois l'hivernage bien dessiné. — En Europe, ce sont les vents d'ouest qui ont paru présenter l'influence la luis défavorable.

Dans l'hémisphère sud, l'influence est renversée. A Rio, les vents les plus sains sont ceux du sud-est (alizès, viraçao) mais ils sont malheureusement perdus, en grande partie poir la ville, à cause de l'orientation des montagnes qui entourent

celle-ci (Bourel-Roncière).

La fréquence et la persistance des calmes est toujours une condition facheuse. C'est à son défaut de ventilation que Rio doit en grande partie son insalubrité. A la même cause, d'après Pauly, il faudrait rapporter l'intensité de l'épidémie de Gibrait, en 1828 a su contraire, Tarifa aurait jusqu'ici échappé aux épidémies, malgré son voisinage de la côte espagnole, el malgré le défaut de mesures préservatrices convenables, grace à sa ventilation excessive! L'état de stagnation des couches atmosphériques, qui assure la condensation de la masse infectieuse dans un milieu restreint, est nécessièrement favorable au développement des épidémies; mais il ne constitue qu'un influence banale, dont le rôle se retrouve identique dans l'étie-logie de toutes les maladiés emissmatiques.

f. — Électricité, orages, tremblements de terre. — Les grandes surcharges électriques de l'atmosphère, qui s'accom-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mais aussi, par une recrudescence passagère de la mortalité dans les sallesles malades gravement atteints supportant mal la brusquerie des changements de température.

<sup>2</sup> Climats et Endémies, p. 492, 497.

91

pagnent de calmes étouffants, amoindrissent les résistances vis-àvis de l'infectieux, et peut-être même favorisent l'élaboration du principe amaril au sein des couches telluriques. Mais leurs éclats, à côté d'un rôle pernicieux², ont aussi une action bienfiasante. Dans tous les orages, dit Pauly, il y a formation d'ozone et purification de l'air par les violentes pluies qu'ils déterminent : depuis que les orages intenses sont devenus plus rares, à Rio, à la suite des débosiements exécutés autour de la ville, l'insalubrité s'est accrue d'une manière sensible ?

Les tremblements de terre ont été considérés comme des causes efficientes d'épidémies. Ils n'ont probablement aucune influence directe sur le développement de la fièvre jaune, mais les perturbations qu'ils entrainent, dans l'état du sol et dans l'atmosphère, ne doivent pas demeurer étrangères aux modalités et pent-être à l'éclat des épidémies, Rappelons que l'épidémie de 1868, au l'éroru, a coincidé avec le reuversement du courant de llumbold et l'énorme accroissement de température qui en a été la conséquence, et que ces phénomènes ont eux-mêmes succède à un volcul tébrallement du sol.

g. Saisons. — Les saisons sont comme l'expression générale des conditions météorologiques que nous venons d'examiner. Sous ce rapport, elles ne suarient donner lieu à aucune considération nouvelle. Mais il est un point que les uteurs n'ont pas mis en suffisante lumière, dans l'histoire du typhus amaril. C'est le rapport des développements épidémiques, dans les contres endémiques comme dans les foyers d'importation, avec une modalité saisonnière invariable. Pour la fièvre jaune, comme pour la fièvre typhoide, il existe une loi saisonnière. Nous n'ignorons pas quelle importance prépondemate on a voulu attribuer à l'organisme humain dans la palhogénie de l'une et de l'autre maladie. Mais nous ne croyons pas que l'examen attentif des faits consacre l'interprétation d'après laquelle l'homme aggloméré serait le seul facteur indispensable, le générateur de tous les typhus. Nous voyons l'homme apparaitre comme l'objectif tatal de conditions ty-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous n'entendous parler, ici, que de l'influence pathogénique, non de l'action qu'exercent les orages sur les individus déjà malades, et qui est depuis long-temps reconnue comme très meurtrière. (Voy. Cornilliac, loc. cit.)
<sup>2</sup> Pauly, loc. cit., p. 435, 472, 475.

phoïgènes qu'il a contribué à créer, sous une influence sociologique, mais qui développent en dehors de lui l'agent spécifique, sous des influences particulières et invariables de sol et d'atmosphère.

Si l'état propre du sol, ce milieu complexe où s'élaborent les infectieux, vient à manquer, quelles que soient les conditions du milieu humain, celles du milieu aérique, l'infection amarile ne pourra se produire : c'est pourquoi la fièvre jaune est inconnue dans plusieurs régions du globe qui rénnissent, en apparence, les mêmes conditions que les centres endémiques. — Si le sol est en possession de l'aptitude amarile, mais s'il n'a pas le concours de l'état propre de l'atmosphère, il n'engeudre plus le principe pathogène, ou, s'il parvient encore à le produire, ce n'est plus que d'une manière incomplète, et alors, malgré leur agglomération dans les centres endémiques, malgré l'amoindrissement de leur résistance par le passage d'un climat tempéré ou froid dans un climat de température relativement élevée, même pendant sa saison la plus fraîche, les sujets prédisposés demeurent indemnes ou sont peu éprouvés1. - Mais, qu'à un certain moment, l'ensemble des conditions météorologiques se modifie suivant un type saisonnier. toujours le même pour chaque région, aussitôt les manifes-tations amariles éclatent, sporadiques ou épidémiques, selon que l'état du milieu humain est plus ou moins propre, à son tour à alimenter l'infectieux.

Dans les pays endémiques, c'est toujours avec le retour des chaleurs que la fièvre jaune apparnit, et c'est pendant la saison la plus chaude qu'elle présente son maximum de développement comme de gravité, soit que l'évolution infectieuse soit uniquement corrélative de la progression thermique, soit qu'elle reconnaisse pour cause parallèle à celle-ci une autre influence plusique, encore impénétrée.

Dans les pays non endémiques, c'est aussi pendant la saison estivale que se produisent les épidémies.

A la Vera-Cruz, en 1862, malgré l'encombrement et les misères inforitables au début de toute expédituin bintume, fon ne constata nœun ess de fièrre james promite terropes en prairer. Pron outque constatés en férrier, et seufernement en l'encomment de l'encomment et de l'encomment à rétrogré-der; en décembre, on obleverait plus une des cas rares et aum gravité.

## D. — Influences sociologiques, ethniques et individuelles.

a. - Analomérations humaines. - « La fièvre jaune est. pour ainsi dire, uniquement endémique dans les villes des côtes. Dans la plupart des contrées où elle règne, il suffit d'éviter de séjourner dans la ville et d'habiter la campagne. pour se mettre à l'abri de la maladie : les grandes villes presque seules, celles qui comprennent au delà de 5000 habitants. en sont les fovers permanents et particuliers. D'après Jorg, l'immunité est acquise à la Havane, dans les maisons de campague même rapprochées de la mer; d'après Bailly, dans la terrible épidémie qui régna à Tortosa, en 1821, il suffisait de franchir le nont de l'Ebre pour être complètement, protégé, etc. » (Gries).

Cette prédisposition des milieux urbains à subir l'imprégnation amarile est eu rapport avec leurs conditions d'agglomérations humaines, favorables à tout développement typhique, avec la nature de leur population, en grande partie composée d'étrangers dépourvus de l'assuétude climatique; elle est aussi la conséquence, dans les villes où les épidémies n'out été observées qu'à la suite d'importations, de la fréquence particulière des relations avec les centres endémiques.

Mais ce qui démontre combien l'agglomération humaine, en elle-même, est d'importance secondaire dans l'étiologie des épidémies, combien même son rôle pathogénique doit s'ellacer devant l'ensemble des conditions extérieures, c'est la fréquente limitation de la maladie à un quartier, et même, pendant un certain temps, au début d'une invasion épidémique, à une maison, quelle que soit la densité de la population du fover ainsi localisé. Cette circonstance éloigne la fièvre jaune du typhus pétéchial et la rapproche encore une fois de la fièvre typhoïde. Dans la fièvre jaune, comme dans la fièvre typhoïde,

|       |                   | Décès pour      | 1        | Entrées | Décès |                | Eutrées | Décès |
|-------|-------------------|-----------------|----------|---------|-------|----------------|---------|-------|
| Mars  | fiév. jaune<br>19 | fiév.jaune<br>6 | Juin     | 245     | 90    | Septembre      | 152     | 125   |
| Avril | 103               | 24              | Juillet. | 519     | 152   | Oct. nov. dee. | 269     | 66    |

<sup>84</sup> Août. . 556 125 Total. . . 1994 561 (Statistique de l'hôpital de la marine : En mai, l'hôpital de la Marine fut momentanément encombré par des malades de la guerre et de la flotte, qui, plus tard, furent séparés.)

En 1865, l'épidémie se reproduisait, suivant une marche absolument semblable.

94

nous voyons les manifestations morbides en relation très étroites avec les conditions particulières du sol, les épidémies se développer de préférence là où les rues et les maisons sont le plus malpropres, les égouts le plus mal entretenus, comme à Rio, comme dans la plupart des villes espagnoles. Toutefois. pour qu'un infectieux spécifique soit engendré, en de pareilles conditions, il faut, à côté de l'accumulation de substances organiques communes, une matière sui generis, apte à les utiliser, à s'en alimenter, mais capable de s'entretenir en dehors d'elles. Si la sièvre jaune et la sièvre typhoïde sévissent en effet, avec quelque prédilection, dans les centres urbains, et dans les villes où l'hygiène publique est le plus dédaignée, elles se montrent aussi dans des cités soigneusement entretenues, dans des villes neuves (Saint-Nazaire), et dans les petites localités. Plus d'une fois, la fièvre jaune a été importée dans un village, dans une habitation où elle s'est éteinte après avoir déployé la plus grande intensité.

b. — Races, immunités par l'acclimatement et par l'imprépnation antérieure. — D'une manière générale, aucune race n'apparait indemne; mais toutes ne possèdent pas la même aptitude à contracter l'infection, et dans celées qui sont le plus prédisposées à la subir, les sujets peuvent acqueirir l'immunité par une imprégnation antérieure ou par l'acclimatement aux régions endémiques, acclimatement qui n'est sans doute que l'imprégnation latente, acquise ou héréditaire.

Les races adaptées aux pays chauds sont moins accessibles à l'infection amarile que celles des pays tempérés et surtout des pays froits. C'est que l'assaétude aux influences climatiques, causes prédisposantes ou occasionnelles habituelles de la fièvre jaune, diminuent, pour les premières, les chances d'invasion de la maladie. Mais il faut, sans doute, rechercher la cause de la résistance remarquable qu'opposent certaines races à l'imprégnation, dans une modalité particulière de l'organisme; admettre que l'état réfractaire est la conséquence, soit d'une insuffisance de la fonctionnalité des éléments anatomiques, vis-à-vis de l'irritant spécifique, d'où l'absence de toute réaction morbide, quand celui-ci touche un substratum incapable de répondre à son appet; soit d'une exagération de la fonctionnalité des mêmes éléments visà-vis du l'principe

nocif, d'où la destruction ou l'élimination de l'infectieux avant qu'il puisse donner lieu à aucun conflit. Nous ne saurions dire en quoi consiste la modalité intime à laquelle répond l'immunité; mais nous pouvons constater les circonstances au milieu desquelles elle se produit. Tantôt. comme dans la race nègre, nous la trouvons établie d'emblée; elle est un apanage du groupe ethnique, la résultante presque fatale des influences climatiques et sociologiques qui l'ont crée et qui l'entretiennent sous sa forme propre. Tantôt, comme chez les créoles d'origine curopéenne, nous la voyeus succèder à une imprégnation antérieure plus ou moins immédiate et se transmettre par l'hérédité.

La race nègre, jouit d'une incontestable immunité vis-à-vis de la sièvre jaune. Cette immunité est établie par des faits si nombreux et si précis, que nous ne comprenous pas qu'elle ait pu être niée, et quand nous la voyons combattre, là où elle est le plus évidente, par des observations empruntées aux auteurs d'il y a 50 ans (ou davantage), nous sommes portés à croire qu'on a attribué à la fièvre jaune des effets qu'ou attribuerait, aujourd'hui à toute autre maladie, par exemple à la typhoïde bilieuse, beaucoup plus commune qu'on ne le croit, dans les régions intertropicales, ou que l'on a méconnu la coexistence fréquente, à côté du typhus amaril, d'autres affections, qui atteignent plus particulièrement les noirs, sous l'influence de la constitution médicale épidémique. Nous voyons, en effet, le nègre ou complètement indemne vis-à-vis de la fièvre jaune, ou à peine effleuré par elle dans la plupart des épidémies observées à la côte occidentale d'Afrique, ou. hors de celle-ci, mais en des régions climatiques analogues. Dans l'épidémie de 1866, à Gorée, bien peu nombreux ont été les noirs victimes du fléan (Cédont); pendant l'expédition du Mexique, les nègres du bataillon égyptien (originaires du Darfour et du Kordofan) ont joui d'une immunité à peu près absolue (Fuzier) : nous en pouvons dire autant des marins nègres, levés à la Martinique et à la Guadeloupe, qui, à notre connaissance, n'ont fourni que 3 cas très douteux 1. C'est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons suivi l'évolution du plus typique. Il s'agissait, non d'un noir, mais d'un nulâtre du nom d'Uthos, mort au milieu de symptômes qui nous ont suissé l'impressiond une fièrre peruieusee convuler voir notre Mémoire sur l'artifundatation dans la race noire africaine, in Revue d'Authropologie, inv. 1882.

96 A. CORRE.

d'ailleurs, grâce à cette immunité, que les Anglais out pu maintenir leur garnison dans une moyenne de mortalité relativement satisfaisante, à Sierra-Lone et aux Antilles, où ils ont réduit, le plus possible, l'effectif des militaires européens pour les remplacer par des soldats nègres; et que nous avous pu, nous-mémes, occuper les Terros-Chaudes du Mexique, pendant cinq années, sans un trop grand sacrifice d'hommes '. Toutefois, à mesure que le nègre s'éloigue de la zone intertopicale, il semble qu'il perde peu à peu de sa résistance vis-àvis de l'infection amarité. Aux États-Unis, les noirs ont été atteints, au cours de plusieurs épidémies, dans une proportion considérable; à Philadelphie en 1795, le quart de la population de couleur aurait été emporté, d'après Rusch '; mais leur résistance demeure, en général, bien supérieure à celle de blancs, puisque, d'après les statistiques du recensement, pour

On répète qu'au débat des épidémies, on après une longue période d'acculie, les nâgres fournissent une mortilité considérable, parce qu'ils ne possèlent pas encore on ne possèdent plus l'assurduée. Ce n'est pas faire preure d'une affisante comaissance des faits, lès no arrut l'époque on Thévence dorrerait, au Schiejal, une mortalité par fièrre joune chez les noirs indigénes, en proportion une moire égale à celed ne blances, la roca affisione varie d'estemme transcribent de la celed ne blances, la roca affisione varie de recument refractant parties de 1825. Ponppé-besportes dit positivement que le unal de Sian attaque l'etre armenut les niègres à sinti-lomingue; il n'avit, ceptombent, à donner ses soins à une population d'esclaves recrutés en maintes localités de la côté d'Afrique, on la fière jaume n'avit pas été signales. Enfin, au Westpul, les noir du batalism égyptien, originaires du Barfair et du Korbolan, nous out offert d'embe en certain de difficult de la control de la co

Más le génie équidenque l., Oni, nous riporous par que, brequêm est lou d'arguments, l'un invoye exte ul unitence occulie qu'on appelle le grief équiée mique, et l'on met sur le compté de ser variations les ré-callsts, sourent si opposété mique, et l'on met sur le compté de ser variations les ré-callsts, sourent si opposété mots, l'on cherenait à mieux amalyser les laits, on serait sus doute amené à re-comattre que la mortalité, sourent camadérable, de l'éfément soir, au consulté que les les infectiones, nu'i volument à colé de la première, et s'after-sant au groupe en vertu de leurs affinités apécirles. A la Vera-Cruz, poudant une in être pum déclimait les hancs, los houverus, parait les soirés, des as non dout teux de fisire terpisable, et surrout benuoup de dysanteries. Nous serious shire de la fisire puis des qu'une alleures épidemique commune ure et pas une can se même de la comment de la comme

<sup>2</sup> Valentin, Tr. de la fièvre jaune, 1805; — Devèze, Tr. de la fièvre jaune 1820; — Thomas, Essai sur la fièvre jaune, 1825, etc.

2020; - Indinge, Leoner our to prest June, 1020, 6

1000 décès, par fièvre jaune, notés parmi ceux-ci, il y en a 200 à peine observés parmi les noirs. Il y aurait là comme une preuve de l'influence exclusive du climat sur la formation de l'immunité ethnique, si, à côté du nègre, la fièvre jaune respectait également d'autres races, soumises depuis des siècles, à des actions mésologiques analogues ou semblables. Dans les Terres-Chandes du Mexique. l'Indien du pays ne iouit pas, à beaucoup près, d'une résistance aussi grande que le nègre, vis-à-vis de la fièvre jaune 1; à la Vera-Cruz, nous avons vu les Arabes d'un bataillon de turcos frappés avec sévérité: à la Guyane, les Arabes déportés comme les coolies hindous sont atteints dans les épidémies; à la Martinique et à la Guadeloupe, ces derniers ont fourni un plus ou moins grand nombre de décès (Saint-Vel).

Les Chinois n'échappent pas à la maladic, dans les milieux endémo-épidémiques. Cependant, P. Selsis constatc, avec surprise, qu'à la Havanc, il n'a jamais eu à traiter des sujets de cette racc 2.

La race douée, par excellence, de l'aptitude amarile est l'européenne. C'est elle, qui, partout, est frappée avec le plus de rigueur, choisie d'ordinaire par l'agent nocif avec une précision singulière, au milieu des autres races, qu'il dédaigne de toucher ou qu'il effleure à peine, à ce point qu'on a pu émettre cette hypothèse, que la fièvre janne avait pris naissance du conflit de l'organisme européen avec les influences des milieux devenus endémiques. — Dans les races européennes toutes ne scraient pas également accessibles à l'imprégnation : l'aptitude serait en raison inverse de la thermalité des zones de provenance (ce qui revient à dire qu'elle diminue avec l'assuétude aux eauses simplement adjuvantes de l'infection) : l'Espagnol résisterait micux et arriverait plus vite à l'acclimatement amaril que l'Anglo-Saxon; le Français serait en possession d'une aptitude intermédiaire, etc. Toutefois, ricn n'établit réellement cette opinion courante, peut être un peu trop théorique, et même quelques statistiques paraissent l'infirmer 3.

<sup>1</sup> Cependant, Pouppé-Desportes dit qu'à Saint-Domingue les sauvages étaient moins rarement atteints que les noirs. 2 Étude pour servir à l'hist, de la fièvre jaune dans l'île de Cuba. Paris,

<sup>5</sup> Dans une épidémie dont la mortalité movenne a été de 15 pour 100 des cas

ARCH. DE MÉD. NAV. - Pévrier 1882. XXXVII--7

98

L'aptitude à subir l'infection s'attenue par le mélange avec la race le plus réfractaire. Dans les régions endémo-épidémiques, les mulatres possèdent une immunité proportionnelle à la quantité de sang noir qui règle leur degré de croisement.

Une atteinte antérieure confère l'immunité d'une facon presque certaine. C'est un fait désormais bien acquis à la science et mis en lumière dans toutes les épidémies. Pendant trois années, passées à la Vera-Cruz nous n'avons souvenir que d'un seul cas de récidive, observé chez un matelot du commerce, un an après une première atteinte (avec vomissements noirs). On sait que, dans l'épidémie de Gibraltar, en 1828, sur près de 9000 malades, observés par elle, la Commission académique ne releva qu'un seul cas de récidive.

En déhors de toute atteinte de fièvre jaune, l'immunité paraît acquise à certains individus qui ont pu traverser une épidémie, sans en avoir éprouvé les effets (Grics) 1; aux individus qui vivent depuis longtemps dans une zone endémique. aux créoles nés dans le pays.

Il ne faudrait pas voir, en ces faits, la preuve d'une immunité conférée par le simple acclimatement météorologique, qui ne peut que diminuer la réceptivité, en éloignant ou cu amoindrissant l'influence des causes occasionnelles; car dans une même région, les individus qui habitent loin des côtes contractent la maladie dès qu'ils séjournent dans les villes du littoral. L'immunité n'existe, en réalité, que pour les sujets accoutumes à l'influence particulière endémique : elle suppose

observés, Bellot a réparti de la manière suivante les décès d'après les nationalités :

Hollandais. 11.4 Norvégiens. 15.5 Américains, 14.6 Portugais, 16.1 Suédois, 50.0

Allemands, 13.0 Auglass. . . 14.6 Danois, . . 15.7 Espaguols, 17.0 Russes., 30.0 Notons que cette statistique, comme la plupart de celles qui ont été publiéesporte à peu près exclusivement sur des équipages du commerce, et que la tenue des navires, le bien-être et les habitudes des matelots, si différents dans chaque nation, doivent modilier, pour chacune d'elles, les conditions de l'imprégnation-Dans le tableau de Bellot, la mortalité est en rapport assez remarquable avec les défectuosités de l'hygiène habituelle. Mais, en plus d'une épidémie, les chiffres de la mortalité varient, pour chaque nation, suivant des modalités qu'il est impossible de rattacher à aucune influence particulière. A Rio, ce sont les Anglais qu'i sont le stus rudement éprouvés en 1850-51; en 1857, les Français; en 1858, les Portugais; en 1870-71, les Anglais et les Américains. (Correa de Azevedo, Rer-méd. de Rio, Pathog. de la fièrre jaune. — Anal. res. in Gaz. méd. de Parisuctobre 1881.) 1 Mal. inf.

une assuetude mithridatique au poison amaril, assuetude qui ne peut résulter que d'une imprégnation. - Celle-ci peut demeurer latente, parce que certaines idiosyncrasies iouissent d'un pouvoir de réaction si faible, qu'elles ne traduisent l'infection par aucun phénomène à grand éclat; - parce qu'une immunité acquise, à un titre quelconque, peut se transmettre par l'hérédité, et que des sujets, qui l'ont ainsi recue de leurs parents, restent indifférents, à toutes les périodes de leur existence, vis-à-vis d'un contact infectieux 1. Mais il est possible, en certains cas, de remonter jusqu'à une contamination première, qui s'est produite sous une forme mitigée : la plupart des fièvres jannes dites d'acclimatement, qui laissent après elles une immunité contre la fievre jaune, ne confèrent cette immunité, que parce qu'elles sont bien réellement la maladie ellemême, et que la suppression de l'aptitude est indépendante du degré d'intensité de l'atteinte amarile.

L'hérédité explique l'immunité habituelle des créoles, sans qu'il soit nécessaire de la rattacher à des maladies antérieures, plus souvent supposées que démontrées; et aussi les atteintes mitigées qu'ils subissent parfois au cours des épidémies très intenses (car les bénéfices de l'hérédité s'atténuent à la longue, et. pour conserver sa résistance, l'organisme indenine a besoin de la fortifier, de temps à autre, par de nouvelles imprégnations nécessairement plus bénignes là où il existe encore quelques traces de l'influence préservatrice).

Nous pensons qu'il convient d'apporter beaucoup de réserve dans l'appréciation des faits de contamination infantile par lesquels on s'efforce d'expliquer l'immunité des créoles adultes. Tous les auteurs s'accordent à signaler l'enfance comme une période de préservation relative dans la race la plus prédisposée : il est donc singulier que l'on cherche à rattacher précisément à une imprégnation contractée durant cette période l'immunité si générale des adultes en pays endémiques.

Qu'une génération, en cours d'acclimatement dans une zone ansarile, ou visitée par une épidémie dans une zone non endémique, échappe aux effets d'une seconde uvasion, grâce à l'imprégnation supposée contractée dans un bas âge, au cours d'une première épidémie : l'hypothèse peut être acceptée. (Dans l'épidémie de Gibraltar, en 1828, un certain nombre de sujets auraient été épargnés parce qu'ils avaient têté la maladie dans l'épidémie précédente, suivant la pittoresque expression de Trousseau.)

Mais qu'une population, qui remonte, par une suite de générations non interrompue jusqu'à une souche européenne dont l'acclimatement complet a été la conséquence fatale d'une imprégnation par l'infection endémique, ne se maintienne réfractaire à celui-ci que par le renouvellement obligé, nécessaire de cette imprégnation pendant la période infantile, c'est là une hypothèse que nous n'avons pas à admettre, parce que nous avons mieux qu'elle à mettre en avant pour expliquer l'immunité à tout âge, l'hérédité, la transmission de l'immunité acquise par l'aïeul à sa descendance.

Rien de plus vague, d'ailleurs, que la description des muladies infantiles prétendues amariles. (Voy. la Thèse de Velasco, Du typhuso amaril à Masacaibo. Paris, 1867.)

400 A. CORRE.

L'immunité acquise n'est pas un avantage indéfiniment assuré. Elle se perd par le déplacement, et d'autant plus aisément que le sujet a quitté son pays d'origine ou d'acelimatement. pour une région qui en diffère davantage, sous le rapport des conditions mésologiques. Elle se perd par le séjour prolougé dans les régions tempérées, et le « nouvel acclimatement nécessaire pour le reconquérir est plus long pour l'Européen que pour le eréole, » (Saint-Vel, etc.) 1.

On remarquera, dans l'immunité que donne une première atteinte, une nouvelle analogie entre la fièvre typhoïde et la fièvre jaune; toutefois, l'immunité que confère la première, si elle est si puissamment assurée, chez l'individu, qu'il résiste à tous les changements de milieux, ne se transmet pas à la descendance.

c. - Ages, sexes, tempéraments et constitutions, - Tous les observateurs s'accordent à reconnaître que la fièvre jaune est très rare dans l'enfance et dans la vieillesse, et qu'elle atteint surtout les adolescents et les adultes, comme la fièvre tvoboïde.

D'après l'opinion commune, les femmes fournisseut, dans les épidémies, un moins grand nombre de eas et une moindre proportion de décès que les hommes. La raison de cette différence est neut-être à rechercher dans le genre de vie des femmes, qui les soustrait davantage aux causes occasionnelles (insolations, excès alcooliques, etc.) et aux causes directes d'infection (séjour dans les easernes et les hôpitaux), ainsi que le fait justement observer Bérenger-Féraud.

« Plus forte, plus florissante, plus pléthorique est la constitution, dit Griesinger, plus grande est la suscentibilité des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mal. des pays intertropicaux, p. 294. Toutefois, la fragilité de l'immunité des créoles n'est peut-être pas aussi excessive qu'on le veut prétendre, car nous voyons à la Guyane, aux Antilles et au Sénégal, les fonctionnaires créoles, commissaires et médecins, soumis aux déplacements habituels du service maritime ou colonial, il est vrai limités pour les premiers à des centres de la zone intertropicale, traverser fort heureusement les épidémies qui déciment autour d'eux leurs collègues européens. La plupart des créoles que nous avons connus n'en demeurent pas moins convoincus qu'ils courent de sérieux dangers pendant les épidémies de fièvre jaune. Nous avons toujours respecté, devant eux, une conviction qui ne rend que plus mératoire leur dévouement... Mais nous n'avons jamais considéré comme établie une opinion qui manque absolument d'une base scientifique : des chiffres seraient bien préférables à des allégations générales!

nouveaux arrivés. » Cela est très vrai; mais ce qui l'est moins, c'est que « les degrés légers d'anémie développés par le séjour dans les pays chauds augmentent la force de résistance. » De la résistance à l'invasion, oui; aux étreintes du mal, non. Si nous avons vu, à la Véra-Cruz, les sujets les plus vigoureux et les moins acclimatés, les premiers atteints, en 1862, nous les avons vu aussi opposer plus de force à la maladie et sur monter mieux ess effets que les anémies et les acclimatés.

d. — Professions, habitudes, influences morales. — Certaines professions sont prédisposées, parce qu'elles sont appeles à subir plus directement les influences infectieuses, dans les foyers primitifs ou secondaires (marins, douaniers, gardes de santé, médecins, etc.), ou demeurent exposées à des influences qui augmentent la réceptivité (celles qui exigent un travail pénible au soleil ou devant des feux, mécaniciens, boulangers, cuisiniers, etc.). — D'autres, au contraire, semblent confèrer une sorte d'immunité; dans plusieurs épidémies, l'on a remarqué, aux États-Unis, l'indemnité de quelques professions soumises aux émanations des matières animales (bouchers, tanneurs, etc.).

Les excès génésiques et alcooliques prédisposent à la fièvre jaune et l'aggravent une fois déclarée.

L'énergie morale et le calme d'esprit, s'ils ne suffisent pas à préserver de la fièvre jaune, diminuent cependant les chances d'invasion et atténuent souvent les effets de l'infection. Les iu fluences morales dépressives ou violentes, le chagrin, la peur, la colère, augmentent, au contraire, et la réceptivité et la gravité de la maladie.

e. — Relations avec diverses maladies. — La fièvre jaune est souvent précédée ou accompagnée de maladies typhiques ou bilieuses avec lesquelles il est fort difficile de la différencier

¹ Nous avons vu un magasinier, prêt à quitter l'hôpital, bien guéri d'une fièvre jaune, retomber malade le jour même où il recevait l'exent, à la vue d'un camarade qui mourait à ses côtés, et expirer lni-même au bout de 48 heures !,

N. service-que si l'influence morale qu'il moviendrait de raportre la plus grande morbilié descrie panti si influida qui piusiant d'un fien-c'éte realit, not amonts, par leur position et l'eur éducation, à se précesquer plus vironnut ets circustances épolémiques, que les indivistus aux culture, innoceints per ignimance de danger, babiliel, d'ailleurs, et soumis à des conditions d'hygiène bien inférieures. A Lisbonn, les officiers furent atteints dans la proportion de 25 pour 100, tandis que les soldats ne l'étaient que dans la proportion de 25 pour 100. (L. Colin).

au début des épidémies. Elle évolue ou peut évoluer parallèlement à ces maladies et à d'autres maladies infectieuses, telles que le choièra et la dysenterie, les fièrres paludéennes, etc., en leur communiquant des caractères particuliers, qui traduisent comme la modalité dominante de la constitution médicale épidémique. Ces relations pathologiques comportent peut-étre un enseignement particulier. Elles ne sont pas toujours le résultat de simples coincidences : elles accusent peut-être le développement simultané, sous une influence générale, d'agents morbighes distincts, mais de constitution moléculaire assex voisine, pour qu'ils puissent subir des transformations multiples, aboutissant enfin à la formation exclusive de l'agent amaril : dans les épidémies intenses, il semble que l'amary-lisme absorbe en lui tout le domaine pathologique l'est à un point de médiction profonde qui s'impose au médacin.

## E. — Modes de développement.

a. — Developpement par transmission. — On a vu des villes contaminées ne donner lieu à acune irradiation épidémique autour d'elles, malgré l'absence de toute mesure prophylactique; dans ces villes, la fièvre jaune demeurer limitée à un quartier ou à une maison, malgré la continuation des relations avec le foyer infectieux; des navires de provenance suspecte ou atteints de la maladie ne point trausmettre la fièvre jaune par leur contact, par la dissémination de leurs marchandisse de leurs passagers, de leurs malades mêmes, dans un milieu climatique susceptible de recevoir et de développer une imprégnation. Mais, en regard de ces faits, il en existe un si grand nombre d'autres, absolument contraires, qu'on est autorisé à considérer la transmissibilité du typhus amaril comme va feit décensité le comme de la comme de la consequence de la comme de la consequence de la considérer la transmissibilité du typhus amaril comme va feit décensité le consequence de la consequence

un fait désormais bien acquis à la science.

La fièvre jaune est transmissible par différents modes;
mais sa transmissibilité dépend, en grande partie, des conditions de réceptivité du milieu extérieur, chargé de conserver et d'émettre secondairement l'infertieux, et du milieu
humain, destiné à bui servir d'objectif vi

La maladie est transmissible :

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. notre Mémoire sur l'étiologie des maladies typhiques (Arch. de médnar., septembre 4881).

4° Par les grands foyers endémo-épidémiques. Il n'y a pas, à proprement parler, transmission, dans les cas de ce genre. Les nouveaux arrivés contractent la maladie, parce qu'ils viennent s'offrir aux conditions communes qui l'engendrent. L'infection ne rayonne pas; elle est seulement entretenue par des apports d'aliments nouveaux.

2º Par les navires ou les lieux. Très nombreux sont les faits de contamination de sujets sains, par le séjour, même de lists dec contamination de sujets sains, par le séjour, même de très courte durée, dans une maison ou sur un navire infecté. Mais, dans la plupart d'entre eux, il est souvent difficile de dégager la part qui revient à l'habitat lui-même, de celle qui appartient aux objets ou aux personnes renfermés dans son milieu. Comme exemples de ce mode de transmission, nous citerons les faits suivants:

La Rosamonde est armée à Woolvich au mois de novembre 1846. C'était ce même navire qui, sous le nom de l'*Eclair*, armé en 1844, avait contracté la fièvre jaune à Sierra-Leone, arme en 1949, avan contracte la nevre jaune a sterra-acone, en 1845, et avait communiqué la maladie à Boa-Vista (Canaries). Rentré en Angleterre au mois de septembre de la même année, il avait été complètement débarrassé de tout son matériel et soumis aux mesures d'assainissement alors en usage, avant d'être désigné pour une nouvelle campagne. Cependant, au cours de l'armement. « quatre cas de typhus, dont deux mortels, ont lieu dans l'équipage, entièrement nouveau; un cas morteis, ont neu dans i equipage, enterenient novecat, un essispect se montre sur un matelot, trois jours après le départ du navire pour la station du cap de Bonne-Espérance; enfin, sous letropique, la maladie commence à prendre un caractère nouveau et alarmant, et lorsque le bâtiment fut à la hauteur de Saint-Nicolas, et presque en vue de Roa-Vista, le matelot mourut après avoir eu pendant deux jours le vomissement noir et d'autres symptômes caractéristiques de la fièvre jaune (Bryson). La Rosamonde relàcha à l'Ascension, ayant jaune (Bryson). La Hosamonde relâcha a l'Ascenson, ayant encore deux malades qui présentaient des symptômes d'une espèce de fièvre typhoïde » (Dupont)<sup>1</sup>. Ce fait nous parsit l'un des plus nets qu'il soit possible de produire, comme exemple d'une infection par les lieux. Il s'agit d'un navire complètement désarmé, pouru d'un matériel et d'un personnel nouveau, et qui, cependant, conserve encore au bout d'un au

<sup>1</sup> Loc, cit., p. 265.

assez de puissance contaminatrice pour donner lieu à une petite explosion de typlus arce symptômes amarila, heureusement enrayée par le rapide passage et le séjour definitif du navire dans une zone climatique défavorable au développement de l'infectieux.

L'épidémie du Ptymouth n'est pas moins intéressante à signaler; l'infection s'y montre en rapport avec un déplorable état des bois du navire, pourris et comme cariés en maints endroits. Au mois de mars 1879, le navire présente des cas de lièvre jaune, étant en mer, par une latitude tempérée, venaut de quitter Boston après un séjour prolongé dans ce port (d'excellent état sanitaire) et l'exposition à un vent de nord rigoureux, et sans avoir subi aucun contact depuis son départ. Mais, l'année précédente, lo Ptymouth avait visité diverses localités des Antilles et du golfe du Mexique, où régnait la fièvre jaune, et il avait éprouvé, en quittant Saint-Thomas, une petite épidémie qu'il ui avait coût toris morts '.

Les cas de contamination rapide et intense, observés, en pays tempérés, à bord d'un navire de provenance suspecte, au moment du déchargement, sur un équipage jusqu'alors indemne, sur les individus appelés du port pour surveiller ou effectuer les travaux, sur de simples visiteurs, doivent aussi être interprétés comme exemples d'infection par les lieux. On ne peut incriminer les effets de l'équipage, ni l'équipage luimême, quand, durant une traversée de 25 à 30 jours, les matelots ont joui d'une santé parfaite : on ne peut davantage incriminer la cargaison, quand celle-ci, mise à terre, n'occasionne autour d'elle aucune manifestation morbide. Reste donc. comme foyer nocif, le navire lui-même, et, dans le navire, cette partie où s'accumulent les détritus de toute nature, où les bois s'altèrent, sous l'action de l'eau de mer qui filtre au travers des moindres interstices, et des eaux de lavage qui manquent d'écoulement : les profondeurs de la cale, en un mot, que le déchargement met subitement à découvert 3.

<sup>1</sup> Rep. on yellow fever in the U. S. S. Plymouth, in 4178-79 (Washington)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comme à bord du Grand-Turc, qui contamine les visiteurs attirés sur son pont au cours de son déchargement, et, par eur, la ville de Barcelone (1821); comme à bord du Donastiena, point de départ de l'épidéme de Passage (1825); comme enfin à bord de l'Anne-Marie (Saint-Nazaire, 1862).

<sup>5</sup> Le cas de la Plata (Southampton, 1852), dans lequel on voit la maladie con-

Nous aurions voulu reproduire, à la suite d'exemples de contamination par le navire, des cas d'infection par l'habitat terrestre. Les faits de ce demier ordre ne manquent pas dans les livres; mais aucun ne s'y trouvant présenté avec un caractere de précision suffisante pour mettre en complète évidence l'action exclusive et prépondérante du local lui-même, nous ne pouvons choisi qu'entre des faits complexes, où le contenu pourrait sans doute revendiquer une bonne part de l'influence su'on accorde au contenant.

L'épidémie de Malaga, en 1805, aurait eu pour point de départ, d'après Moreau de Jonnès, une maison contaminée par un malade, abandonnée et fermée pendant un mois, après la mort de celui-ci, puis furtivement ouverte à un étranger, qui y aurait succembé, ainsi que le propriétaire.

y aurait succombe, ainsi que le proprietaire.

En 1802, l'Allier, vienat de la Vera-Cruz, est mis en quarantaine sur la rade de Fort-de-France (Martinique), et débarque à la Pointe-du-Bout plusieurs malades atteints de fièvre
jaune: trois succombent dans les casemates du fort, un quatrième dans la salle de l'établissement de convalescence, le
19 décembre: le 50 décembre, les communications sont permises entre la Pointe-du-Bont et l'Allier, d'une part, et le
chef-lieu d'une antre part. Le 26 janvier, l'établissement de
convalescence est rendu à sa destination; mais, quelques jours
après sa réoccupation par des convalescents évacués de la ville,
il tents, à divers degrés, de typhus amaril. La Pointe-du-Bout
était donc devenue un foyer d'infection, concentré dans l'espace restreint de l'unique salle de son établissement. Mais
uous devons dire (car nous avons observé les faits par nousmême), qu'après l'évacuation momentanée de celle-ci, les mesures d'assainissement étaient demeurées très imparfaite.

La transmission, d'une localité terrestre ou d'un navire, aux personnes d'un milieu indemne, s'effectue sur place, en plein milieu d'infection, ou hors de ce milieu, par la voie atmosphérique, à des distances plus ou moins considérables. En 1836, à Charlestow, trois navires furent atteints, étant placés sous le vent, à une distance de 500 à 900 mètres, d'un bâtiment infecté (Strobel); en 1835, Norfolk fut contaminé à la

finée dans un compartiment spécial et habité du navire, n'est pas suffisamment dégagé des influences étrangères au navire lui-même. 106 A. CORRE.

suite de fortes brises, passant sur le faubourg, où réguait la maladie (Hirseh); à Saint-Nazaire, en 1862, pendant le dèchargement de L'Anne-Marie, l' malades contractent la maladie à bord, un tailleur de pierres, qui n'a eu aucum contact direct, soit avec le bord, soit avec ses provenances, reçoit l'infection sur un point du quai situé sous le vent du navire, et à 225 métres environ de celui-ci: 25 cas se dévolopent sur 7 navires, placés en couple avec l'Anne-Marie ou sous le vent de ce navire que Chastang, deux gabarres d'Indret, le Lorient n' 6 et les Bardanelles, pendant un jour; le Cormoran, pendant deux; l'Arequipa, pendant cinq ou six); deux navires le Chandernagor et le Lorient n' 8, très rapprochés, mais au vent de l'Anne-Marie, furent épargeis (Mélier);

5º Par les cargaisons, le linge, les vétements, les objets de literie. La transmissibilité du typhus amaril par les cargaisons est très diversement appricèle. Mélier, tout en n'accordant pas aux marchandises, en général, une faculté de contamination bien démontrée, demeure en défance vis-à-vis de quelques unes, comme les chilfons et les drilles. Colin n'attache pas une grande importance étiologique à la nature du chargement : pour lui, mème avec le bois, les caisses à sucre, le charbon (plus spécialement incriminé par quelques médecins), les dangers d'un éclat épidémique tiennent davantage au mode du chargement, et a aux entraves qu'il peut créer à l'aération du navire, en multipliant les obstacles à la circulation de l'air, soit dans la cale, soit dans les compartiments occupés ou non par l'équipage ou les passagers? »

par i equipage ou ues passagers : . »

Pour nous, nous pensons qu'une infection susceptible de pénétrer les parois ligneuses d'un navire et de s'y conserver, doit pouvoir s'accommoder de tout véhicule poreux et organique, c'est-à-dire de tout milieu aple à le recevoir, l'abrire et peut-tère à fournir à son entretien par sa décomposition. Nous ne voyons pas pourquoi le bois ne serait pas un propagateur de l'infection, sous la forme de cargaison, quand il l'est si franchement sous la forme d'habitat nautique; pourquoi des balles de coton, des laines, etc, ne joueraient aucun rôle dans la transmission des épidémies, quand les tissus formés par ces ransmission des épidémies, quand les sisus formés par ces

<sup>1</sup> Rap, cité (voir la carte annexée).

<sup>2</sup> Loc. cit., p. 846.

matières sont, en maintes oceasions, si puissamment contaminateurs. Il ne fant pas que les intérêts du commerce soient une entrave à l'expression de la vérité scientifique, et nous craignons qu'ils n'aient dieté plus d'une appréciation trop optimiste.

Les exemples de contamination par le linge, les vêtements, les objets de literie ne sont que trop communs. Ils le seraient bien davantage, nous en sommes convaincu, si un grand nombre, qui accuseraient trop hant des fautes administratives. ne restaient soigneusement dissimulés. Nous attribuous une part considérable, dans la production du typhus amaril chez les convalescents de la Pointe-du-Bout, aux objets de literie conservés après une désinfection insuffisante. S'il faut en croire certains rapports dignes de foi, la dernière épidémie du Sénégal aurait eu son origine dans les magasins où l'on avait dénosé des matelas et des couvertures ayant servi pendant l'épidémie précédente 1. Celle-ci même a débuté à Bakel (point d'où elle descendit sur Saint-Louis) par le militaire ordonnance de Marsola, qui avait procédé à l'ouverture des malles de ce collègue et à l'enlèvement de ses effets. En 1878, des journaux ont signalé, à Madrid, l'apparition de cas de fièvre jaune déterminés par des vêtements appartenant à des soldats récemment arrivés des Antilles : ces hommes avaient joui d'une bonne santé à bord du navire qui les ramenait en Europe, traversé Santander sans produire aucune contamination autour d'eux, mais, dans la capitale, ils avaient ouvert leurs malles, et anssitôt la maladie s'était déclaré.

4º Par les animaux provenant d'une localité infecté : On etle des cas où la fièvre jaune aurait été importée par des bestiaux ; mais les faits de est ordre, comme ceux de la Thérèse et du Gardien, mentionnés par Dutroulau \*, sont trop mal dégagés d'influences connexes, pour qu'on soit autorisé à leur aevorder quelque valeur sérieuse.

5º Par les personnes saines, mais ayant vécu au contact on

\* Malad, des Europ., p. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si le fait n'est pas vrai, c'est déjà trop qu'il puisse nous sembler possible, à nocqui commissons les habitudes coloniales et avons pu apprécier jusqu'il quel Point un zèle ma dettendu pour les intérêts de l'Etat..., quelquefois stimuté par un dédain de parti pris pour tout ce que conseille le médecin, entraîne les esprits les plus honnées et les mieux intentionnée!

108 A CORRE

dans l'atmosphère de malades, en foyers épidémiques. On cite comme exemples de ce mode de transmission :

La contamination d'un quartier de ville ou d'une ville entière par des équipages de naive infectés, descendus à terre en permission ou en corvée; par des passagers ou des émigrants provenant de localités suspectes (fièvre jaune introduite à Saint-Pierre-Martinique, en 1855, par des militaires, passagers à bord de la Recherche, venant de Cayenne; au Pérou, en 1852, par des émigrants allemands venant de Rio, etc.; bnt.) \*\*.

La contamination d'un équipage, d'un corps de troupe, par leur mélange avec des hommes provenant d'une source infectée (contamination de la Carnation, venant directement d'Augleterre, par les matelots du Palinure, qui l'avaient enlevée à l'abordage; contamination de deux compagnies d'infanterie de marine, à Fort-de-France, par une compagnie provenant du Fort Desaix, où régnait la fiève jaune. Cornilliae) <sup>3</sup>.

Les faits de cette catégorie sont encore très difficile à analyser. Parmi les hommes considérés comme sains, il existe souvent des malades à l'état latent; mais dans les cas où la validité des importateurs est le mieux établie, il convient de ne pas oublier que les honmes out du emmener avec eux leurs sacs. leurs effets, qu'ils sont tout au moins porteurs de vêtements susceptibles d'imprégnation. Nous nous demandons même si les matières de sécrétion qui s'accumulent sur la peau, si les crasses tégumentaires, que la malpropreté, encore trop commune à bord des bâtiments de commerce et des transports d'émigrants, entretient sur le corps d'hommes plus ou moins agglomérés, ne pourraient pas jouer un rôle de transmission; si, aptes à conserver et à entretenir l'infection sur un suiel sain, que la race ou une imprégnation antérieure rendent indemne, elles ne seraient point capables de porter la contamination sur un suict prédisposé, en dehors de tout autre véhicule.

6° Par les malades: les cas de transmission d'une personne atteinte à une personne saine laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la précision des détails, ou sont susceptibles d'interprétation variées.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malad, des Europ., p. 376, 379.

<sup>\*</sup> Loc. cit

Nous éliminerons tout d'abord de cette catégorie les faits de contamination de personnes saines, placées au voisinage de malades, dans un milieu où l'existence de causes locales est bieu démontrée (infection des médecins, des infirmiers, des seurs de charité dans les hôpitaux, au cours des épidémies) '. Mais, quand les influences locales font absolument défaut, il

Mais, quand les influences locales font absolument défaut, il ne faut pas encere se hâter de conclure à la contamination par les malades. Tous les faits invoqués à l'appui de ce mode de transmission se résument en ceci : qu'il y a eu maladie contractée par des personnes saines, dars des milieux, jusqu'alors sains, après approche et contact d'individus malades; mais il est impossible d'établir si le contaminateur n'a fait que transmettre un principe dont il n'était que le simple sehiculateur, par lui-même ou par ses vêtements, ou s'il a émis, de son propre orgunisme, le principe morbifique, entretenu et réengendré par ses propres lissus.

et reengenare par ses propres tissus.

L'auteur américain de la relation de la fièvre jaune, observée 
à bord du Plymouth, croit produire un argument sans réplique, en faveur de la contamination du sujet sain par le 
sujet malade, en rappelant que le transport de malades, privés 
de leurs vétements, d'un navire infecté sur un autre navire ou 
dans un hôpital, a plus d'une fois déterminé l'explosion de la 
fièvre jaune dans ees milieux. Mais il ne dit pas comment, par 
quels moyens, le transport des malades a été effectué. D'ailleurs 
i eite d'autres faits absolument contraires, et mentionne cette 
affirmation du docteur Pilcher, que, dans l'épidémie de Saratoga, en 1869, rien n'a pu indiquer que la propagation infectieuse se soit faite par les malades (les personnes les plus 
assidues auprès des malades seraient même demeurées complétement indemens) <sup>2</sup>.

A la suite de l'imprégnation des convalescents envoyés à la Pointe du-Bout, plusieurs malades furent admis dans les salles de l'hôpital militaire de Fort-de-France. Quatre gravement atteints (deux succombèrent au bout de quelques jours), demenrèrent au milieu d'une soixantaine de fébricitants, sans occasionner autour d'eux un seul cas d'infection amarile. Mais, si nos souvenirs sont exacts, les malades évacués de la l'ointe-du-

Yoy., plus bas, une note relative à la mortalité des médecins (page 155).
 Naval med. Essays. Wash., 1875.

Bout sur l'hôpital étaient transportés, du Port jusqu'à celui-ci, sur un cadre que l'on renvoyait au canot, et, à peine introduits dans la salle, échangeaient leur linge contre le linge blanc de l'hônital.

Il n'est qu'un moyen de démontrer si le malade, le malade seul, peut transmettre la maladie : c'est de soumettre, hors de seul, pout transmettre la maladie: c'est de soumettre, hors de tout foper infectieux, des individus sains à la contamination, par l'introduction, dans leurs voies d'absorption, du sang ou des liquides de sécrétion provenant d'organismes malades. Des médicains es sont dévoués pour cette expérience: les uns out avalé la matière des vomissements noirs, s'en sont frotté les avaire la matter des voinsessements innes, s'en sont note les mains et le visage, en ont respiré les exhalations; d'autres ont subi l'inoculation de la salive ou du sérum sanguin de sujets infectés. Chez tous, les résultats ont été négatifs (llirth, Salem, Guyon, Chervin).

ouyon, chervin). Il faut donc admettre que, si le malade possède la maladie, il n'en possède pas la cause en lui-même. Celle-ci disparait après s'être mise en rapport avec le substratum anatomique, s'efface après avoir déterminé l'altération intime d'où dérivent s'efface apres avoir determine l'attention intime d'ou deriveni les symptòmes et les lésions appréciables, et le malade ne réengendre pas, en ses tissus, le principe infectieux, puisque ce piracelles détachés de lui-mème, et qui devaient contenir ce principe, sont inaptes à reproduire la contamination. Si, dans certains cas, la transmission s'effectue par le contact d'un malade, ce n'est pas à une émission d'origine inten, mais bien à une influence tout extérieure qu'il convient de

l'attribuer.

Dans ces conditions, la transmissibilité de la fièvre jaune est purement infectieuse. Elle n'est pas contagieuse, et elle doit s'entendre, non d'une propagation de la maladie, indéfiniment confondue avec une reproduction de son agent spécifique, chez les sujets à la fois contaminés et contaminateurs, mais cuez res sujets a rois contamines et contaminateurs, mais d'une propagation, de la cause morbigiene, qui demeure tou-jours extéricure aux organismes, et s'épuise là oùe ille frappe. Elle ne peut avoir lieu qu'à la condition d'un foyer infectieux, plus ou moins limité ou généralisé, au sein duquel les indi-vidus doués de l'aptitude amarile viennent prendre l'imprégnation, ou qui, par son déplacement, vient leur apporter celle-ei, à des distances souvent considérables de son centre d'origine.

DE L'ETIOLOGIE ET DE LA PROPHYLAXIE DE TYPHUS ANARIL. 441

L'intensité infectieuse, c'est-à-dire la puissance contaminatrice d'un foyer, est en rapport avec les conditions du milieu extérieur, où s'élabore le principe amaril, et du milieu humain, où ce principe est appelé à produire son action.

I'— Avec les conditions du milieu extérieur. — Dans les pays endémiques, où l'agent amaril est perpétué depuis sa formation, il ne donne pas lieu, d'une mairier continue, aux mêmes effets morbides : quelles que soient les variations quantitatives et qualitatives des masses humaines, il détermine lantôt des manifestations spidémiques, bénignes ou graves, sans qu'il soit possible d'attribuer ces modalités à une autre influence qu'à celle du milieu telluro-météorologique. A la Vera-Cruz, à la Havane, avec un courant d'emigration européenne toujours actif, nous voyons la fièvre jaune se maintenir longtemps sous une forme degree, pais tout à coup révêter, sans qu'il y ait aucune augmentation dans l'apport des organismes prédisposés, la forme disibitations le las resieures.

épidémique la plus séricuse. Dans les pays où l'endémicité est restée douteuse, mais dont les conditions mésologiques sont le plus favorables au développement de l'infectieux, comme les Petites Antilles, nous constatous des périodes d'accalmic, qui s'établissent à la suite des épidémies, et se continuent malgré la reproduction des causcs qui ont détermine celles-ci : pendant l'expédition du Mexique, la Martinique a conservé des relations incessantes avec la Vera-Cruz, elle a recu maintes fois de grands corps de troupes, et cependant, malgré le peu de rigueur de la police sanitaire, malgré l'introduction de malades atteints de fièvre jaune en Plein hopital de Port-de-France (cas de la Pointe-du-Bout). elle est demeurée indemne. — Dans les régions tempérées, plus évidente encore nous apparaît l'influence du milieu extérieur. En face d'agglomérations humaines prédisposées entre toutes, une importation se comporte de manières très diverses. L'infectionx s'épuise après avoir frappé quelques rares individus, ou bien il contamine une maison, un quartier, qui deviennent le point de départ d'irradiations plus ou moins étendues, ou bien enfin il est presque d'emblée l'origine d'épidémics qui atteignent toute une ville, toute une contrée (épidémies d'Espagne). Dans le premier cas, la quantité d'infectieux importée a suffi à produire la contamination; mais, précisément 112 A. CORRE.

à cause de son rapide épuisement, l'agent noeif a dù borner ses effets : e'est ce qui arrive dans toute circonstanee où le foyer patiel, transporté d'un foyer général dans une région indemue, ne reneontre pas en celle-ei des conditions suffisantes d'entreine et de développement (Southampton). Mais si une source de contamination très limitée, un foyer d'infection quelquefois réduit à un paquet de vêtements, aux effets d'un petit nombre d'hommes, provenant d'un eentre impur, donne lieu à des rayonnements épidémiques considérables, il faut admettre que la masse d'infectieux importée n'a pur produire à elle seule des effets aussi intenses, et que le principe amaril a trouvé, dans son nouveau milieu, les conditions nécessaires à des réformations successives. Toute extension épidémique, consécutive à une importation, ne serait donc possible, qu'autant que l'infectieux trouve à se développer sur place, grâce à des modalités spéciales de milieu, et une transmission ne serait, en réalité, que le résultat d'une solleitation particulière d'un milieu donné, à produire l'agent amaril, sous l'influence d'un principe de même ordre, émané d'un foyer endémo-épidémique.

2° — Avec les conditions du milieu humain. — Pour qu'il y ait infection, il faut tout à la fois et la genèse d'un agent spécifique, et l'existence d'une masse humaine servant d'objectif à celui-ci. Mais si le milieu humain, et le milieu humain apte à subir les coups du contaminateur, est indispensable à la production de la maladie, il ne joue aucun role dans la production de la cause, ainsi que nous l'avons déjà laissé entrevoir. Toutefois, l'état du milieu humain joue un role important dans le développement des épidémies : avec une masse infectieus invariable, il peut déterminer des modalités très variables dans l'infection. Dans une localité où l'infection amaril demeure accumulé en grande quantité, il ne détermine que des cas sporadiques, plus ou moins graves, tant qu'il ne rencontre en face de lui que des organismes prédisposés à l'état de dissémiation : il donne naissance à des explosions épidémiques, plus ou moins sévères, dès qu'il trouve à exercer son action sur des agglomérations d'aptitude convenable. Dans une localité où l'infectieux réxiste qu'en petite quantité, il ne produit aucun effet sur des organismes indifférents ou de réceptivité ordinier : il frapose, au milieu d'eux, tout organisme dont la misse dont la misse de la lique dont le misse dont la misse dont la cours de la contra de la contra

réceptivité est momentanément accrue sous une influence quelconque : au Montoir, plusieurs personnes approchent un contaminé de L'Aume-Murie sans être elles-mêmes atteintes de fièvre jaune : Une seule est frappée, c'est le médecin, homme dévoué, mais très impressionnable, et très impressionné par les événements de Saint-Nazaire (Mélier).

b. — Développement spontané. — Le développement spontané, c'est-à-dire sous la seule influence de causes locales, est irrécusable dans le fover primitif de la maladie. Là où la fièvre jaunc a eu un commencement, elle n'a ou reconnaître pour cause que la formation sur place de l'agent spécifique, qui, depuis, l'a perpétué dans la zone endémique. Que la maladie ait été observée, au Mcxique, lougtemps avant, ou seulement depuis l'arrivée des Européens, elle n'en possède pas moins unc origine vers laquelle on peut remonter, soit par les traditions ou l'histoire, soit, par les déductions tirées de l'observation des faits contemporains. Il est permis de supposer, avec plus d'un auteur, que la fièvre jaune ne s'est pas manifestée, sur le littoral mexicain, avant l'époque de la conquète : il faut reconnaître, dans ce cas, que l'infectieux s'est développé en même temps que la maladic qu'il détermine : car il n'est pas admissible qu'un agent morbigène soit demeuré latent, en face de populations indigenes, qui, aujourd'hui, ne sont pas en possession d'une complète immunité vis-à-vis du typhus amaril; mais, d'autre part, on ne saurait rattacher la organismes curopécns, lorsqu'on voit les autres races plus ou moins susceptibles de contracter la maladie, et lorsqu'un si grand nombre de faits tendent à démontrer l'extériorité de l'infectieux. Accorde-t-on à la fièvre jaune une origine plus ancienne? On ne peut songer à soutenir qu'elle soit apparuc avec les premières races qui ont occupé le pays, car ces races ont dû conserver, pendant des siècles, des relations avec les peuples d'où elles sont sorties ou qu'elles ont contribué à former par leurs émigrations, et l'on retrouverait les traces d'une maladie aussi redoutable, et aussi redoutée de ceux qu'elle visite, dans les traditions de plus d'une nation américaine : cependant, aucune mention certaine de la fièvre jaune n'a ctc recueillie par les plus anciens historiens '. D'ailleurs,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rien ne prouve [que le homanhatina des Caraïbes (út la fièvre jaune, et, ARCH, DE MÉD, NAV. — Pévrier 4882. XXXVII — 8

aussi loin que l'on remonte dans les traditions mexicaines, il n'est jamais question, même sous la forme la plus confuse, d'une importation.

Aux Grandes Antilles, au Brésil, à la côte occidentale d'Afrique, il est difficile d'établir avec une absolue certitude si la fièvre jaune a pris possession du sol par développement spontané de l'infectieux, ou à la suite d'une importation. Il est vaisemblable, au moins pour le Brésil et la côte occidentale d'Afrique, que l'endémie a pris naissance graduellement, soit par le fait d'une assuétude de l'agent infectieux, apporté du foyer original ou de ses premiers centres d'irradiations, à des conditions mésologiques analogues ou identiques à celles du principe amaril, sous les sollicitations répétées d'une masse unifectieux, effetachée d'un foyer, et éveillant, au sein des matières telluriques, des actions formatrices jusqu'alors inconnes. Mais, si la spontanéité des premières épidémies demeure discutable, la permanence actuelle des cas sporadiques, l'explosion soudaine d'épidémies qu'il est impossible de rattacher à une importation, ne permettent plus, aujourd'hui, de mettre en doute la genése indépendante et toute locale du mincipe amaril, en ces récions.

Le développeusent spontané de la fièvre jaune, dans les pays de la zone intertropicale en relations habituelles avec les graudé foyres endémiques, mais jouissant de lougues périodes d'immunité ou ne subissant même les manifestations épidémiques que par une sorte d'accident, est admis par les uns et rejeté par les autres. Il parsit certain qu'on a cru souvent à un développement spontané de la fièvre juune aux État-Unis, aux Petites Antilles et aux Guyanes, parce qu'on a confondu des fièvres bilieuses, alors mal connues et mal délimitées, avec le typhus amaril, ou parce qu'on n'a pas su découvir une importation, cependant bien réelle. Aujourd'hui, très restreints sont les cas où l'on peut agiter la question de la spontanétie; mais, si restreints qu'ils soient, ils méritent d'être pris en sérieuse considération. Nous ne voyons pas pourquoi, si la fièvre jaune a réussi à prendre delection de domicile au Brésil, elle ne pourrait également

quand bien même cette expression s'appliquerait à la flèvre jaune, l'on n'en saurait conclure à l'existence de la maladie parmi les nations de cette race avant l'arrivée des Euronéens. s'établir, à titre définitif, dans les régions de climat similaire, et nous serions, pour notre part, tout à fait convaincu de l'endémicité actuelle de la fêvre jaune aux Petites Antilles et à la Guyane, s'il était bien démontré que la flèvre bilieuse inflammatoire, permanente à ces pays, est véritablement le typhus amaril, sous une forme mitigée.

Dutroulau et Rufz de Lavison admettent que la fièvre jaune a toujours été importée à la Martinique : l'épidémie de 1851, notamment, aurait suivi de près l'arrivée à Fort-de-France de navires venant de Cayenne, elle-même infectée par le Para Mais d'autres médecins, de non moindre mérite, soutienneut la possibilité d'un développement spontané de la fièvre jaune en cette île (Catel, Ballot), et précisément, d'après cux. l'épidémie de 1851 scrait née sur place : cette épidémic, dit Ballot, ne pouvait raisonnablement être rattachée à une importation, car — 1° des navires n'arrivèrent de Cavenne à Fortde-France que longtemps après les premicrs cas (les arrivées eurent lieu en décembre, 1850, et les premiers cas de fièvres jaune s'étaient produits dès le mois de mai); — 2° depuis la fin de janvier 1851, il n'y eut entre Fort-de-France et Caycnne qu'une seule communication, celle du transport hòpital la Caravane, arrivé le 24 juillet, et ayant laissé la Guyanne Française dans un bon état sanitaire ; - 3° dans toute l'étendue de 400 lieues qui séparent la Martinique de la Guyanne, tous les centres européens, malgré des communications plus ou moins directes avec celles-ci, étaient exempts de la fièvre jaune; — 4° la maladie, au licu de s'établir brusquement et avec violence, comme dans les cas d'importation, procéda avec lenteur, et fut précédée d'une constitution médicale particulière, etc. Le public attribua l'épidémie, non à l'importation, mais au curage d'un canal; une Commission, présidée par le docteur Catel, rejeta cette cause et déclara « que la cause réelle de la fièvre jaune était dans l'atmosphère, lorsque le mouvement de celle-ci s'opérait du midi au nord, pendant un certain temps 1. » Plus récemment (1867), le fait du Rienzi, observé par Encognère, a été interprété, avec une grande apparence de raison, en faveur du développement spontané. Il s'agit de cas de fièvre jaune déve-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ballot, Note à l'appui de la théorie du développement spontané de la fieure jaune dans les Petites Antilles (Arch. de méd. nav., t.XIII).

loppés sur un navire venu directement d'Angleterre et n'ayant communiqué qu'avec un paquebot venu lui-même directement de France, dans le bassin du Carénaga, à Fort-de-France, et pendant que la ville jouissait du meilleur état sanitaire. Mais le capitaine a pu dissimuler quelque communication suspecte, et Encognère relate la présence sur rade « de nombreux navires de diverses provenances\*, » ajoutons qu'il nous paraît singulier de voir un développement spontané de vrit typhus amaril se concentrer si étroitement sur un seul navire, dans un bassin d'aussi faible étendue et de ventilation aussi défectueuse que celui du Carénage.

Jusqu'à présent, toutes les épidémies sénégalaises (à l'exception peut être de la dernière) ont pu être rattachées à me importation directe ou indirecte du foyer de Sierra-Leone. Mais il est à craindre, qu'à la longue, l'endémicité ne s'établisse à Gorée, à Dakar et à Saint-Louis. Quant au développement spontané dans le haut fleuve, dans la région de Bakel, nous ne croyons pas qu'il soit jamais possible, contrairement à l'opinion de notre collègue, le docteur Borius <sup>3</sup>. Si la fièvre jaune est susceptible de s'étendre, après une importation, jusqu'à des distances parfois considerables d'un rivage maritime, il n'est pas d'exemple authentique d'un développement sur place de la maladie, dans une localité intérieure. Quant aux fièvres bilieuses graves observées à Bakel, et qui pourraient laisscr croire à une infection amarile, nous avons de fortes raisons pour penser qu'elles appartiennent aux fièvres bilieuses communes, parfois à la typhoïde bilieuse, parfois aussi à la bilieuse hématurique ou à sa forme fruste ": rien jusqu'ici ne nous paraît motiver l'hypothèse de la nature amarile d'aucune de ces pyrexies.

Le développement spontané de la lièvre jaune, en dehors de la zone tropicale, mais dans des régions, où le développement d'épidémies très intenses, à la suite d'importations, semble accuser une certaine aptitude du milieu à entretenir et peut être à régienérer l'agent contaminateur, a été souteun par

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Encognère, Quelques mots à propos de sept cas de fièvre jaune survenus à bord du navire anglais le Rienxi (Ib., t. VII, VIII).
<sup>2</sup> Dict, encel., 41. Sénégambie.

<sup>5</sup> Fièvre hémoglobinurique sans hémoglobinurie: forme indécrite, et dent nous possédons quelques observations que nous nous réservons de publier.

Chervin, et admis par Pauly. Dans les villes d'Espagne, si rudement éprouvées par le fléau, on trouverait toutes les conditions nécessaires au développement spontané des épidémies : population agglomérée, pauvre, vivant misérablement dans des quartiers has et humides; absence d'égouts, ou égouts mal entretenus, ports dégageant des odeurs pestilentielles : défaut de ventilation (vents salubres du N., arrêtés par les montagnes, vent d'E. ou levante, nuisible seulement dans la basse Andalousie, qu'il aborde comme vent continental, faisant baisser les marées outre mesure, et découvrir les vases sur une vaste étendue). D'autre part, à l'origine des épidémies, des circonstances particulières tendraient à affirmer le développement spontané : les faits d'importation ne seraient pas démontrés 1. Que les circonstances accessoires de l'importation, telles que les a établies Pariset pour l'épidémie de Barcelone, en 1821, aient été réduites à peu de chose par Chervin, nous l'accordons. Toutefois, nous n'allons pas jusqu'à reconnaître que le fait de l'importation lui-même ait été amuihilé, et d'ailleurs il nons paraît difficile de ne pas accepter comme évidente l'introduction infectieuse à Cadix, à Lisbonne, à Oporto. etc. Sans doute, l'état des milieux urbains, la prédominance de certains vents, l'élévation de la température ont été favorables au développement épidémique ; mais ce ne sont là que des influences banales et de rôle accessoire, incapables par ellesmêmes d'engendrer le principe amaril : elles subissent dans un grand nombre de localités méditerranéennes, où la fièvre jaune n'a jamais été observée; si donc elles coïncident avec l'apparition de cette maladie, c'est qu'elles sont doublées d'une action spécifique d'origine exotique.

L. Colin, en quelques lignes, a bien résumé les considérations qui démontrent l'inspitude des conditions locales des villes situées hors des zones endémo-épidémiques, à créer autre chose qu'une disposition à recevoir et à l'éconder le germe de l'infection. « 1º C'est d'abord l'éventualité des épidémies de fièrre jaune en ces villes, malgré la permanence de leur malpropreté; 2º la coïncidence de ces épidémies avec des arrivages d'un pays atteint de vomito; 5º c'est ensuite et surtout l'appartition de la fièrre jaune dans certains ports qui n'ont

<sup>1</sup> Clim. et End., p. 449-524-

448 A CORRE

rien d'insalubre, à Saint-Nazaire, par exemple, cette ville com-plètement neuve, véritable type, comme le disait Mélier, des conditions de salubrité créées par l'hygiène moderne au moment où l'épidémie y éclatait, en 18611. »

Quant à la spontanéité des épidémies de typhus amaril à bord des navires, loin de toute terre infectée et en dehors de tout contact suspect, nous la tenons pour très problématique. Dutroulau affirme que, de tous les navires de guerre en station à la Guvane et dans la mer des Antilles, de 1850 à 1857, pas un n'a vu la maladie se déclarer spontanément à son bord, et avant d'avoir mouillé sur une rade infectée2. Cette déclaration est à retenir, de la part du même auteur qui a décrit comme épidémie de fièvre jaune spontanée les manifestations bilieuses du brick le Cuirassier. A ceux qui voudraient appuver la théorie du développement spontané de la fièvre jaune, en pleine mer, sur des navires absolument indemnes de toute souillure antérieure, d'après l'observation d'un maître alors bien jeune et bien inexperimenté quand il la recueillit, nous nous contenterons de rapperer, avec Pellarin, que l'épidémie du Cuirassier ne donna licu à aucun décès et qu'elle fut identique à celle du Genturion, se rendant de Surate à Bombay : il ne pouvait donc s'agir que d'une fièvre bilieuse communes. D'autres fois, on a pris pour spontanées des explosions qui se rattachaient à des contacts antérieurs, oubliés ou mécounus'.

Longtemps encore, il sera difficile de résoudre avec certitude la question de la spontanéité du développement amaril, pour un grand nombre de pays, Tantôt, comme aux Petites Antilles et au Sénégal où la surveillance de l'autorité ne dépasse guère la limite des villes, un grand nombre de communications suspectes demeurent inconnues; les caboteurs entretiennent des relations continuelles avec des localités plus ou moins éloignées, s'arrêtent où bon leur semble, ne fournissent sur leurs communications que les renseignements qu'ils veulent bien donuer... quand on songe à leur en demander ou quand on le peut faire! Dans ces conditions, est-il bien étonnant que l'ori-

Malad. épid., p, 842.

<sup>\*</sup> Malad. des Europ., p. 374, 581. 5 Avant-propos à l'ét. de la bil. hémat. (Arch. de méd. nav., t. XXV, p. 88)-

<sup>\*</sup> Se rappeler la période de latence de l'infectieux sur le Donastiena et le Plymouth

gine de plus d'une importation soit à jamais dissimulée! Tantôt. l'autorité médicale a de suffisants moyens de contrôle sur les provenances qui doivent appeler son attention; mais alors c'est la science elle-même qui, par ses lacunes ou ses imperfections, entraîne à des erreurs sur la nature du mode de développement des épidémies. Très grosse est cette question de la spontanéité de la fièvre jaune, au point de vue de l'hygiène prophylactique. Elle reconnaît plus d'un obstacle à sa solution; mais celui qu'on soupconne le moins, c'est peut-être le défaut de délimitation précise du véritable type amaril, la difficulté réelle que l'observateur le plus sagace éprouve à distinguer la vraie fièvre jaunc de formes amaryloïdes, dans les régions intertropicales et même dans nos régions tempérées (le temps n'est pas éloigné où ll'on voyait la fièvre jaune dans les fièvres bilieuses graves d'Italie, de Grèce, d'Egypte; et Grave, l'illustre clinicien, a pu décrire comme fièvre jaune, comme la fièvre jaune de Louis, une épidémie de fièvre récurrente, saus que son éminent traducteur se soit élevé contre une telle interprétation). Nous ne crovons donc pas inutile d'entrer ici dans quelques considérations pathologiques.

Quelles maladies doivent rentrer dans l'espèce nosologique qu'on appelle fièvre jaune?

Bérenger-Féraud considère comme amariles un ensemble de maladies nées sous une influence générale dite amarile, et représentant une gamme morbide qui va de l'embarras gastrique le plus léger jusqu'à la fièvre jaune la plus grave, et a pour degrés intermédiaires l'embarras bilieux, la fièvre éphemère, la fièvre inflammatoire légère, moyenne, intense, franche, insidieuse, simple ou compliquée d'éléments bilieux, la fièvre jaune sporadique. Il rattache même au groupe l'insolation et l'ictère épidémique (épidémie de Saint-Picre, Martinique; relatée par Saint-Vol, et tout à fait semblable aux épidémies d'ictères observées en Allemagne, en Angleterre et en d'autres bavs européens'l.

Sans entrer dans la critique d'une aussi large délimitation, nous insisterons sur la valeur des caractères de la fièvre bilieuse inflammatoire, en tant qu'espèce amarile.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Malad. des Européens à la Martinique, I. Maladies amariles, ch. viii; et t. II, p. 587.

120 A. CORRE.

On sait avec quelle persévérance et quelle sagacité Bérenger-Féraud a cherché à constituer, sous une forme définie, les fièvres dites d'acclimatement, vaguement et diversement décrites par les auteurs, mais réunies par cette propriété comnune « de conférer l'immunité vis-à-vis de la fièvre jaune ? » L'éminent médecin en chef a cru trouver l'expression de ces fièvres dans la fièvre bilieuse inflammatoire des Antilles et de l'Amérique tropicale, qui ne serait que la forme mitigée du typhus amaril. Si cette idée est vraie, la fièvre jaune est donc bien endémique, susceptible d'explosions épidémiques spontanées (qui ne sont plus que des recrudescences d'une infection permanente) partout où l'On rencontre la fièvre inflammatoire, c'est-à-dire dans toute l'Amérique intertropicale et peut-être à la côte occidentale d'Afrique. La doctrine de Bérenger-Féraud est admiss par un grand nombre de médecins de la marine !; elle nous paraît séduisante, mais nous devons avouer qu'elle nous laisse plus d'un doute.\*

a. — Avant d'admettre définitivement, comme démontrée, l'identité de la fièvre jaune et de la fièvre bilieuse inflammatoire, il conviendra de rechercher si cette dernière existe dans toutes les zones amariles et seulement dans ces zones : or, jusqu'à présent, l'on n'a signalé à la côte occidentale d'Afrique aucune forme pyrétique répondant aux ceractères de la fièvre bilieuse inflammatoire, tels que les a tracés Bérenger-Féraud: mais à la côte d'Afrique, aux Indes, en Indo-Chine, on rencontre souvent des types fébriles qui offrent beaucoup de ressemblance avec cette même fièvre, telle qu'on la comprenail jadis aux Antilles, c'est-à-dire débarrassée de certains symptones que fourse interes une deuteme mois representations de la contraction de la contractio

ptômes sur lesquels nous dirons bientôt quelques mots.

b. — Aux Antilles, la fièvre bilieuse inflammatoire nous pa-

<sup>4</sup> Le récent ouvrage du docteur Burot est un brillant développement des idées du maître (Fièvre inf. à la Guyane. Paris, 1881).

an admire qu'escre sur, i à reuginer, rais, rossy;

Nous arrions eurors à exprimer aujourd'hui la même opinion qu'il y a quely Nous arrions eurors à exprimer aujourd'hui la même opinion qu'il y a quelgardine de déroga, si si presissement, à propos des feivres bilivusse graves dont nouleas, poss a raisons, a processement, à propos des feivres bilivusse graves dont nouhois, poss a raisons eu à sentier tont particultiferament le diagnostic differentiel
de la fière piame. Cette funde nous a conduit à examiner avez puts de soin la valeur de quelques caractères de la bilicase inflammatoire, qui d'éjà nous sembliand
un point faible de la doctrine, et elle a abudit aux doutes que nous exprimons
unaintenant..., Ce qui ne veut pas dire que nous ne demourious un fervent admirrateur d'e l'eurer, de notre baborieux chef.

rait mal séparée, sous sa forme franche, des fièvres purement météorologiques ou de causes banales (fièvre d'insolation, synoque inflammatoire), que l'on observe chez les nouveaux arrivés; sous sa forme insideuse, de diverses maladies à cachet typhique, et, en particulier de la fièvre typhoide : telle est du moins notre impression après la lecture d'un certain nombre d'observations.

c. - Plus d'un caractère que Bérenger-Feraud donne comme pathognomonique de la fièvre jaune et de la fièvre bilieuse inflammatoire demeurent discutables en leur valeur propre ou se retrouvent en d'autres maladies : — le trace thermique offre ordinairement une rémission de courte durée dans la deuxième période; mais cette particularité peut s'observer dans la fièvre bilieuse commune et elle n'est pas toujours bien évidente dans la fièvre jaune 2; - l'érythème scrotal, que nous avons signalé comme un symptôme habituel, pendant l'épidémie de 1862, à la Vera-Cruz, mais que nous n'avons jamais considéré comme un symptôme pathognomonique de la fièvre jaune, peut se rencontrer dans plusieurs maladies graves : on l'a noté dans la fièvre typhoïde 3; nous l'avons vu une fois, à Nossi-bé, chez un malade atteint de fièvre bilieuse, et, il y a quelques semaines, nous le faisions remarquer à plusieurs de nos collègues, à Brest, sur le cadavre d'un homme mort d'ictère grave; - l'anneau albumineux des urines n'a rien de spécifique : cet anneau se retrouve dans l'urine d'un grand nombre de malades, avec tous les caractères que lui attribue Vidaillet : il n'est pas toujours albumineux, peut-être; mais l'albuminurie est un symptôme commun à toutes les affections typhoïdes'.

d. — La fièvre jaune respecte ordinairement les noirs, les

<sup>4</sup> Il est à remarquer que la dobbiénentiei, jusqu'alors signalée comme asser fréquente dans les hajaturs milistres de la Martique, disporalt presque entièrement des statistiques de 1876 à 1878, égoque à laquelle Bérenger-Férand préjaration pratté de la fieve bittieure inflammatoire; l'emmecalle de Lesquinis, Quelques observations sur la fièrer typhoïde dans les pays intertropicaux. Paris, 1881, p. 1571.

<sup>3</sup> Voy. les tracés de Faget, Mon. sur le type de la fièvre jaune d'après la montre et le thermomètre, Nouvelle-Orléans, 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bonnescuelle de Lespinois (Thèse citée, p. 27); — Spillmann, Gangrène des organes génitaux de la femme dans la fièvre typhoïde (Arch, de méd. nav., 1881).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur 70 observations de fièvres diverses que nous avons recueillies à Saint-Louis (Sénégal), en 1876), nous ne trouvons aucune mention d'anneau dans 41

créoles et les acclimatés, elle est transmissible, et, sous sa forme sporadique, elle ne comporte pas fatalement la bénignité : c'est avec étonnement que nous voyons la fièvre bilieuse inférieure's attaquer indifféremment aux individus de toutes races ', ne possèder aucune tendance à la propagation et conserver touiours la plus absolue bénignité.

e. - Enfin, est-il bien démontré que la fièvre bilieuse inflammatoire accuse nettement sa nature amarile en conférant l'immunité contre la fièvre jaune? Il serait intéressant de voir cette assertion appuyée sur des faits précis. Pour nous, nous pouvons mentionner comme assez peu favorable à une telle croyance un épisode de l'expédition du Mexique dont nous avons été le témoin. Au mois d'avril 1862, nous étions embarqué sur l'Ardente, à destination de la Vera-Cruz : la frégate emportait de la Martinique un détachement de 50 artilleurs vigoureux et récemment arrivés de France et 100 soldats d'infanterie de marine déclarés acclimatés : ces derniers. d'après la théorie, avaient dû contracter la fièvre bilieuse inflammatoire dans la colonie, plusieurs d'entre eux tout au moins. Or, de ces malheureux, il ne restait, au bou de quelques mois, qu'un seul homme, valide, mais très impressionné. que l'on renvoyait en France par pitié! Les artilleurs, plus vite éprouvés que leurs camarades de l'infanterie, résistèrent micux et fournirent moins de décès.

Ainsi, il ne faut pas trop s'empresser d'admettre l'existence de la fièvre inflammatoire comme une entité morbide définie et comme une simple forme de la fièvre jaune. Si elle confère parfois l'immunité contre celle-ci (ce qui pour nous n'est pas démontré dans la région antillienne), ce n'est peut-être qu'un même tire que les autres maladies, contractées pendant

cas; mais nous avons noté, dans 29, l'existence d'un pareil phénomène (que nous recherchions avec soin chez tous les malades):

<sup>17</sup> fois, dans des fièrres pour la plupart bénignes et de courte durée, observées elucs des Européens comptant moins de 12 mois de séjour dans la colonie; fièvres continues ou rémittentes, à symptômes gastriques ou bilieux, à nos yeux d'origine climatique;

anc cumatique; 1 fois dans une fièvre rémittente bilieuse d'origine paludéenne;

<sup>3</sup> fois dans des fièvres à allures typhoïdes;

<sup>1</sup> fois dans une fièvre cholériforme;

<sup>5</sup> fois au cours d'accès intermittents paludéens;

<sup>2</sup> fois au cours d'une fièvre symptomatique, de phlegmasie hépatique.

1 Bérenger-Féraud. J. c. p. 308 et suiv.

le règne d'une influence amarile: l'immunité revient alors non à la maladie, mais à l'influence qui la double et pénètre avec elle l'organisme récepteur. L'on comprendrait ainsi comment, dans les pays endémiques, sous la permanence de l'influence amarile, les fièvres banales les plus insignifiantes, les accès paludèens les plus bénins et jusqu'aux indispositions les plus fugaces donnent l'immunité à ceux qu'elles attengent (Jourdanet):

Si la fièvre bilieuse inflammatoire n'est pas la fièvre jaune, l'endémicité reste à établir dans toutes les régions où on a prétendu la prouver d'après l'existence de cette pyrexie, et, dans ces mêmes régions, la spontanéité vraie du typhus amaril demeure entièrement réservée. Ou'on ne s'imagine pas que cc sont là des considérations futiles et dépourvues de toute importance pratique. Si, aux Pctites Antilles et aux Guyanes, l'opinion générale incline vers la croyance à l'endémicité (doctrine de la bilicuse inflammatoire), la police sanitaire devient plus relàchée devant les causes d'importation en même temps que moins soucieuse de l'hygiène publique, découragée par avance de l'insuccès de ses toutatives vis-à-vis d'une contamination fatale et inconnue dans son principe. Si l'on doute de l'endémicité, tout en reconnaissant la possibilité d'éclats épidémiques sous l'action de causes locales particulières, spontanément mises en jeu, tout en exerçant une surveillance prudente vis-àvis des provenances exotiques, on veillera à attenuer les conditions que l'expérience aura démontrées comme favorables au développement sur place du typhus amaril. Si enfin l'on n'admet que l'importation. l'on concentrera toute la prophylaxie sur les movens d'éviter une introduction infectieuse.

Séparée d'une annexe encore problématique, la fièvre jaune nous apparaît alors ce qu'elle était antrelois, ce qu'elle est réellement : une maladie considérée par les uns comme le maximum de l'état bilièux (Monneret), par les autres (et nous sommes de ce nombre) comme un typlus dans lequel la biliosité ne joue qu'un rôle accessoire et parfois accidentel, mais, dans tous les cas, caractérisée:

a. — Sous le rapport étiologique : par la spécificité de sa cause, la transmissibilité, la tendance à l'irradiation hors des

<sup>1</sup> Le Mex., p. 154.

loureux, principalement au niveau de la fosse iliaque droite; il roureux, principatement an investu de la losse maque urbire; re existe aussi de la douleur à l'épigastre et aux hypochondres, où la palpation permet de reconnaître une augmentation plus ou moins notable du foie et de la rate. — Il y a diarrhée bilieuse, ou tendance à la constipation, des nausées et des vomissements de matière bilieuse ou de matière noirâtre, rappelant le marc de eafé délavé dans l'eau, vomissements plus ou moins abondants et répétés, qui aggravent l'épuisement du malade en sidérant le système nerveux, et en privant la nutrition de toute substance réparatrice. Le malade est ordinairement tourmenté par une soif vive, mais il n'a aucune appétence pour les aliments; la langue, plus ou moins sale, au centre, d'un rouge vif à son pourtour, est sèche, comme rôtie, niême dans les cas de médiocre intensité; les gencives et les lèvres sont fréquemment recouvertes de fuliginosités. — Un ictère apparait quelques jours après la manifestation des premiers symptômes : queiques jours après la mannestation des premiers sympiomes: chez la plupart des malades, il ne parait pas avoir jamais été très pronoucé, et, eltez quelques-uns, il a été noté comme iné-galement dessiné sur diverses régions tégumentaires. — Les urines, tantôt abondantes, tantôt rares, et même supprimées dans les cas graves, ont plusieurs fois donné aux réactifs de l'albumine et de la bile. — Comme éruptions, nous trouvons noté des sudamina, des plaques rouges, des furoneles. Une fois, il y a eu parotidite suppurée; une autre fois, ulcération gangréneuse au périnée. — Des hémorchagies ont été observées eliez un très grand nombre de malades, et en des sièges très divers (muqueuses nasale, buccale, stomachale, intestinale: piqures de sangues). — Quelques malades ont éprouvé de l'oppression: chez deux ou trois, le hoquet a précédé l'agonie de plusieurs heures.

« La fièrre est ordinairement peu intense, et même, dans les eas les plus graves, elle est à peine appréciable dans les derniers jours ou les dernières heures de la maladie. Très exceptionnellement, la température atteint ou dépasse 40° au début; mais, le plus souvent, elle n'arrive pas au delà de 53°,5° elle ne se maintient pas d'ailleurs à ces chiffres; presque aussiòlt, elle subit une descente, par oscillations plus ou moins accentuées, continue et graduelle, comme dans l'embarras gastrique bilieux de nos régions, ou interrompue par une caserbation leèrre et très fugace, comme dans ca qu'on a

appelé le type amaril. Le pouls est médiocrement développé, petit même et presque misérable : sa fréquence ne dépasse pas 90 pulsations dans les cas légers ou moyens ; elle décroît avec la température : quand celle-ci est descendue à 50°,5, le pouls demeuré à 60 ou 65. Dans les cas graves, le pouls, tantôt très fréquent, au-dessus de 100 pulsations, alors que la température est le plus élevée, tantôt au contraire à peine élevé au-dessus de 70, n'offre pas de relations bien fixe avec le thermomètre, quand celui-ci se rapproche du chiffre normal ; le retour du pouls à une grande fréquence, tandis que la température perd son caractère fébrile, est l'indice d'une terminaison fatte imminente ou prochaine.

« La durée de la maladie est comprise entre un et deux septenaires; mais chez la plupart des malades qui ont succombé,

l'issuc fatale paraît avoir eu lieu vers le 4°, le 5° ou le 6° jour.

« La médication instituée a eu pour base le sulfate de quinine, pour moyens adjuvants l'emploi des antispasmodiques, de la morphine, des toniques de toutes formes. Elle ne semble pas avoir eu un grand succès; car la proportion des morts a été considérable (presque un tiers, sur l'ensemble des feuilles que nous avons examinées).

« à l'autopsie, les lésions les plus constantes sont une hypérèmie par places des muqueuses gastrique et intestinale, une légère suillance des follicules solitaires, qui donne un aspect comme boutonneux à la surfacei nterne de l'intestin grèle. Le foie et la rate sont souvent de volume et de consistance normales; d'autres fois, la rate est signalée comme étant hypertrophiée et ramollie, de couleur lie de vin sale, ou offrant l'aspect du raisiné. Chez un malade, nous avons vu relatées les lésions ordinaires de la dothiénentérie : ce fait, rapproché de deux observations cliniques très incomplètes, mais dont l'ensemble des diffires thermiques nous semblait répondre au cycle dothiénentérique, nous a donné à penser que la maladie avait été mélangé de queluues cas vrais de fièret vehonde....

a Il nous semble évident qu'il s'est agi d'un typhus partieulier, répondant aux caracières de la typhoide bilieuse, et presentant la haute gravité que cette maladie a parfois montrée dans les pays chauds (épidémie de Maurice et de la Réunion : Mac-Aulifie, 1865). Sans doute, les altérations anatomiques demourent donteuses, on du moins nous n'avons pul les établir un circ mois nous n'avons pul ce établir. avec précision, d'après les feuilles qui nous ont été communiquées. Mais l'époque à laquelle s'est déclarée l'épidémie, sa limitation, son défaut d'extensibilité, malgre l'absence de toute mesure prophylactique, plaident a priori contre l'idée d'une fièrre jaune; et si beaucoup de symptômes ont rappelé celle-ci. d'autres manquent à l'appai d'un diagnostic amaril : le cachté inflammatoire du début, si caractéristique dans la fièvre jaune, a été noté seulement chez quelques malades, et toujours très attémé.

« Nous ajouterons que cette épidémie sévit principalement sur les sujets nouvellement arrivés, conime celle de 1876: mais, dans cette dernière, les symptômes hilieux furent peu accusés et la récurrence au contraire apparut des plus nettes. »

### F. - Formes de développement.

La fièvre jaune se montre sous deux formes : la sporadique et l'épidémique, la première exclusive aux contrées endémiques la seconde commune aux régions endémiques, à celles qui possèdent l'aptitude au développement spontané de l'infectieux, à celles enlin qui sont contaminées par importation.

Dans les zipnes où la fièvre jaune ne s'observe qu'accidentellement, comme en Europe, les épidémies se produisent sous l'influence des conditions saisonnières verno-estivales; mais quelquefois aussi, il semble que certaines constitutions médicales préexistantes ne demeurent pas étrangères à leur éclat. Dans les villes espagnoles où la maladie s'est développée avet le plus de rapidité et d'intensité, des fièvres typhoïdes graves, des fièvres rémittentes bilieuses à cachet typhique régnaient avant l'ultroduction de l'infection amarile.

Dans les centres endémiques et dans les pays où les épidémies sont le plus fréquentes, comme aux Petites Antilles, les grandes explosions de fièvre jaune sont manifestement précédées et accompagnées de modalités particulières du milieu climatique et pathologique. — A la Vera-Cruz, en 1862, des fièvres typhiques, rapportées par les uns au typhus pétéchial, par les autres à la fièvre typhoide, ont précédé l'apparition de la fièvre jaune, et, quand celle-ci s'est développée, avec la violence que nous savons, parmi les Européens, la dothiénentire et la d'exenterie ont été observées parmi les noirs. — A la

Martinique, dit Cornilliac, les épidémies s'annoncent par un aspect particulier que revêtent les maladies, au cours des derniers mois qui précèdent les manifestations amariles, souvent par la diminution notable et par l'effacement des épidémies régnantes. Mesnard, Ballot, Dutroulau, ont signalé la diminution de fréquence et de gravité de la dysenterie, comme un signe avant-coureur du typhus ictérode; mais d'autres médecins ont au contraire noté une recrudescence dans l'intensité de la dysenterie, la tendance à se compliquer d'hépatite, de symptômes cholériques ou typhiques (Catel). En même temps se montrent en plus grand nombre les fièvres intermittentes. rémittentes, continues, accompagnées d'accidents ataxiques, et surtout les fièvres inflammatoires (gastro-céphalites, d'après l'école broussaisienne) : ces dernières dominent d'autant plus qu'on se rapproche davantage de l'époque où doit éclater l'épidémie et présentent toutes les formes de la première période de la fièvre jaune 1. - A Rio, l'on voit la fièvre jaune naître et évoluer au milieu d'affections typhoïdes multiples.

Le debut des épidémies est nécessairement brusque, quand elles succèdent à une importation :— dans le cas de développement spontané, il est lent, incertain, comme s'il y avait, au sein du milieu tellurique, élaboration graduelle du principe infectieux, transformation, à son profit, des autres influences morbigènes jusqu'alors maîtresses exclusives de la région; dans les centres endémiques, il est marqué par une plus grande fréquence et une plus grande sévérité des cas sporadiques.

Partout le déclin des épidémies est indiqué par un arrêt dans l'extension de la maladie, la diminution et surtout la moindre gravité des cas.

Les épidémies présentent enfin les altures les plus variables, selon les lieux, selon les périodes de l'année où on les observe, selon les années elles-mêmes, etc., modalités en rapport avec les conditions intimes de milieu qui nous échappent, et, secondairement, avec l'état des agglomérations humaines.

En dehors des centres frauchement cndémiques, et dans les contrées de la zone intertropicale, comme aux Antilles françaises et à la Guyane, les épidémies sont séparées par des périodes d'immunité qui, pour les partisans de la doctrine émiser

C'est que déjà la maladie est faite. ARCH. DE MÉD. NAV. — Février 1882.

430 A. CORRE.

par Bérenger-Féraud, ne sont que des assoupissements de la puissance infectieuse, une mitigation de la fièrre jaure (fièrre bilieuse inflammatoire), pour les autres sont bien réclement des époques franches de toute imprégnation amarile (Saint-Vel). La durée de ces périodes d'immunité est variable, tantôt de quelques amées, tantôt plus que décennale. L'évolution des épidemies n'a donc pas cette régularité précise que l'on prétend y découvrir', et qui laisserait supposer une modaité latente du milieu tellurique, en désaccord avec la permanence du typhus amaril sous la zonc de la bilieuse inflammatoire comme, silleurs, avec l'absence de toute manifestation amarile dans leurs intervalles. Il nous parait du reste bien difficile d'admettre, dans la région antillieune, une loi de succession régulière, fatale, des épidemies, quand on voit celles-ci se produire à des moments aussi divers dans chacune des lles de cet archipel, quand surtout les cas de spontanéité sont encore aussi vaguement démontrés, et quand, dans une liste qui embrasse à peine la période d'un sècle?, figurent un si grand mombre d'épidémies par importation, c'est-à-dire accidentelles-

# G. — Nature de l'agent amaril.

Nous allons aborde tiologique de la fièvre jaune. Deux doctrines sont en présence : celle de l'infection animée, celle de l'infection chimique. De quel côté est la vérité? Sans doute. Des qu'il s'agit d'une maladie infectieuse, encore inconnue dans son principe, mais dont les conditions générales étiologiques sont nettement déterminées, d'une maladie d'ailleurs limitée à un milieu spécial, comme les fièvres paludéennes. l'hygiene prophylactique peut se montrer médiocrement soucieuse de la connaissance intime de l'agent nocif : L. Colin vient d'en fournir une preuve éclatante devant l'Académie. La fièvre jaune ne se présente pas à nous sous un semblable ar peut. C'est une maladie dont les conditions générales sont encore mal appréciées, qui tend sans cesse à l'augmentation de son domaine géographique, dont la transmissibilité n'est plus démontrer. Selon que l'on entendra sa transmissibilité d'une

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. les tableaux de Cornillise et de Bérenger-Férand,

Nous laissons de côté les épidémies antérieures à la seconde moitié du dixnuitième siècle, qui n'ont pas toujours eté relatées avec une suffisante précision.

manière ou d'une autre. L'on pourra entraîner le système sanitaire dans les directions les plus opposées. Les partisans de l'agent animé, de la virulence (que nous ne saurions séparer de la parasitie), ne verront le danger d'un apport pathogène que dans l'organisme humain contaminé, régénérateur indéfini de l'infectieux : ils feront bon marché du milieu extérieur, et. concentrant toutes les sévérités des mesures préservatrices sur les individus, ils nous ramèneront logiquement aux quarantaines d'antrefois, avec toutes leurs rigneurs, toutes leurs vexations... et leurs inutilités. Les partisans de l'infectieux chimique donneront surtout leur attention au milieu : ils s'efforceront d'empêcher la formation sur place du principe samril, conseilleront l'application des mesures qui s'adressent au sol, à l'habitat et à tous les accessoires matériels de l'habitat, et s'ils maintiennent, par prudence, l'isolement du malade et la nécessité de détruire les obiets de vestiture et de couchage qui au ront servi, c'est moins aveela eroyance à un rayonnement autour de l'organisme atteint, que pour éviter les chances d'une contamination par quelque véhicule extérieur, dont cet organisme pourrait être le possesseur méconnu.

a. - Il est incontestable que, lorsqu'on étudie le mode d'extension et de propagation des épidémies de fièvre jaune, l'esprit se trouve séduit par les théories de Pasteur. Malgré soi, l'on est amené à voir, dans cet envahissement progressif des littoraux. l'œuvre de conquête d'un organisme susceptible d'acclimatement loin de sa patrie d'origine, dans certaines conditions d'adaptation. Il n'est done pas étonnant que des observateurs se soient élances avec ardeur dans une voie nouvelle, si riche en promesses, et avec l'espoir non seulement de découvrir le parasite amaril, mais encore d'arriver à sa destruction. Malheureusement, dominés par cette idée, qu'ils devaient certainement trouver un microbe, les chercheurs ont peut-être un peu trop dédaigné les faits recueillis par leurs devanciers, et ils ont fait preuve d'une grande patience dans leurs travaux microscopiques, ils ont trop oublié... les choses médicales, dans la hâte qu'ils ont apporté à fournir leurs conclusions. C'est un reproche, hélas! qu'il faudrait adresser à tout le camp des partisans à outrance de l'infection parasitaire! Comme toujours, on a vu, tout d'abord, dans le sang, des éléments particuliers, qui ne pouvaient être autre chose que le parasite... puisqu'ils ne ressemblaient ni aux globules blancs ni aux globules rouges sous leur forme habituelle... Puis on a pu suivre l'évolution du parsite, rainener les phases de la maladie à chacune des périodes de développement du nouvel être... L'on a enfin trouvé le moyen d'atténuer son activité, de le détruire même... Mais la fièvre jaune a continué à sévir, à emporter de nombresses victimes, là où on faisait ces intéressantes découvertes.

Une dernière expérience va être tentée, sous la direction de Pasteur lui-même. Notre collègue, le decteur Talmy, a recueilli les cultures nécessaires pour la démonstration des idées du maître. Des inoculations seront prochainement exécutées à Paris : convaincront-elles ceux qui hésitent encore à accenter les prétentions exagérées d'une école en faveur? Nous l'ignorous. Mais nous sommes de ceux qui attendent avec le plus d'impatience les résultats d'une pareille expérimentation, de ceux aussi qui ne les accueilleront qu'autant que la démonstration sera bien réelle, et qui sont bien décidés à ne pas prendre l'ombre d'un fait pour le fait lui-même. Nous réclamons donc une inoculation pratiquée hors d'un milieu amaril, sur des organismes susceptibles de contracter l'infection amarile (ici, le choix d'un organisme récepteur ne semble pas très dilficile, car, en temps d'épidémie, la plupart des anir maux domestiques présentent des symptômes non douteux de l'imprégnation commune), et devant des juges assez habitués à reconnaître les caractères de l'infection amarile, pour ne pas accepter comme telle des sumptômes de réaction banall ou de septicémie. Puisque les partisans les plus autorisés de l'infection animée reconnaissent qu'un virus ne possède aucus

<sup>•</sup> Decreis croit avoir trouvé dans levang des malades les corpuentes germé de la fière; jaune (Arch. de mét. ans., 1881). Domigo Perties (Incam.) de la fière; jaune, fais de la fière; jaune, fais de la faire; jaune, fais de la faire, chem et flech, sur la couse, fai nature et le troitement de la fière; jaune, fais de la faire, 1889 et d'armon valle [2] faindier republicone; co., 1889] ont suusi reacourte le parsitie nanni; ils ont même décrit ses publices de dévelopment; je premier int a domie un nou (Ergispecceux nous présent de president participation et la couse de l'evolupe par l'injection a munore qu'il prévisite tion sa malade attituit e divire jaune par l'injection intravelueux de l'acide phénique, le médiciment antiporsataire par exol·lence.

Mais Steinberg, à la Havane, déclare n'avoir pu découvrir dans le sang d'ance<sup>0</sup> malade aucun principe, aucun organisme spécial, susceptible d'être considér comme l'agent confaminateur (J. d'Augy, 1870, 18 septembre, et 1880, 15 janv.) et l'acide diérineue a échoic entre les mains de plusieurs médecins.

attribut morphologique actuellement appréciable, mais qu'il n'emprunte sa spécificité qu'aux effets qu'il détermine (aveu singulier dans la bouche de ceux qui ne veulent voir, dans la maladie, ni les symptômes, ni les lésions, mais seulement la cause virulente!) c'est en déterminant la fièrre jaone, par la mise en rapport de son agent parasitaire avec un milien vivant d'adaptation, qu'on pourra démontrer avec la plus complète évidence la nature de la maladie.

Si les résultats de l'expérience sont affirmatifs, nous nous inclinerons devant la brutalité du fait. Mais, jusque-là, nous continuerons à repousser, pour la fièvre jaune comme pour tous les typhus, la doctrine de la virulence, c'est-à-dire de l'infection parasitaire, de la cause animée. Nous avous d'autant meilleur droit à demenrer septique vis-à-vis de la découverte dejà annoncée du microbe amaril, que l'observation n'a pas signalé, dans le milieu aérien, les mêmes formes que l'on prétend rencontrer dans les humeurs et les tissus des sujets contaminés. Ouelque dédain que l'on affiche pour le milieu extérieur, dans ses rapports avec l'infection, il fant cependant le reconnaître comme un intermédiaire obligé entre la source infectieuse et l'organisme qu'elle doit souiller (car les cas de contact direct on d'inoculation sont une exception). Or, la Commission de la Hayane a vainement recherché, dans l'atmosphère, des germes à incriminer : elle n'a trouvé à signaler, comme éléments figurés particuliers, que des cristaux acicculaires, souvent irradiés, auxquels on songea à attribuer un rôle pathogène, jusqu'au moment où l'on constata leur pré sence dans l'air de Washington, en dehors de toute influence amarile 1

b. — Si les faits n'autorisent pas, jusqu'ici, à admettre un parasite comme agent immédiat de la fièvre jaune, ils nous paraissent plaider, au contraire, en faveur de la nature chimique de cet agent.

Toute analogie de symptômes et de lésions, dans un ensemble d'états morbides d'ailleurs bien distincts, semble impliquer une analogie dans la constitution de leurs facteurs étiologiques. L'activité propre d'un agent pathogénique est en effet corrèlate de ses modalités matérielles. Si done nous reconnaissans

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Steinberg. loc. cit., et Rap. du Plymouth.

qu'entre les typlus, la septicémie, les empoisonnements par les matières putricés et par les venius, il existe des affinités videntes, nous sommes portés à rattacher celle-ci comme à une sorte de parenté des principes qui les déterminent. Pourquoi voudraiton attribuer a priori, dans un cas douné, à l'action d'un parasite, des accidents que nous rencentrons identiques, dans un autre cas, et que nous savons produits par une cause chimique? Pourquoi, si l'on constate à la fois dans la fièvre jaune et dans l'empoisonnement par le venin des serpents, les mêmes symptômes généraux, les manifestations ataxo adynamiques, la tendance aux hémorrhagies, l'ictère, refuserons-nous d'admettre, à propos de la première, l'intervention d'un principe analogue à celui que l'on accepte, à propos de la seconde?

L'affinité moléculaire des principes typhoigènes et septiques entraîne, pour conséquence immédiate, la possibilité d'une transformation de ces agents les uns dans les autres, et, par transformation de ces agents les uns dans les autres, et, par là, elle nous rend compte de certains phénomènes observés au cours des épidémies. Les recrudescences de la fièvre jaune, dans les contrées endémiques; les éclats spontanés, dans les zones non endémiques, mais en possession de la faculté de développer le principe amaril, sous l'influence de leurs conditions locales; les explosions épidémiques consécutives à une importation, dans les centres jusqu'ici préservés de l'endémicité et de l'aptitude à la formation spontanée de l'infectieux, sont ordinairement précédés par des états morbides plus ou moins complexes, à cachet typhique, qui préparent le terrain à l'envahissement de l'infection spécifique. A mesure que celleci se dessine, les autres manifestations tendent à disparaître, comme si toutes les formes pathologiques arrivaient à se fondre dans la grande entité amarile. Au déclin des épidémies, on n'observe pas comme un renversement de ces phénomènes, la rétrogradation de la fièvre jaune est marquée par la diminu-tion de la fréquence et de la gravité de ses atteintes, et le milieu revient graduellement au meilleur état sanitaire, comme si l'influence amarile eut balayé devant elle toutes les autres conditions de morbidité générale. Quelle théorie parasitaire expliquera de pareils faits? Avec la doctrine chimique, au contraire, on peut admettre comme une hypothèse vraisem-blable, qu'une influence commune, une constitution médicale, détermine au sein des foyers telluriques la formation de composés similaires, très mobiles en leurs molécules, et par conséquent susceptibles de modifications incessantes. Sous des sollicitations encore occultes, mais nécessairement spécifiques, ces composés se transforment, et, dans chaque épidémie, ont pour aboutissant la forme ultime qui représente le dernier degré d'élaboration de la matière morbigène, suivant une direction nécessairement en rapport avec la nature propre de la sollicitation dominante. L'agent amaril constitué, ne peut plus alors subir qu'une décomposition, et à mesure que sa masse quantitative s'amoindrit, l'influence s'efface, sans être remplacée par de nouvelles manifestations. La transformation des maladies serait donc plus vraie qu'on ne le croît généralement; mais elle ne saurait s'entendre que d'une transformation des causes, ellemème en rapport avec leur modalité objeco-chimique.

### Ce n'est pas tout:

Les alfaintés physiologiques des principes infectieux, naturellement déduites de leur affinité moléeulaire, se traduisent par une certaine similitude dans les rapports des agents morbigènes avec le substratum anatomique. Cette similitude peut être assez prononcée pour qu'une modification des éléments de l'organisme, sous l'influence d'un contaminateur, rende désormais les tissus incapables de subir une nouvelle imprégnation par tout autre contaminateur de même ordre, mais d'espèce différente du premier. Ainsi l'on s'expliquerait la résislance de certaines professions, liabituées à l'action des miasmes putrides s'e del des Chinois à la llavane, d'anvès Selsis, en

A ces fais se rattach la genées intra-organique d'un infectieux movreas sons lection altérente d'un infectieux primitir é cet ainsi que mour comprennos certaines formes typho-malariennes. L'organisme, profondément altéré en ses éfements, sons fundaces de l'agent malarien, produit à ses dépens un agent typhique suquel se "ippertent les manifectations de même nom; it y a évolution séculiamies de deux "ippertent les manifectations de même nom; it y a évolution séculiamies de deux Promode devien al los ou moires douinnantes.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nom prévagons l'algireiton de la martinité des méteins dans les hógitaux Nous pourtions, répérant en prévagont de fait contraires. Nous one homesons à fince observer que la martinité des méteins, dans les répúdentes de fivre junes, de les pas variables, et qu'il convisionait de l'étailer sons un super plus large, de les pas variables, et qu'il convisionait de l'étailer sons un super plus large, la testa compte de toutes les conditions qui la perveut régler. En 1902, nous l'étant compte de toutes les conditions qui la peuveut régler. En 1902, nous l'attenue de l'autres de la marine, à l'erre, à la Vers-Caux, pas-sul pre-que toutes nos journées et tous units dans les salles de l'hégind, encernellent moral, et nous nous sentions sous autres avoir nous avions tous un conscilent moral, et nous nous sentions soulenns, dans notre tiche, per toutes les tour-childines de l'autres de maldates qu'entre de la récombinance de ceux auxqueles nous donnous nos verifies de la récombinée de le récombinée de le récombinée de l'autres qu'entes nous donnous nos sentions sous sentions sous services nous donnous nous sentiers de la récombine de l'autres qu'entes nous donnous nous sentiers de la récombine de l'autres qu'entes nous donnous nous sentiers de la récombine de le revuer avoires nous de l'autres de la région de la région de l'autres de l'autres de la région de l'autres de l'autres de la région de l'autres de la région de l'autres de la région de l'autres de l'autres de l'autres de la région de l'autres de l'autres de la région de la région de l'autres de la région de l

156 A. CORRE.

raison de l'assuétude de cette race aux causes typhoigènes; l'immunité que pourrait conférer, vis-à-vis de la fiéve-jaune, toute imprégnation autérieure par un infectieux quelconque (Jourdanet), l'apparence de succès qu'ont donné les inoculations pratiquées autrefois avec le venin d'un serpent, dans un but préservateur!

Dans quelques cas, il est difficile de mettre en doute qu'un flux habituel soit, pour certains organismes, une cause de résistance à l'infection. Notre collègue et ami, le docteur X.... attribue à une diarrhée chronique l'immunité absolue dont il a ioui, pendant la dernière épidémie de la Guyane. Ce mode préservatif est encore mieux en rapport avec l'existence d'un poison chimique, qu'avec celle d'un principe animé. Un microbe, à peine introduit dans l'organisme, s'y fixe et commence son travail d'attaque : il demeure indifférent à l'exagération des sécrétions (qui est souvent une conséquence de son action. comme dans les fièvres éruptives), et, malgré elle, poursuit son œuvre, Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un agent chimique : celui-ci, pour se maintenir en rapports intimes avec les tissus, pour mettre en jeu les affinités de la matière orga-nique, est soumis aux lois de l'absorption, par suite aussi aux conditions d'une élimination qui, suractivée, prévient ses effets en le reietant au dehors.

Remarquons enfin, comme favorables à la théorie chimique, certaines modalités dans la transmission, compatibles seulement avec des modalités quantitatives du principe infectieux. Lu agent animé, mis en présence de l'organisme qui est son milieu de prédilection, le contamine toujours avec la même streté, et, comme la transmission contagieuse n'est que le résultat de sa repullulation indéfinie, aux dépens des tissus contaminés, on ne comprendrait pas qu'elle demeurât, en aucun cas, indépendante des conditions du milieu humain, et qu'elle se montrât, en face d'agglomérations non réfractaires, si limitée parfois dans son étendue comme dans sa durée. Il est naturel, au contraite, qu'un agent chimique proportionne ses effets

soins. En d'autres temps et en d'autres lieux, qui dira quelle influence ont eu sor la mortalité des médecins l'exténuation du corps par les fatiques physiques et par les préoccapations mortales les plus dépressives, sous le coup des tracas alministratifs, des critiques malveillantes, des délains publiquement affichés pour le dé vouement et les sacrificest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rev. col., 1856, t. XV, p. 372.

DE L'ÉTIOLOGIE ET DE LA PROPHYLAXIE DU TYPHUS ANARIL

à sa quantité, et que celle-ci variant suivant les conditions d'entretien que fournit le milien tellurique, les éclats sponta-Dés ou par importation s'équisent tantôt sur un petit nombre de sujets, tantôt sur un seul centre d'agglomération, ou se développent sous la forme épidémique la plus intense.

Nous crovons donc en un infectieux amaril de nature chi-

miane.

Sa longue conservation dans les milieux où il se forme et où il se dépose, comme aussi sa lateuce en des milieux limités. comme la cale d'un navire, une malle d'effets, etc., prouve qu'il n'est point gazeux, ni même très volatil; - son action limitée à chaque organisme atteint, qu'il n'est pas réengendré en nos tissus comme certains ferments diastasiques, suscentibles de reproduire les mêmes effets morbides dans une série d'organismes, par l'intermédiaire des humeurs émanées d'un Premier malade: - son évolution, dans le milieu extérieur. mise en regard de ses conditions quantitatives, qu'il peut sans doute éveiller autour de lui certaines aptitudes du sol, et le Provoquer à former directement, aux dépens de sa matière organique, de nouvelles masses infectieuses identiques à luimême. Nous reviendrons tout à l'heure sur ee dernier point.

c. - Sous quelle influence particulière prend naissance

l'infectioux amaril?

Ici, nous ne repoussons pas l'intervention d'un facteur animé. La marche des épidémies, l'extension progressive de la tache amarile à la surface du globe, paraissent bien en rapport avec les migrations d'un être qui aurait contracté la faculté d'élaborer certaines matières du sol littoral et de les transformer en agent infectieux, en subissant l'adaptation au milieu submarin du golfe du Mexique. De cette colonie, devenue comme une souche de race nouvelle, des émigrations ont rayonné vers les Antilles, vers le littoral atlantique des deux Amériques, vers la côte occidentale d'Afrique et vers l'Europe, tantôt spontanées, tantôt provoquées par un apport accidentel dans un milien artificiel (navire). Après plusieurs contacts, des fractions de la eolonie primitive ont fini par se fixer là où elles out trouvé les conditions d'un acclimatement comme à Rio, comme à Sierra-Leone : peut-être un jour, une dernière émigration réussira-t-elle à s'implanter sur quelque point du littoral ibérique, d'où elle menacera toute la région méditerranéenne!

Nous avons fait remarquer que les régions atlantiques jusqu'ici visitées par la fièvre jaune, étaient baignées par les ramifications du grand courant équatorial. Il serait donc permis de supposer que cet organisme, encore à découvrir, a été emporté sous l'influence de quelque bouleversement du soi sous-marin, du centre océanique où le courant équatorial prend origine, jusqu'aux rivages vers lesquels se forme le courant du golle. De là les émigrations ont rayonné partout où les conditions du milieu littoral ont présenté le plus d'analogies avec celles des localités riveraines du GulfStream (nous avons vu la plus grandé épidémie du Pérou coincider avec ce renversement du courant de Humbold); par exception, elles ont pu s'étendre aux localités fluviales, mais elles n'y ont jamais montré quelque tendance à l'acclimatement.

L'être hypothétique que pous signalons aurait été la cause fatale des premières épidémies. Il serait le facteur déterminant l'endémicité dans les foyers amarils, et sans doute aussi, les éclats spontanés, dans les régions intertropicales voisines de ceux-ci. Mais nous nous demandons s'il intervient dans les épidémies importées à grandes distances, et si, dans ces dernières, certaines particularités n'autorisent pas à penser que l'infectieux possède par lui-même l'aptitude à provoquer sa réformation aux dépens de la matière organique des sols littoraux où il est déposé. Il est assez difficile, en effet, d'admettre pendant plusieurs semaines, — nous ne dirons pas dans la cale d'un navire qui ne rappelle que trop souvent l'ensemble des conditions du marais littoral, mais dans des substances auimales ou végétales en parfait état de dessiccation. — la conservation d'un être vivant habitué à des conditions d'existence aussi opposés. Il est aisé d'admettre, au contraire, la conservation prolongée d'un agent chimique de quelque densité dans toute substance douée de porosité. Mais, d'un autre côté, lorsqu'on voit des épidémies intenses succéder à l'apport de quelques linges servant à un malade, il faut bien reconnaître qu'une réformation de l'infectieux en rapport avec son aug-ment quantitatif, est absolument nécessaire, et nous sommes ainsi ramené à l'opinion que nous avons émise dans un précédent mémoire

« La fraction la plus minime d'un foyer infectieux, lorsque l'agent contaminateur provient du sol, comme c'est le cas le

plus ordinaire, est susceptible de déterminer une explosion morbide loin de son centre d'origine, toutes les fois que les conditions telluriques, aidées des influences météorologiques. reproduisent, dans le milieu envahi, celles du milieu primitivement infecté. L'agent contaminateur ne s'étend pas par réformations successives, soit dans le sol, soit dans les organismes, suivant une chaîne directe dont le premier maillon serait au sujet qui a subi la première atteinte, et le dernier à celui qui a présenté l'atteinte ultime : il naît sur place, spontanément, sous une sorte d'influence catalytique de cette parcelle détachée du fover primitif, êt qui renferme l'infecticux originel : telle la greffe osseuse on épidermique déposée au sein des tissus d'une plaic provoque la prolifération des éléments cellulaires autour d'elle, sans proliférer elle-même, en vertu d'une action de présence qui réveille les aptitudes nutritives et formatrices des tissus similaires1. »

Il nous reste à dire quelques mots sur l'incubation.

Après quelle durée de latence, l'agent amaril, mis en rapport avec un organisme, détermine-t-il, en celui-ci, des manifestations appréciables?

Les premiers symptomes celatent parfois au bout de quelques heures; d'autres fois, ils ne sont constatés qu'au bout de quelques jours (2 à 6); d'après Blair, il y aurait même des exemples d'incubation de 14 iours.

Au point de vue de l'appréciation de la nature de l'agent nocif, nous ne pouvons utiliser les observations jusqu'ici re cueillies sur l'incubation prolongée, parce qu'elles ne fournissent nas des termes de comparaison suffisamment déterminés :

a.— L'explosion des premiers symptòmes, appréciables (ou apprécias), comporte une fixité d'interprétation chez le malade et chez le médecin qu'on ne saurait guère rencontrer : tous les malades ne ressentent pas également les atteintes d'une infection, et tous les médécins ne savent pas les reconnaître avec une égale sirrét de coup d'œil;

b. — Le début d'une invasion est établi, en réalité, non par rapport au moment certain de l'imprégnation; mais par rapport au moment où le sujet a été exposé à l'imprégnation; or, rien n'est variable comme la réceptivité des individus vis-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arch. de méd. nav., septembre 1881. t. XXXVI, p. 201.

à-isi d'un infectieux, comme aussi les conditions intrinsèques qui favorisent ou retardent une infection. Dans les cas d'incubation prolongée, il est donc permis de supposer que, si la maladie a été constatée aussi tardivement chez les sujets, c'est que l'on n'a put déterminer que le moment où ceux-ci nité mis en rapport avec un foyer, et, dans les cas où l'invasion des manifestations initiales se produit plusieurs jours après que le sujet a quitté un foyer, que le malade a subi l'imprégnation d'une parcelle de celui-ci, emportée à son insu et conservée autour de bit.

Les faits d'incubation rapide, faciles à constater chez les individus qui sont frapplés, en arrivant d'une zone indemne dans une zone contaminée, gardent au contraire une grande valeur. Ils sont plus en rapport avec la doctrine de l'infecticux chimique, agissant à la manière des poisons, c'est-à-dire aussitol qu'ils ont été entrainés dans les voics circulatoires, qu'avec la doctrine de l'infectieux animé, supposant toujours une évolution de durée invariable, mais relativement assez longue, corrélative de l'évolution reproductrice des microbes.

(A continuer.)

## TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU SÉNÉGAL

#### PAR LE D' A. BORIUS

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE (AGRÉGÉ LIBRE)

(Suite 4.)

# fièvres intermittentes (Suitc).

Pour rapprocher les nombres exprimant la fréquence des tièvres intermittentes selon les époques, des influences météoriques régnant aux mêmes moments, nous diviserons successivement l'année en fractions de plus en plus faibles, de manière à descendre des faits les plus généraux aux faits particuliers. Prenons d'abord la division en deux souestres correspon-

dant aux deux grandes saisons tropicales. Voici comment, dans

Yoy. Arch. de méd. nav., t. XXXIII, p. 414, 270, 521, 416; t. XXXIV, 478, 350, 450; i. XXXV, p. 144, 280, 475; t. XXXVI, p. 417, 321.

chaque localité, se répartissent 20 fièvres, sur ces deux saisons :

|                            | Saint-<br>Louis | Gorée | Bas-<br>Sénégal | Haut-<br>Sénégai |    |    | Sénégal<br>en général |
|----------------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|----|----|-----------------------|
| Saison sèche (déc. à mai). | 6               | 6     | 7               | 11               | 5  | 8  | 7                     |
| llivernage (juin à nov.)   | 11              | 14    | 15              | 9                | 15 | 12 | 15                    |

On voit que l'hivernage est l'époque des fièvres intermittentes. Les accès y sont, selon les localités, de deux à trois fois plus fréquents que pendant la saison sèche. Le llaut Sénégal fait seul exception à cette règle.

Les conditions climatériques de l'hivernage sont : une température moyenne élevée, presque constante, un état hygrométrique très prononcé, des pluies abondantes, des orages, des inoudations, des vents humides peu éncrgiques alternant avec des calmes prolongés.

Reportons-nons aux températures moyennes indiquées pour les deux saisons, dans chacune des localités des diverses parties de la Sénégambie. On constate d'abord que les régions où la différence entre les deux saisons est moindre, les rivières du bas de la côte, sont celles où la différence entre le nombre des fièrres de chaque saison est la plus faible.

Dans le llaut Sénégal, à Bakel et à Médine, la température moyenne de l'hivernage est plus faible que celle de la saison sèche, tout en en différant très peu, et nous trouvons une plus grande quantité de fièvres dans le semestre de la saison séche que dans celui de l'hivernage. La différence, sous ce rapport, entre Jes nombres des fièvres, d'une saison à l'autre, est moins marquée que partout ailleurs.

Au contraste que nous avons signalé entre le climat de l'intériur du pays et celui du litoral, correspond donc un contraste dans la répartition des fièvres intermittentes et, comme
la température joue le principal rôle dans cette divergence,
nous devons penser que le rôle de la chaleur sur les fièvres est
prépondérant, puisque dans le Haut comme dans le Bas Sénégal, comme sur le litoral, les pluies et les inondations ont lieu
dans le même moment. La conclusion de ce premier aperçu est
l'influence prépondérante des températures moyennes élevées
sur la production des accès de fièvres.

Poursuivant l'analyse, divisons l'année en quatre trimestres correspondant aux saisons météorologiques et comparons la répartition des fièvres aux propriétés climatériques de ces trimestres.

Répartition, dans chaque localité, de 40 fièvres sur 4 saisons

|                             | Louis | Gorce | Sénégal | Sénégal | cayor | le la côte | en général |  |
|-----------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|------------|------------|--|
| Hiver (déc., janv., fév.)   | 8     | 8     | 9       | 12      | 7     | 10         | 9          |  |
| Printemps (mars, avr. mai), | 4     | 5     | 5       | 10      | 4     | 7          | 6          |  |
| Été (juin, juillet, août)   | 11    | 7     | 9       | 8       | 11    | 11         | 9          |  |
| Automne (sept. oct. nov.).  | 17    | 20    | 17      | 10      | 12    | 12         | 16         |  |
|                             | 40    | 40    | 40      | 40      | 40    | 40         | 40         |  |

Nous avons, dans ce tableau, partagé le nombre 40 eu parties proportionnelles aux nombres réels des fièvres observées dans chacune des quatre saisons. La moyenne du nombre des fièvres étant, de la sorte, toujours 10, dans n'importe quelle saison, on peut rapidement constater si le nombre des fièvres d'une saison est au-dessus ou au-dessous de la moyenne. Les données de ce tableau sont ainsi facilement comparables acelles du précédent et à celles des tableaux que nous donnerons plus loin, sous la même forme, en conservant toujours le nombre 10 comme moyenne de la fréquence des fièvres damune période quelconque.

D'après ce tableau, dans la colonie considérée dans sa totalité, les fièvres sont légèrement au-dessous de la moyenne pendant l'hiver, diminuent au printemps de manière à tomber à près de la moitié de cette moyenne. Dans l'été, elles sont aussi fréquentes qu'en hiver; à l'automne, elles deviennent deux fois plus nombreuses que dans l'été. Au Sénégal, comme en Europe, l'automne est donc la saison]pendant laquelle, la malaria manifeste sa présence par le plus grand nombre de fièvres intermittentes.

Nous avons, dans l'un des chapitres précédents, fait ressortir le contraste existant entre le climat de l'intérieur du pays et celui du bord de la mer. Nous devons nous attendre, si les lièvres sont soumises à des influences météoriques, à trouver ce changement de climat accusé par une modification dans les rapports des nombres de fièvres intermittentes comptées dans chaque saison.

C'est ce que l'on constate, en effet. Pendant que, sur la côte, à Saint-Louis et à Gorée, les fièvres sont au-dessous de la moyenne en hiver, sont plus rarcs au printemps, dépassent la moyenne en été, puis deviennent très nombreuses en automne: dans le llaut Sénégal, à Bakel et à Médine, le trimestre d'hiver présente un nombre de fièvres au-dessus de la moyenne. La printemps, les tièvres atteignent la moyenne. En été, elles diminuent encore et sont au-dessous de la moyenne qu'elles atteignent de nouveau en automne. Le contraste est done très évident, sons le rapport de la fréquence des fièvres, entre le littora et l'intérieur du pays.

Dans toutes les localités du littoral et aussi dans celles du Bas Sénégal, comme Podor et Dagana, la fréquence relative des sièvres selon les saisons diffère peu de ce qu'elle est à Saint-Louis. On peut dire qu'il v a, dans ces localités, une bonne saison, une époque pendant laquelle les nouveaux arrivants contractent peu la fièvre, et pendant laquelle les individus antérieurement impaludés sont surtout ceux qui entrent dans les infirmeries et les hôpitaux pour accès de fièvre. A Bakel, il n'en est pas de même; il n'y a guère de bonne saison, et le nombre des fébricitants diffère peu d'un moment à l'autre. Ceci indique une permanence dans les causes morbides. Les différences peu accentuées, existant d'une saison à l'autre, ne sont plus dans le même sens que pour les localités du littoral. On peut expliquer en partie les résultats fournis par les statistiques, en disant que les fièvres de l'hiver portent sur les malades de l'hivernage précédent. Pendant la saison sèche, les communications sout, en effet, interrompues et le personnel n'est renouvelé qu'au milieu de l'hivernage, au moment de la erne du fleuve.

Si l'augmentation du chiffre des entrées pour fièvres intermitentes dans le haut du fleuve, pendant le trimestre d'hiver, titat due à une intensité plus grande de la malaria, et non au s'jour prolongé des hommes qui ont subi l'hivernage; à l'augmentation des eas de fièvres devrait correspondre un accroissement dans le nombre des accès pernicieux. Or, c'est dans l'hiver et au printempa que ces manifestations graves de l'impaludation sont les plus arres.

Comme les trimestres d'été et d'autonne sont, non seulement les plus chauds, mais aussi ceux des pluies et des inondations; ces deux derniers facteurs doivent jouer un rôle important dans la genèse des fièvres. Pour bien nous rendre compte du rôle de l'humidité, divisons l'année en périodes trimestrielles différentes de celles des saisons météorologiques et A. BORIUS

en rapport avec les phénomènes des pluies et des inondations.

Répartition, dans chaque localité, de 40 fièvres sur 4 trimestres

|                                                       | Saint-<br>Louis | Gorée | Bas-<br>Sénégal | Haut-<br>Sénégal |    | Bas<br>e la côte | Sénégal<br>en généra |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|----|------------------|----------------------|--|
| 1º Aridité du sol (février,<br>mars, avril)           | 4               | 5     | 6               | 11               | 5  | 8                | 6                    |  |
| 2. Premières pluies et cruc<br>(mai, juin, juillet)   | 5               | 6     | 6               | 8                | 4  | 10               | 6                    |  |
| (août, septemb., octob.).  4. Décrue des caux, cessa- | 23              | 17    | 18              | 9                | 12 | 12               | 18                   |  |
| tion des pluies (novem-<br>bre, décembre, janvier).   | 8               | 12    | 10              | 12               | 9  | 10               | 10                   |  |

Dans le premier trimestre, le sol est complètement desséché. Dans le second, l'aridité cesse, la végétation se montre un peu avant l'arrivée des pluies. Elle prend son essor aux premières pluies qui tombent à la fin de juin et en juillet.

Dans le troisième, les parties de la Sénégambie, arrosées par des fleuves, sont inondées par la crue qui est à son maximum. Les pluies sont abondantes.

Dans le quatrième trimestre, les pluies ont complètement cessé, l'évaporation est active, les eaux se retirent des terrains joundés

Partout, excepté dans le haut du fleuve, le troisième trimestre, celui du maximum de l'inondation et du maximum des pluies est celui où les fièvres sont de beaucoup les plus nombreuses. On peut donc attribuer la présence de ces fièvres aux pluies, aux inondations et aux températures élevées qui coincident avec elles. Rien ne contredit ce que nous avons dit plus haut relativement à l'influence de l'élévation des moyennes de la temnérature.

Il reste à se demander si les inondations ont un rôle aussi important que celui des pluies.

A Saint-Louis, située près de l'embouchure, les effets de l'inondation sont noins considérables que dans le Bas Sénégal (à Bagana et à Podor). Gorée, fle maritime, et la pressqu'ile du Lap-Vert qui lui fournit ses malades ne sont pas inondées par les eaux des fleuves. Cependant, l'accroissement considérable du nombre des hévreux y est aussi sensible que pour les pays inondés comme les rives du Sénégal et des rivières du bas de a cête. Ce ne sont donc pas les inondations, mais les pluis abondantes, tombant en ce moment, qui viennent se joindre à l'élévation thermique pour produire les fièvres.

Théoriquement, le moment du maximum de la crue ne devrait d'ailleurs pas être celui du maximum des fièvres : ce devrait être au moment de la décrue, au quatrième trimestre, en novembre surtout que devraient se multiplier les fièvres, Nous trouvons, au contraire, dans toutes les localités, excepté dans le Haut Sénégal, une diminution très accentuée des fièvres pendant ce quatrième trimestre. La baisse des eaux, laissent à nu de vastes étendues de terrains livrés à une active évaporation, loin de causer une augmentation des fièvres, coincide avec une diminution de leur nombre. Les choses se passent à Gorée non soumise aux inondations, comme dans les autres parties du Sénégal. De 17, les fièvres tombent à 12, 'à Gorée, pendant qu'à Saint-Louis elles tombent de 28 à 8, et à Bagana, entouré de terres qui viennent d'être inondées, de 18 à 10.

La dispartition des pluies, coîncidant avec une baisse de la température, semble jouer la le rolle principal. En résumé, les deux seules causes météoriques qui paraissent liées à l'apparition des fièvres fréquentes, sont de hautes températures moyennes et des pluies abondantes. L'inondation complète des terrains n'arrête pas la production des fièvres; la décrue, loin d'augmenter le nombre des fièvres, coîncide avec sa diminulion

Les causes des fièvres n'ont pas besoin d'être cherchées au loin. Ce ne sont pas les grands marécages dont l'action se fait le plus souvent sentir. La marre d'eau que la pluie forme en quelques instants au seuil d'une habitation et qui disparaît lenlement, par évaporation, lorsqu'après la pluie le soleil brille avec ardeur, est plus à redouter que le marécage situé à quelques centaines de mètres.

Quelle que soit la manière dont on divise l'année, nous trouvons toujours la fréquence des fièvres coincidant avec la chaleur humide. Si l'on divise l'année en trois périodes ou quadrimestres, on obtient les résultats suivants :

#### Répartition, dans chaque localité, de 30 fiévres sur 3 quadrimestres

| 1-Période : chaleur humide                                                      | Saint-<br>Louis | Gorée | Bas-<br>Sénégal | Haut-<br>Sénégal |    | Bas<br>le la côte | Sénégai<br>en général |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|----|-------------------|-----------------------|--|
| (juillet à fin octobre)                                                         | 18              | 18    | 15              | 9                | 18 | 13                | 15                    |  |
| 2º Période : fraicheur (no-<br>vembre à fin février) 3º Période : chaleur seche | 8               | 10    | 10              | 12               | 8  | 15                | 10                    |  |
| (mars à fin juin)                                                               | 4               | 5     | 5               | 9                | 4  | 7                 | 5                     |  |
|                                                                                 | 30              | 30    | 30              | 30               | 30 | 30                | 30                    |  |

Cette nouvelle répartition donne lieu aux mêmes conclusions que la chaleur humide est la cause de la production des accès de fièvre. Dans la période qui s'étend de novembre à la fin de février, la fraicheur relative. produite par les grandes brises du nord, abaisse le nombre des fièvres. Les chaleurs qui règnent de mars à la fin de juin-époque où souffleat les vents du désert, coîncident avec le minimum des fièvres.

On peut pousser plus loin l'analyse et rapprocher des tibleaux que nous avons donnés, comme exprimant les températures moyennes mensuelles des localités, ceux que les statitiques de M. Bérenger-Féraud donnent comme exprimant les proportions des entrées pour fêvres intermitientes, selon les mois, dans chacune de ces localités. On constate alors que sur le littoral, à Saint-Louis, à Gorée, Miodjem et méme à Daganales fièvres intermitientes vont en augmentant ou en diminuant de fréquence à mesure que les , températures mensuelles augmentent ou diminuent.

L'influence de la température sur la fréquence des fièvres est surtout évidente pour les villes de Gorée et de Saint-Louis. Nous avons pu, dans un autre ouvrage \(^1\), tracer, au-dessous des courbes représentant les moyennes mensuelles de ces deux villes, à Gorée pour dix ans, à Saint-Louis pour une seule année, les courbes de la fréquence des maladies endémiques dout les chiffres sont surtout fournis par les fièvres intermittentes. Le parallélisme des courbes météorologiques et des courbes de morbidité est très remarquable.

On peut donc dire que, dans ces villes, où de grands centres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Recherches sur le climat du Sénégal (voy. les planches VI et XIII, p. 129 et 209).

hospitaliers permettent de comparer des chiffres nombreux de malades à ceux exprimant l'état météorologique, l'insalubrité cest proportionnelle à la température moyenne mensuelle. Cette règle générale est encore confirmée par l'examen des faits à Mbidiem. Elle est encore vraie, mais moins évidente, à Dagana et à Podor.

A Bakel et à Médine, les nombres fournis par les statistiques ne donnent plus les mêmes résultats. Il y a, au contraire, aux mois les plus froids de l'année, en décembre, janvier et février, un maximum de fièvres intermittentes, et les gran-des chaleurs d'avril et de mai, dues aux vents du désert, sont loin de coïncider avec une augmentation des sièvres. Quoique s'appuyant sur des nombres absolus d'entrées moin-dres que ceux fournis par les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée, les chiffres, relatifs à Bakel, ont cependant une assez grande exactitude pour qu'il ne soit pas permis d'affirmer que la proposition soulignée plus haut soit applicable aux régions du Haut Sénégal.

On peut expliquer cela par la cause toute particulière de l'élévation des températures moyennes du printemps. A Bakel et à Médine, ces températures sont complètement sous l'influence de l'harmattan, ou vent du désert, vent dont les propriétés d'extrême sécheresse ont une action bienfaisante au point de vue de la malaria. Le maximum des fièvres, aux mois de décembre et janvier, s'expliquerait, comme nous l'avons dit plus haut, par le maintien dans le pays des hommes malades pen dant l'hivernage précédent.

Influence des températures extrêmes et des variations thermométriques. — Il n'y a aucune relation évidente entre les températures extrêmes et la fréquence des accès de fièvre. La saison sèche, celle des grands maxima et des minima très prononcés, dans toutes les parties du Sénégal, est la saison où les accès de fièvre sont les plus rares. Cependant, les extrèmes et les variations qui en sont la conséquence agissent souvent comme causes occasionnelles d'accès de fièvre. Il suffit. au Sénégal, d'une longue course, au milieu de la journée. pour déterminer un accès chez un individu dont les accès sont suspendus depuis quelque temps. Des cas très multipliés de cette action s'observent lorsqu'on est forcé de faire marcher les troupes au moment le plus chaud de la journée, même alors

que le ciel nuageux ne permet pas d'accuser l'insolation directe. Les basses températures produisent le même résultat. Indépendamment du danger bien connu d'infection maremmatique

Les basses temperatures produsent te meme resultat. Independamment du danger bien connu d'infection maremmatique après le coucher du soleil, les factions de nuit sont souvent la cause manifeste de l'apparition d'accès de fièvre chezles soldats. Il est vrai que, dans ce cas, on peut aussi bien dire que c'est le refroidissement éprouvé que l'action d'une basse température qui agit. Cependant, les variations atmosphériques de la température n'ont pas en général, par ellesmémes, une assez grande étendue pour amener ce résultatces variations ont leur moins grande amplitude précisément à l'époque de l'année où les fièvres sont les plus nombreuses, pendant l'hivernage; tandis qu'au contraire, pendant la saison séche, alors que les variations atmosphériques d'urnes on leur plus grande amplitude, les accès de fièvre deviennent

Mais, si à la variation atmosphérique se joignent certaines autres conditions capables de produire un refroidissement considérable du corps humain, l'homme atteint d'infection malarienne ne tarde pas à trouver, dans ces conditions, la causé déterminante d'un accès de fièvre. A Dagana, un homme es placé en faction dans un corridor au milieu d'un fort corrant d'air froid : au bout de peu de temps, il est pris d'un accès de fièvre, nous le faisons relever; son successeur est bientôt pris lui-même d'un frisson, enfin, un troisème factionnaire, placé dans le même lieu, est forcé de s'aliter comme les deux premiers. Nous fimes supprimer ce poste dangereux. Il suffit d'ètre mouillé par les pluies pour voir survenir un accès de fièvre.

L'hydrothérapie est une des meilleures pratiques médicales sous un climat où l'anémie est si fréquente et si a redouter. Cependant, dans le poste où nous faisions l'observation précédente, nous avons pu constater combien l'usage mal compris des bains froids est dangereux. Les bains de rivière sont considérés généralement, au Sénégal, comme causes d'accès de fièrre. Ce qui fait que ces bains occasionnent souvent des accès, c'est qu'il est peu de personnes qui veuillent en user avec modération. Le bien-être éprouvé fait prolonger le plaisir du bain penhant des heures entières. Il est évident que l'effet de ce long séjour dans l'eau ne peut être le même que celui du simple bam hygiénique. L'usage quotidien d'un bain de rivière de quelques minutes nous a paru d'un excellent effet sur les personnes qui savaient user avec modération de ce puissant tonique. Les noirs, qui viennent de ramer pendant de longues heures dans une embareation, et sont couverts de sueur, se jettent impunément à l'eau en arrivant au but de leur course. Ils sortent de l'eau, il est vrai, presque de suite après s'y être plongés. Ils font, en eela, ee que recommandent tous ceux qui ont préconisé l'hydrothérapie. Mais le refroisésement des bains prolougés est aussi à reduuter que celui des courants d'air, et son effet le plus évident, au Sénégal, est etui de la production d'accès de fêvres.

En résumé, les températures extrèmes et les variations atmosphériques qui en résultent n'ont qu'un rôle très secondaire dans les causes des accès de fièvre intermitente, tandis que les refroidissements dus aux variations atmosphériques, sous la dépendance des autres agents extérieurs auxquels l'économie Peut être soumise, sont à rédouter.

L'influence des vents est trop bien connue pour que nous ayons besoin d'ajouter de nouveaux faits à ceux parfout signa
s. L'exposition au vent ou sous le vent d'un maréeage influe d'une manière des plus évidentes sur les navires qui fréquentent la cête d'Afrique. M. Nielly' cite une observation caractéristique qui montre aussi comment l'intoxication palustre est parfois rapide et peut se produire après un séjour de quelques beures sur cette côte. Cette observation fut faite, en 1855, par M. Nielly, à bord de la Recherche: « 27 hommes de cette corvette furent pris ensemble de fièvres palustres. Le navire avait passé une nuit, quarante-huit heures auparavant, en rade de Sainte-Marie-Bathurst. Aucun des hommes n'avait eu antérieurement la fièvre. »

Tel vent réputé salubre peut, par suite de dispositions locales, devenir très malsain. C'est ainsi que les vents du large, si faorables à l'état sanitaire du littoral, perd sa qualité des que l'on pénètre dans l'intérieur du pays. L'état hygrométrique des masses d'air entrainées de l'Océan sur les terres, favorise le développement de la malaria. Le vent de nord-est, l'harmattan, doit à son extrême ciocité les propriétés qui lui ont valu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eléments de pathologie exotique. Un vol. in-8°. Paris, 1881.

450 A RORIUS

sa bonne réputation. Dans certaines parties de la Sénégambie, il mérite bien le nom de vent-docteur que lui donne Mongo-Park.

Quelles que soient'les propriétés, pour ainsi dire, intimes du vent, selon la partie de l'horizon d'où il souffle, ses effets physiques peuvent être défavorables à la santé. Ainsi, à Saint-Louis, rien n'est plus agréable que d'aller, le soir, respirer sur la plage de Guet.N'dar la brise de la mer; cependant il faut, pour cette promenade, être chaudement vêtu de drap, sous peine d'y trouver une cause de refroidissement bientôt suivi d'un accès de fâvre.

Le peu d'importance que nous accordons aux variations de la température comme causes étiologiques n'est en contradiction que d'une manière apparente avec ce qu'ont dit d'autres auteurs donnant au mot température un sens qu'il n'a pas.

L'observation méthodique des sensations éprouvées par l'organisme accompagnerait, avec grand avantage, au point de vue médical, les observations instrumentales faites dans le but d'étudier la climatologie des localités. Les résultats de cette observation pourraient facilement être exprimés par des chiffres et soumis ainsi à la statistique. Il suffirait d'établir une échelle numérique des sensations. Par exemple, zéro exprimerait une sensation de très grand froid, 5 l'état indifférent, 10 une sensation d'extrême chaleur. Les sensations pourraient être étudiées aussi sous le rapport du mal ou du bien-être. Zéro exprimerait l'état de maladie, 5 l'état négatif, 10 la sensation de santé dans toute sa plénitude, les chiffres intermédiaires, les états intermédiaires correspondants. Les observations se feraient à des heures régulières : le matin, au réveil, au milieu du jour, et, le soir, au moment du coucher. Elles seraient curieuses à rapprocher des observations météorologiques, et l'on verrait souvent des journées dites fraiches succéder à des journées dites chaudes alors que le thermomètre serait resté invariable. Alors, sans doute, l'état hygrométrique aurait subi des variations ou bien les vents se seraient modifiés dans leur direction ou leur intensité. On pourrait tracer la courbe de l'état de santé d'un individu, celle de ses sensations, auprès des courbes du météorologiste. On chercherait ainsi les relations entre l'état atmosphérique et l'état physiologique sans préjudice [des observations plus (précises qui pourraient être faites sur les variations possibles de la température du corps, sur les modifications des diverses sécrétions, etc.

Les appréciations sensorielles, variant avec les individus, seraient toutes entachées de ce que l'on nomme l'erreur individuelle. Mais cette erreur serait constante. Si deux personnes observaient simultanément et ne se communiquaient leurs notes qu'au bout d'un certain temps, les rapprochements seraient des plus intéressants. Il est probable qu'à mesure que le temps de séjour dans la colonie se prolongerait, des modifications dans la manière d'apprécier les sensations se feraites sentir et trahiraient la modification 'qu'a éprouvée la santé générale de l'individu. La simplicité des lois métérorlogiques, au voisinage de l'équateur, donnerait à ces recherches un intérêt plus grand au Sénégal que dans nos climats tempérés.

(A continuer.)

## LES PTOMAÏNES

RÉSUMÉ DES MÉTHODES D'ANALYSE DE M. GAUTIER ET RECHERCHES DES PTOMAÎNES DANS LA FIÉVRE JAUNE

#### PAR M. LAPEYRÈRE

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE (P.)]

Dans le Journal (n° 5, 1881) de l'Anatomie et de la Physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux, publié par Charles Robin et G. Pouchet, il se trouve un Mémoire de A. Gautier, sur les alcaloides dérivés des matères protéques, sous l'influence de la vie des ferments, Mémoire dont je donne ici le résumé au point de vue chimique, pensant être agréable à mes collègues des colonies qui n'auraient pas encore connaissance de cet important travail et qui voudraient se livrer aux précieuses recherches des plomatmes dans les diverses maladies exotiques.

Depuis les travaux récents faits par Gautier, Selmi, Brouardel, Boutmy, Corona, Pouchet, Meissner, Gianetti, etc., l'homme et les animaux seraient de véritables laboratoires à alcaloïdes organiques. Le venin des serpents ne devrait son pouvoir toxique qu'à la présence de ces sortes d'alcaloïdes. La salive, les urines en contiendraient, même à l'état normal-Mais, par un dérangement quelconque dans l'économie, par un manque d'équilibre dans la généralité des fonctions, l'augmentation de ces alcaloides (ptomaines) aurait lieu et produirait des empoisonnements cellulaires, partiels ou généraux, que la technologie médicale a définis sous les noms des maladies les plus multiples et les plus variés.

Certainement, ce sujet d'étude est délicat, mais il est plein d'avenir, et sa solution, puisée dans les laboratoires de la chimie, augmentera la lumière de la marche en avant, dans les vastes domaines de la physiologie et de la pathologie générales.

#### RECHERCHES.

1° Les substances sont solides (viscères), albumineuses ou graisseuses.

Dès qu'elles seront arrivées au laboratoire, pour y être analysées, on le divisera en petits fragments et on les mettra dans de l'alcool aussi pur que possible (98° par ex.), afin d'arrêter toute putrélaction. On les laissera ainsi, en macération, à l'abri de l'air et des rayons solaires, pendant douze heures, dans les pays chauds et vingt-quatre heures, dans les régions temnérées.

Au bout de ce temps, décanter le liquide et soumettre l'alcool à la distillation, dans une cornue en verre, modérément chauffée au bain-marie. Remettre, sur les substances, de l'alcool à 90°, légèrement aciditié avec un peu d'acide tartrique ou chlorbydrique pur, afin de les conserver et d'utiliser plus tard ce liquide pour d'autres opérations.

A. — La distillation peut donner deux ptomaines : l'une volatile odorante, dans le liquide distillé; l'autre fixe, dans le résidu de la distillation.

Ces deux ptomaines peuvent avoir des caractères chimiques ct toxiques différents, non seulement pour chacune d'elles, mais encore pour toutes celles qu'on-pourra trouver dans les mêmes matières, avec les divers modus faciendi que recommande Selmi. Il fant done les isoler:

a. La ptomaine volatile sera fixée par quelques gouttes d'acide chlorhydrique pur.

A cet effet : aciduler légèrement le liquide distillé avec l'acide cité et redistiller de nouveau, dans une deuxième cornue de verre, toujours chauffée modérément au bain-marie, afin de recueillir la majeure partie de l'alcool absolu; cesser Poépration quand îl ne reste plus que 1/10 du liquide environ dans la cornue. Retirer ce liquide résidu qui contient l'alcaiode volatil à l'état de chlorhydrate et le faire évaporerdans une capsule de porcelaine ou des verres de montre, à l'étuve et à la température de 55 ou 40 degrés centésimaux. Ils ofonnera ainsi des cristaux de chlorhydrate de ptomaïne volatile, qu'on pourra étudier au point de vue chimique, par les réactifs principaux que nous citerons dans cette note, et au point de vue physiologique.

5. La ptomaine fite, qui peut se trouver dans le résidu de la première distillation, s'obtiendra : 1º en reprenant ce résidu par une petite quantité d'alcolo ordiniarie, aiguisée d'acide chlorhydrique pur; 2º décantant le liquide alcoolique acide après quinze ou vingt minutes de contact; et 3º en évaporant le liquide devenu limpide soit par le repos, soit par filtration, à l'étuve, comme pour l'opération précédente. On aura ainsi, si elle existe. la ptomaine à base fixe, à l'état de chlorhydrate.

cristallisée

Nora. — On pourra essayer d'avoir ces deux sels de ptomaines à l'état d'alcaloïde, en les dissolvant dans une petite quantité d'eau. Alcalonisant ensuite la solution par du carbonate de soude et reprenant par l'éther ou le chloroforme qui s'emoarera de la base et l'abandonnera par l'évaporation.

Après ce premier mode de traitement des matières, par l'alcool absolu, dont l'importance ne saurait être mise en doute, puisque Selmi a trouvé des ntomaines dans l'alcool avant servi

à la conservation des pièces anatomiques.

B. — On reprend les matières, déjà en macération dans de l'alcool acidifié; on les met, avec le liquide qui les immerge, dans un hallon que l'ou chauffe au bain-marie, pendant une beure environ, et l'on décante ensuite le liquide en retirant le ballon du feu. Ce liquide alcoolique une fois clarifié par le repos, est soumis à la distillation au bain-marie, pour recueillir la majeure partie de l'alcool.

Le liquide résidu, qui représente environ les deux dixièmes du liquide total, est retiré de la cornue, mis dans une capsule de porcelaine, évaporé à l'étuve, à 50° environ, jusqu'à consistance sirupeuse et traité aussitôt, tout acide qu'il est, par « l'éther. Ce liquide, en s'évaporant, pourra abandonner des ptomaines, ayant des caractères spéciaux, dont on fera soigneusement une étude.

Nous donnerons ici les caractères de ces sortes d'alcaloïdes définis par Selmi, dans la putréfaction cadavérique; mais qui vous dit que ces caractères sont invariables et qu'ils ne diffèrent pas, pour des cas spéciaux de maladies, ayant ou non provoqué la mort.

C. — Après cette deuxième manipulation, les matières peuvent être détruites, elles sont totalement épuisées, mais il n'en est pas de même du résidu alcoolique acide qui vient d'être

traité par l'éther.

On reprend ce résidu, on l'étend d'une solution alcaline faite avec du carbonate de soude pur; et, quand le papier rougi de tournesol vire franchement au bleu, on les traite de nouveau par l'éther. Ici, nous rentrons dans le procédé de Stas.

On peut obtenir ainsi, par l'évaporation de l'éther, autant que possible à l'abri de l'air, de nouvelles ptomaïnes, dont on fera, suivant les cas, des études spéciales.

- D. Après avoir épuisé l'extrait alcoolique alcalinisé par l'éther, on le reprendra par du chloroforme, pour avoir encore de nouvelles otomaines.
- E. Après le chloroforme, on reprendra toujours le même extrait par de l'alcool amylique qui, par l'évaporation, pourra encore donner des ptomaines, différentes de toutes celles déjà obtenues.

ontenues.

On n'en finit réellement pas, tellement la décomposition générale ou partielle des matières protéiques est féconde en productions de ptomaines.

F. — On peut encore traiter, en dernier lieu, le même extrait par de l'eau acidulée, jusqu'à réaction acide, et obtenir encore, en évaporant l'eau à l'étuve, portée à 45° environ, des sels des différents alcalis, précipitant par les réactifs généraux de Meyer, de Nessler, le tannin, l'iodure de potassium ioduré, etc.

## 2º Les substances sont liquides. - Urines. - Sang.

Le docteur Pouchet ayant retiré des urines normales des alcaloïdes se comportant comme les ptomaïnes, au point de vue toxique, on peut, dans des cas spéciaux de pathologie, re-chercher les ptomaïnes dans les urines. A cet effet, après avoir acdiulé le liquide, on l'évapore jusqu'à consistance sirupeuse; on rend ensuite le résidu de l'évaporation alcaliu et on letraite par Félher, puis par le chlorôforne, comme il a été dit plus laut.

Du reste, Pouchet a décrit, dans sa thèse inaugurale pour le doctorat, un procédé spécial pour cette sorte de recherche, qu'on pourra consulter au besoin (Contribution à l'étude des matières extractives de l'avvine :

Quant au sang, en suivant la méthode décrite dans ce travail, on peut retirer des ptomaïnes, s'îl en contient.

J'en ai retiré trois différentes d'un sang humain putréfié, provenant d'un cas d'ictère grave suivi de mort. La première obtenue par l'alcool absolu, outre les caractères généraux des alcaloïdes végétaux, avait une odeur cadavérique et se colorait en rouge cerise par l'acide sulfurique. La deuxième, retirée par l'alcool légèrement acidifé avec de l'acide tartrique et es sulter par l'éther, était odorante et se colorait en vert par l'acide sulfurique. La troisième, retirée par l'éther mis sur le résidu alcalin avec du carbonate de soude, avait la même odeur que la seconde et se colorait en violet par l'acide sulfurique.

## $Principales\ réactions\ chimiques\ des\ ptoma\"ines.$

Il n'est question dans le Mémoire de A. Gautier que des ptomaines retirées, après la mort, des substances plus ou moins putréfiées. On comprend donc aisément que les caractères chimiques définis par ce savant physiologíste de Paris et Selmi, pourront varier quand on aura affaire à des ptomaines retirées des matières protéiques, non encore putréfiées et provenant d'un cas pathologique grave : fièvre jaune, choléra, etc.

On peut poser en principe que :

1° Toutes les ptomaines sont précipitées par les réactifs généranx des alcaloïdes végétaux :

Tannin en solution;

Éditée par Germer-Baillière.

Phospho-molydate de sodium (Devry);

Métatungstate de sodium (Scheibler):

Acide phospho-antimonique (Schulze);

Iodo-mercurate de potassium (Meyer);

Iodure de bismuth et de potassium (Dragendorf);

Iodure de cadmium et de potassium (Marmé) ;

Platino-cyanure de potassium (Delfs) :

Chlorure platinique;

Acide picrique;

Iodure ioduré de potassium ;

Ferrocyanure de potassium.

2° Toutes les ptomaïnes réduisent le ferricyanure de potassium en ferrocyanure, qui précipite les persels de fer en bleu de Prusse.

Ce caractère est essentiel; il différencie les ptomaines de presque tous les alcaloïdes végétaux toxiques. Il n'y aurait, d'après MM. Brouardel et Boutny, que la morphine, la vératrine, la muscarine et l'aniline, qui jouiraient des mêmes propriétés réductives.

Mais, dans ce cas, d'autres réactions caractérisent ces substances et enlèvent les doutes du chimiste et du physiologiste.

Selmi a trouvé les réactions suivantes, pour les différentes ptomaïnes extraites des matières animales putréfiées.

A. — Ptomaines obtenues par l'alcool absolu.

Odeur le plus souvent infecte.

Saveur piquante qui engourdit le point touché de la langue; une plus grande proportion resserre fortement la gorge.

Injectées sous la peau d'une grenouille, elles la tuent avec

les symptômes de l'empoisonnement par le curare.

L'acide sulfurique concentré donne une couleur d'abord rouge, puis violette ou d'un vert violacé.

Le ferricyanure est réduit en ferrocyanure.

## B. - Ptomaines obtenues par l'alcool acidulé et l'éther.

Odeur pénétrante qui rappelle souvent celle de certains fruits, la pomme rainette, par exemple.

Le tannin, le chlorure d'or; quelquefois le bichlorure de mercure les précipitent.

L'acide sulfurique donne une couleur violette ou rouge

violacé.

Le ferricyanure passe à l'état de ferrocyanure, et souvent l'acide iodique est réduit.

C. — Ptomanies retirées de l'extrait alcalinisé et traité par l'éther.

Odeur caractéristique, pénétrante, variable, souvent très agréable.

Acide sulfurique un peu dilué, tantôt beau violet, tantôt jaune-brun légèrement rougeâtre.

Réactif de Fröhde, rouge, violet ou jaune brunâtre.

L'acide iodhydrique ioduré, donne avec la plupart d'entre elles, des cristaux rouges, bruns ou jaunes.

Elles s'altèrent facilement à l'air et s'emparent de son acide carbonique.

Injectées sous la peau, elles dilatent, pour un instant, la pupille, augmentent ou diminuent les mouvements du cœur et la respiration.

La mort survient en peu de temps.

D. — Ptomaïnes obtenues par le chloroforme.

Saveur piquante, âcre, souvent très amère. Odeur tantôt fétide, tantôt aromatique.

Le ferricyanure passe à l'état de ferrocyanure.

lujectées sous la peau, augmentation des mouvements respi-

« Injection des vaisseaux de la conque de l'oreille. » (Granetti et Corona): donnent rarement la mort.

E. — Ptomaines obtenues par l'alcool amylique.

Les caractères sont à peu près les mêmes que ceux des ptomaines retirées par le chloroforme.

On le voit, les alcalis cadavériques, dont l'étude est à peine ébauchée aujourd'hui, peuvent varier à l'infini, suivant le degré de putréfaction des substances animales, la composition chimique de ces substances, la nature des ferments qui aident à leur formation, par la décomposition des matières protéiques, etc., etc.

Il devient donc urgent de les étudier séparément, et au fur et à mesure que les circonstances se présenteront; et, dans ce cas, les pharmaciens de la marine sont au premier rang, dans nos colonies, pour en faire une étude variée.

Ils contribueront ainsi, par leurs recherches, à classer les ptomaines et peut être aussi, à déterminer la nature des ferments qui président à leur formation.

Je venais de rédiger ce résumé des travaux qui ont parujusqu'à ce jour sur les recherches des ptomaines, et leurs caractères chimiques, quand il me fut donné de faire des analyses:

4° Du sang provenant d'un cas d'ictère grave, suivi de mort; 2° Du sang et du vomito de fièvre jaune recueillis à Saint-Louis (Sénégal) par le docteur Chassaniol, second médecin en chef de la marine, en retraite.

Si, au moment d'expérimenter, ces trois échantillons avaient présenté un caractère irréprochable de conservation, les produits trouvés offirizaient, sans doute, une toute autre importance au point de vue théorique, aujourd'hui à l'ordre du joursur les causes et les effets des maladies épidémiques et contagieusses:

Mais ils avaient malheureusement subi un commencement de décomposition, l'échantillon du vomito surtout.

l'ose espérer, cependant, que les faits qui vont suivre auroit une certaine valeur aux yeux de mes collègues de la médecine et de la pharmacie; voilà pourquoi je crois de mon devoir de leur en faire une communication.

Après avoir constaté dans le sang de l'ictère grave 4 grammes d'urée par litre ¹, proportion à peu près identique à celle déjà trouvée par plusieurs de mes collègues, dans le sang de fièvre jaune, je me mis à la recherche des ptomaines, et j'en obtime trois offrant, au point de vue chimique, tous les caractères généraux reconnus à ces alcaloïdes, et différant entre elles de la manière suivante :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le dosage fut soigneusement fait| par mon collègue Durand, pharmacien de 2º classe de la marine.

La première A, fixe, (β), d'une odeur cadavérique, se colorait en rouge cerise par l'acide sulfurique.

La seconde B, d'une odeur presque agréable, se colorait en

La seconde B, d'une odeur presque agréable, se colorait en vert par ce même acide.

La troisième, C, sentait la pomme rainette et se colorait en violet, par le même acide.

Les expériences physiologiques de deux de ces substances. la ptomaine A (3) et la ptomaine B, faites par le docteur corre, médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine, agrégé, n'aboutirent à aucun résultat pouvant être mentionné. Mon collègue de la marine opérait, cependant, sur un animal délicat, un boureuil, précisément en raison des minimes quantités des substances que j'avais à lui offrir.

Les recherches à faire sur les deux autres échantillons de lièvre jaune vinrent ensuite; et, nous pûmes retirer du sang et du vomito, six produits différents que nous classons en deux séries: les produits du sang, qui se sont présentés sous la forme visqueuse, sans pouvoir arriver à les faire cristalliser et les produits du vomito, qui tous ont pris une forme solide amorphe ou cristalline.

Je donne, dans le tableau ci-joint, leurs différents caractères physiqués et chimiques.

On verra, par ces réactions, que ces produits diffèrent de ceux du sang de l'ictère, surtout pour les colorations fournies par l'acide sulfurique. Les réactions, par cet acide, deviennent plus caractéristiques, quand on mélange l'alcaloïde à du sucre cristallisé, dans les proportions de 1 p. d'alcaloïde pour 2 p. de sucre.

Ce sont donc autant de ptomaines différentes, au point de vue de leurs propriétés chimiques.

Voyons maintenant leur valeur au point de vue physiologique. A cet effet, les docteurs Corre et Chassaniol donnent les résultats de leurs travaux dans la note suivante :

« Il importe, dans les expériences d'inoculation, de ne pas confondre les symptômes d'intoxication qui peuvente se produire sous l'action de principes, nés de l'organisme malade, avec les symptômes qui dérivent immédiatement de l'action d'un infectieux spécifique.

« Sous l'action de l'infectieux amaril, nous pensons que les tissus engendrent diverses matières isolément susceptibles de

| 160                              |      |                                        | LA                    | PEYRĖ                 | RE.                      |   |
|----------------------------------|------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| ACIDE                            |      | Rouge<br>Violace.                      | Ronge<br>violace.     | Rouge<br>rouille.     |                          |   |
| FERRI-<br>CHANGE DE<br>POTASSIUM |      | Est faiblem.<br>réduit.<br>Est réduit. | Est réduit.           | Est réduit.           | *                        |   |
| CHLORTRE                         |      | Rien.                                  | Rien                  | Rien.                 | •                        |   |
| IODURÉ DE<br>POTASSITIE          |      | Léger préc.<br>Jaune.<br>Rien.         | Rien.                 | Rien.                 | -                        |   |
| ACIDE                            |      | Rien.                                  | Rien.                 | Rien.                 | ^                        |   |
| HISNOTH ST DE FOTASSICH          | 9    | y<br>9<br>Violet très<br>léger.        | Violet très<br>léger. | Violet très<br>léger. | l<br>Rien d'appréciable. |   |
| MÉTATUNOS-<br>TATE<br>DE SODIUM  | Sang | Précipité<br>blanc.<br>Rien.           | Rien.                 | Rien.                 | Rien d'a                 | W |

récipité blanc. Rien.

Sirupeuxavec granu-

l'alcool absolu. 8 Produit fixe.... lations amorphes. Sirupeux. Sirupeux.

F. Produit obtenu par l'éther sur résidu acide.

C. Produit obtenu parl'é-ther sur résidu alcalin.

Produit obtenu par bloroforme sur résidu alcalia. . . . . . a Produit volatil.

Rien. Rien. Faibl. cada-vérique. aibl. cadavérique.

an agrant

COLTBRATE MOIGOS M

DECER

PHYMOCE SPECT

ORTHNUS PAR LES DIVERS

ISSOLVANT'S

PHOSPO-

Trace de résidu se colorant en wert par l'iodure mercurique ioduré, le résidu (B) se colore en jaune par le même réactif.

Rouge brique. Rien. Rouge brique. Rouge brique.

Est réduit. Est réduit. Est réduit. Est reduit.

Rien.

Rien. récipité

Ken. Rien.

réc. dispar. xcès réactif

réc. blanc

Granuleux

Produits obtenu par

(traces). Sirupo-cristallin.

9 Produit fixe. .

aunätre.

dans un Rien.

Rien. Rien.

Rice. Précipité. Précipité.

Rien.

Rien.

Préc. blanc abondant. blanc abondant

Sirupeux. Sirupeux.

C. Produit obtenu par l'éther sur résidu alcalin. alcalia. . . . . . . . . . . .

D. Produit obtenu par l

Préc. blanc Préc. Prée. blanc

nodore. Inodore.

F. Produit obtenu par l'éther sur résidu acide.

déterminer, à leur tour, l'intoxication d'un organisme sain ou déjà malade : tantot ces matières sont l'urée, la créatine, la créatinine qu'on trouve accumulées dans le sang en proportion anormale (Chassaniol, Decoréis, etc.), tantôt des ptomaines encore inconnues, mais que la sciencé isolera certainement un jour.

« Nous croyons même que l'influence d'un infectieux quelconque ne Iraduit pas seulement son action par la sollicitation des tissus vivants à former des agents particuliers de désassinilation, doués de propriétés toxiques, mais qu'elle modifie à ce point la substance organique, que le cadavre lui-même peut engendrer des produits de décomposition spéciaux.

« Les faits suivants sont à méditer au point de vue que nous signalons.

signations.

a M. Chassaniol, ayant rapporté du Sénégal une cinquantaine de grammes de matière noire (comito) et une quantité à peu près égale de sang, qui provenaient de malades atteints de fièrre jaune, M. Lapeyrère, pharmacien de 1<sup>st</sup> classe de la marine, voulut bien, sur notre demande, accepter de recherchalles, themes de la companie de la

cher les ptomaines qui pourraient exister en ces produits.

An débouché du flacon qui renfermait la matière noire, quatre personnes présentes dans le laboratoire d'expérience furent diversement impressionnées : deux en furent quittes pour de la céphalalgie, quelques envies de vomir ou de la diarrhée. La troisième (M. Lamy étudiant en pharmacie) fut plus gravement atteinte, parce qu'elle ent le soin des manipulations. Mais M. Lapeyrère, qui avait débouché le flacon, éprouva une céphalalgie très intense, un sentiment de brisement général, un écoulement de quelques gouttes de sang par le nez, une suppression des urines pendant 48 herres, des envies de vomir, de la diarrhée, une perte de l'appétit, etc.; il ne vit cet état disparaitre qu'après l'emploi d'un vomitif et une éruption furonculeuse d'ailleurs discrète.

« Il y avait bien là un empoisonnement septique.

« Mais, à la suite de l'inoculation d'une ptomaine extraite de la matière noire du vomito, nous allous voir des phénomènes certainement différents de l'empoisonnement septique, tel qu'on l'observe ordinairement sur les animaux.

« M. Lapeyrère a retiré des matières précitées six ptomaînes particulières : trois du sang et trois du vomito. Nous n'avons pu expérimenter, avec M. Chassaniol, qu'une des ptomaïnes du sang qui nous a donné des résultats négatifs, et une du vomito qui a déterminé la mort d'une chatte et d'un lapin. « Le lapin inoculé le 2 janvier est mort le 15. Il n'a pré-

- « Le lapin inoculé le 2 janvier est mort le 15. Il n'a précenté d'autre symptome appréciable qu'un affaissement progressif : l'animal était triste, il se tenait immobile dans les coins de sa cage, ne mangenit guère et s'amaigrissait rapidement. Le 15, il était réduit à un état -de maigreur excessive, ses pupilles étaient très dilatées, et à l'autopsie nous trouvions: une injection légère des méninges encephaliques, quelque pointillé de la substance cérébrale, une injection très prononcée de la muqueuse de l'intestin grele, un état hyperhémique et de diffluence du foie des plus manifestes; pas de psorentérie, aucune altération appréciable de la rate, des reins et des ponmons.
- « La chatte a succombé après avoir mangé une grenouille que nous avions inocutée. L'animal devenait souffirant le soir même du jour où il s'était livré à ce repas malencontreux (le 2 janvier); il ne tarda pas à maigrir, à perdre toute appétence, puis à demeurer inerte et couché sur le lanc : il eut quelques envies de vomir, ses pupilles étaient dilatées, mais il ne présenta pas de convulsions. Le 10, il s'éteignit doucement et nous constations chez lui les lésions suivantes : injection des méninges et de la substance cérébrale très prononcée; muquense duodénale très injectée; estomac rempli de bile; foie volumineux, d'un rouge lie de vin foncé, mou; pas de psorentérie, rien à la rate, aux reins, aux poumons.

  « Il n'est pas besoin de faire renarquer qu'il ne pouvait
- « Il n'est pas besoin de faire remarquer qu'il ne pouvait s'agir d'un état typhique amaril; mais il nous semble qu'il ne s'agit pas non plus d'un empoisonnement septique ordinaire, et que de pareils faits ne peuvent s'interpréter que par la formation d'agents elimiques particuliers, aux dépens de la matière organique, sous l'action primitive d'un infectieux spécitique. » (D' Λ. Corre.)

#### BIBLIOGRAPHIE

#### MANUEL DE PATHOLOGIE HISTORIOUE ET GEOGRAPHIQUE

#### Par le professeur Aug. Hinsen 1.

Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. - Die allgemeinen acuten Infectionskrankheiten von historisch-geographischen Standounkte und mit besonderer Berucksichtigung der Ætiologie bearbeitet, von Dr August Hirsch. Professor der Medecin in Berlin.

Tous ceux qui se sont occupés de quelque question de géographie médicale connaissent le savant livre dont nous venons d'écrire le titre, et dout nous annoncons la deuxième édition. La première paraissait en Allemagne il v a 25 ans; c'était l'époque où Boudin publisit en France son Traité de géographie et de statistique médicales. Quoique traitant au fond des mèmes matières, les deux ouvrages diffèrent autant que leurs titres, mais ils ont cu même fortune, la plus chviable peut-être pour une œuvre scientifique, celle de susciter un grand mouvement de travail et d'idées dans la science à laquelle ils étaient consacrés.

Il n'entre pas dans ma pensée de tracer un parallèle, impossible d'ailleurs, entre les deux ouvrages, c'est du seul livre de llirsch que je voudrais pouvoir donner une idée. Sous le titre modeste de Manuel de nathologie historique et aéographique, commun à la deuxième et à la première édition. l'ouvrage est une mine d'érudition si riche que tout le monde y a puisé, les uns directement, les autres indirectement. Mais tout va vite en notre siècle, et les sciences clles-mêmes, tant leurs progrès sont rapides, ne se ressemblent guère à 50 ans de distance. La Géographie médicale, à peinc née à l'heure où Hirsch et Boudin écrivaient leurs livres, est aujourd'hui en plein développement. Les documents sur lesquels ils devaient s'appuver ne provenaient que d'une partie restreinte de la surface terrestre. Pour beaucoup de pays même, ils en étaient réduits aux appréciations de voyageurs souvent incompétents ou inattentifs. Les renseignements sérieux restaient enfouis dans les archives des services publics ou manquaient absolument. Depuis 50 ans, les choses ont changé de face, et c'est bien justement que Hirsch s'applaudit du mouvement scientifique qu'il a contribué à exciter. C'est également à juste titre qu'il fait l'éloge des publications où il peut désormais puiser aisément. Au premier rang, à côté des studieux rapports statistiques de l'armée anglaise et de l'armée américaine, il place les Archives de médecine navale. Nous savons si peu, dans ce pays, nous rendre justice, que je n'hésite pas à me prévaloir de cette appréciation d'un juge tel que le savant pathologiste allemand. Il v a 20 ans, la marine française ne manquait pas plus qu'aujourd'hui de médecins instruits et observateurs, et notre pavillon ne flottait pas sur moins de mers. Où étaient alors les travaux des médecins de la marine ? - Épars dans quelques thèses, enfouis dans des mémoires ma-

<sup>1</sup> Stuttgard, Fordinand Enke, 1881, 2º édition,

nuscrits qui ne devaient jamais voir le jour. On peut aupurd'lim, de hen des fipons, se rendre comptle du mouvement suscié par le Archive, il n'on est pas de meilleur signe que certains elaphitres du livre de llirsch, et l'on peut em faire une iédee no voyant qu'il n'est peut-dire pas un seul des travaux publiés lei qui ne figure à titre de doeument dans la riche biblioerambie qui suit chause article.

La Géographie médicale a bénéficié, d'autre part, de tous les progrès de la civilisation dans notre siècle : la terre a été mieux explorée et l'étude en a été poussée bien plus loin dans le détail, de vastes solitudes ont été peuolées, les relations entre les pays les plus distants se sont multicliées dans une proportion extraordinaire. En même temps, les maladies ont été mieux conques, et tous ees progrès ont été comme autant d'étapes pour l'avancement de notre seience, dont la face a été, nour ainsi dire, renouvelée tout entière. Aussi, la deuxième édition du Manuel diffère-t-elle absolument de la première : c'est un livre entièrement nouveau. Le plan ne pouvait subir de remaniements, le fond des doctrines est resté le même, mais l'ouvrage a été récrit presque en entier. C'est toujours, du reste, le même savoir, la même étendue d'érudition, la même ampleur de vues; rien n'a été oublié, rien u'a échamé à l'attentive recherche et tout a été mis en œuvre sans que l'auteur paraisse éprouver l'embarras de tant de richesses. Mais rien ne saurait échapper à la loi générale qui veut que l'extension nuise à la compréhension et l'on voudrait parfois un peu plus de critique. L'auteur traite évidemment la seience à la facon des statisticiens qui, munis de grands nombres, se soucient peu des erreurs de détail : dans leur pensée, ecs errous se comoensent et n'affectent pas les résultats définitifs. Ilirsch, de même, ne recherche que les grands traits de la marche des maladies dans le temps et dans l'espace, leurs causes et les forces qui contribuent à leur genèse et à leur propagation. Il ne faut pas lui demander la sévérité de la critique, mais l'exactitude de l'information; il juge sur pièces, son œuvre est un travail d'immense érudition

La première partie qui vient de paraîter traite précisément des mabdies générales infectieuses aigues: ce sont celles qui sont au premier rade présecupations des médeens de la marine, puisque ce sont celles en présence desguêles il se trouve placé le plus souvent et, parfois, le plus brusquement, à clauque pas de sa carrière : les fivers paludéennes, la fièvre pune, la fiérre à reduites, le typhus exanthématique, la fièvre typhoride, le choféra, la neste, cte.

choters, a peace, etc.

Its temps et l'espace nons manqueraient si nous nous laissions tenter par
le désir de suivre pas à pas l'étaide de ces maladies; d'aitleurs le livre
chiappe à l'austies par la multiplicité même des questions qu'il toucle.

Not l'accommende de la comment de la comment de la revail accomment
pendre à natre que de toute notre admiration pour le travail accomprendre à natre acompte toutes los fiscoins de visiré aix avant médicain allemand.

Uni de nous, par exemple, accepterait de justifier la fusion opérée par litred,

entre la fixer à erchanse, dont l'individualité semble si tranchée, et le typhodre hièmes, dont, malgré le talent de Grissinger, la figure pathologique

rests si und définis, qu'on a peine à y viri autre chose qu'une sorte de

cripti mortaum, où le distingué professeur du Caire a mis toutes les affects

relatellemes mul caractéricies en un'il a benervée se unclaint son tros focul
tions relatellemes mul caractéricies en un'il a benervée se unclaint son tros focul-

sciour en Égypte? Mais, encore une fois, nous ne voulous nas faire de eritique, il nous suffira, pour montrer la méthode et le but de notre auteur, de le suivre dans l'étude de l'une des mala lies dont l'étude est le plus familière aux médecins de la marine, la fièvre jaune, par exemple.

L'histoire de la fièvre jaunc, nous dit Hirsch, commence par deux problemes qui ne seront jamais résolus : la maladie existait-elle en Amérique avant l'arrivée des Européens, et à quelle époque a-t-elle fait parmi eux

Sa première apparition?

l'our répondre à ces deux questions, ou bien les documents font défaut, ou encore ceux qui devraient nous éclairer ne sont pas utilisables, en raison de la confusion qui a régné si longtemps entre la fièvre iaune et les fièvres continues ou pseudo-continues paludéennes. La première épidémie qui soit hors de toute contestation, est celle de la Guadeloupe en 1635. Depuis lors, tusqu'en 1880, Ilirsch relève 579 épidémies dans le golfe du Mexique et de l'Amérique du Nord. C'est de ce loyer que la maladie s'est répandue peu à peu sur la côte Atlantique des deux Amériques et sur le l'ittoral sud-américain du Pacifique ; c'est de là qu'elle est partie pour atteindre même des Points isolés de la côte atlantique de l'Europe. Un second fover, qui semble ne du premier, s'est établi, au dix-huitième siècle, à la côte de Guinée. Abstraction faite de la côte du Pacifique, la maladie s'est donc moutrée seulement à l'état épidémique sur le littoral de l'Atlantique, entre les parallèles de 15 degrés nord et 54° sud.

Rarement la fièvre jaune a régné à l'état d'épidémie généralisée, la plu-Part des épidémies citées sont localisées assez étroitement, et souvent contemporaines ou successives. Ilirsch montre, dans leur marche, les mêmes traits et les mêmes caractères : leur explosion non pas soudaine, mais précédée d'une période où paraissent des cas isolés. Il étudie ensuite l'influence des races, des nationalités sur l'autitude à recevoir la fièvre faune, celle de l'acclimatement, puis le caractère presque exclusivement tropical de l'affection, les conditions de température élevée, de saturation de l'air, d'état électrique de l'atmosphère dans lesquelles la maladie a toujours été observée.

L'auteur nous montre ensuite le trait si remarquable de la fièvre jaune, de ne se montrer que sur le littoral, ou à l'embouchure des grands fleuves, ses Préférences pour les faibles altitudes, pour les villes et leurs quartiers les plus encombrés. Il nous fait voir le peu que nous savons des caractères géologiques du sol, des conditions de perméabilité, de contenance en matières organiques qui favorisent l'éclosion de la maladie. Il constate à ce propos la diminution du nombre des partisans de la théorie malarienne de la fièvre jaune.

Les hypothèses sur la nature du miasme générateur de la fièvre jaune n'ont pas manqué, elles ont toutes échoué; la théorie parasitaire est la dornière venue, elle a encore toutes ses preuves à faire.

Quel est le mode de propagation de la fièvre jaune? Le temps est passé des discussions ardentes de l'époque de Chervin : on ne conteste plus guère la transmissibilité de la fièvre jaune, mais quel en est le mécanisme? A coup sur, ce n'est pas la contagion dans le sens rigoureux du mot. Mais les épidémies des navires montrent que le poison est transportable. On voit, dans les villes, la maladie se concentrer dans des fovers erces autour d'un malade, mais encore faut-il pour cela la réunion de toutes les conditions physiques énumérées plus haut.

Carrest-i done le véhicule de l'agent infectieux? Ou bien l'intervention des personnes ou des objets provenant d'un foyer est-elle nécessaire pour former un nouveau foyer? Autant de questions encore mal élucidées et qu'il faut travaille de nouveau.

C'est dans et esprii que llirich étudie les maladies infectionesse. On voir que en qu'il rederche, c'est l'étude de la genèse des afficietions et de leur propagation dans le temps et dans l'espace, des causes de leur missuace et de leur extension. Il le fait avec une richesse et une streté d'éradition qu'on e surrait trop leur, et qui assura è son livre l'une des meilleures places dans la bibliothèque de ceux qui ont à s'occuper de géographie médicales escience mouvelle, encore méconue, et qui, nous l'avois vu par des exceptes cèlèbres, mérite de fixer l'attention non seulement des médecins, mais aussi celle des hommes d'Étal.

Hirsch, comme tous les varis chercheurs, s'est donné un ideal élevé qu'il sit très bien ne pororie atteindre. Dans son acception la plus haute, la science qu'il cultire et qu'il aime lui apparaît comme l'histoire médicule de l'humanité. Cette cuvre n'est pas près d'être écrite, du moins Hirsch put-l'il se falter d'en avoir préparé l'un des chapitres les plus intéressants

#### MANUAL DEL PRACTICANTE DE SANIDAD DE LA ARMADA 4

Por Don Emilio Ruz y Santonax, medico-mayor de Sanidad militar, primero de la Armada.

L'autour de cel important travail est avantagementent comu dans la mirie et dans la presse médicale expagnel par ses travans antérirents que que que en entre de la part du ministre de la marine, et, curre autres, par ses recherches sur le dationisme, recherche dationisme, recherche dationisme, recherche sur le dationisme dationisme

Le corps des Practicantes est un corps intermédiaire entre les infirmiers et les médecine. Dus intelligents, plus instraits que les premiors, ils soul encore bien loin d'avoir acquis la seience apprefondie des derniers; mai s'is supplient les médecins dats un certain nombre de circonstances. Sous le rabrique l'arcivés, nons donnous, plus loin, quolques détails tur leur organisation. Depuis peut de temps, ils peuvent autriver jusqu'un grad de capitaine ; il faut, par conséquent, qu'il se tiennent à la butteur de leur nou-cules situation on Espagne, et c'est pour facilite leur tiche que le docteur CEm. Ruix y Surroman a entrepris son travail. Ilâtons-nous de dire qu'il 3 obteinement réuse.

Cette œuvre contient 800 pages, avec 164 figures dans le texte. Elle renferme toutes les commissances pratiques et utiles; quelques-unes sont mémotraitées in crème, et l'auteur a su se mettre au nivéau de ceux pour lesquels il écrit, par la elarté et la lucidité avec lesquelles il exposs son sujetle Practicante, souvent s'eul, livré à hi-même, sans médecin qui le guide

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Madrid, Pedro Abienzo, impressor del ministerio de marina. San Andrés, y Paz 6, 4881.

dans les cas difficiles, sans autre secours que son propre jugement, trouvera dans ce livre les conseils les plus indispensables.

Ce Manuel est destiné tant aux Practicantes de la marine marchande qu'à ceux de la marine militaire, tant à ceux des hôpitaux qu'à ceux des maisons

ceux de la marine militaire, tant à c de santé et de secours.

Il se divise en trois parties : la première, partagée en plusieurs chapitres comprend des notions succinctes de physiologie, d'anatomie descriptiro e<sub>l</sub> d'anatomie topographique, indispensables même pour les petites opérations elle expose quedques généralités sur la petite charurgie, et traite spécialement des bandages 0 ny trouve d'ectire les opérations qui se peratiquent sur la pean, ventouses, sétons, exutoires, etc.; celles qui s'exécutent sur les venes et les artières, philobotomie, artériotomie; enfin, celles qui ont lieu sur les dents, cautérisation, plombage, extraction, sans oublier l'anesthésie locale. Totate cette partie est bien entendes et aussi complète que possible, vu le genre de lecteurs auxquels l'auteur s'adresse. Il a su résumer les principales compissances en quedlences pages parfaiement concues.

La deuxième partie est entièrement originale. M. Ruiz y établit les devoirs qui incombent à ces fonctionnaires, soit à bord et dans les arsenaux, soit dans le service en campagne ou dans les compagnies de débarquement, soit encore dans les hôpitux; il réunit et commente, avec une pleine saga-

cité, les règlements en vigueur

Il traite ensuite des accidents de chirurgie qui nécessitent un secours prompt et immédiat. Nuni de cet ouvrage, le Practicante saura quels sontles moyens à employer pour combattre les hémorrhagies par les diverses voies, la rétention d'urine, les hernies, les fractures, les luxations, l'as-

phyxic, l'empoisonnement, etc.

bounds, et emposionimente, etc.

Cos chapitres aquièrent une importance capitale quand on songe que cel
homme peut se trouver, dans un grand nonhre de circonstances, entièrement sole el tivis à ses propres resources, ou même que son aide est d'une
utilité indéniable au médeein dans certains cas urgents et d'une gravité exceptionnelle. Virennent ensuite quelques règles sur l'installation des appareils
pour les opérations et pour les autopsies, Cette section se termine par la
déscription des signes qui pernettent de distinguel ra mort réfelle de la
mort apparente. Tout cela, on le conçoit, présente un immense intérêt pralière.

L'esprit se repose ensuite à la lecture d'un chapitre attrapant et déganment écrit sur les généralités de l'apgène; la désinfaction et ses régies, un sont d'une application journalize, y sont longuement traitées. L'hygiène des facultés psychiques n'a pas été oublée, et l'auteur y fair ressorfilles neutres de la moral sur le physique, et quelle peut étre, à ce sujet, l'action salutaire des personnes appuéles par leur profession à osjune les malades.

utaire des personnes appuetes par teur profession a sogner es matates. La troisiène partie ne présente pas un intérêt mois considérable. Elle contient non seulement des généralités de pharmacie prafque, máis encore des notions de thérapeutique. Vesamen rapide des diveress médications, et l'étude succinite des médicaments qui composent le règlement d'armement. Suit un formalier choisi avec soin et composés éculement des recettes qui peuvent s'exécuter à bord au moyen du potit nombre de remèdes embarqués réglementairement.

L'auteur ne dédaigne pas d'entrer même dans les plus petits détails con-

cernant la propreté et la conservation des instruments de chirurgie et des divers ustensiles; il prouve ainsi qu'il n'a rien oublié de tout ce que doit savoir un Practicante pour le bien du service.

Cet ourrage bien compris et bien exécuté, vu la catégorie de personnes la laquelle il 3 deriessit, comble une véritable leune. De son appartitue, succès ne s'est pas fait attendre pour courronner les efforts de l'auteur qui a sument à bien une tâche ingrate; le succès ne ferque s'accorite, et travail a rendu un vrai service à toute une corporation nombreuse dans la principal de la principal de l'auteur qui avantire qu'au morque soit de courts aument par trep concis ou par trop arrièris, soit d'ouvrages didactiques de médecine trop au-dessus de leurs comaissance.

Le ministre de la marine et l'inspecteur général du service de santé de la marine espaçale n'ont pas ménagé leur approblim et leurs encouragements. En outre, un ordre royal du 14 mai dernier dispose que l'acquisition de ce livre et désermais obligatire pour les Practicantes de la menainsi que pour les civils qui embarquent sur les navires de commerce n'ayant pas de médecin; il le zecommande aussi dous ceux, en général, quiercent la profession dans les hôpituax, les maions de secours et de santé et dans tous établissements analocues.

Apjour Iu.i., qu'il commence à être quostion d'un service obligatoire et le même pour lous, un certain nombre de james gens intelligente chier le même pour lous, un certain nombre de james gens intelligente chier requ quelque éducation serviciet versés dans le Corps des infirmiers. Il y aurait alors certainment avantage à leur donner des emplois équivalents à leur capacité intellectuelle, et un jour, sans doute, on sentirait le besoin de condenser à leur intention, dans un seal volume, les conaissancés même condenser à leur intention, dans un seal volume, les conaissancés même chierupéricales le plus directement utiles. Dans ce cas, on ne surait choisir de meilleur qu'ello que l'ouvrace dudocteur Em. Iuliz v Sanromau.

Professour Fines

#### VARIÉTÉS

\_

L'épâtémie de flêvre jaune de 1881 au Neuegal.— Les dernières dépêches ub Snégal amonoment enfin la cessition complète de l'épidémie qui régunit dans cette colonie depuis le mois de juillet. Il Inverse de ce qui avait un lieu en 1818, la fièrre jaune èst montrée d'aire. Sint-Leuis. Annoncée par quelques cas isolés vers la fin de juin et dans le courant de juillet, l'épidémie a échté le 25 de ce demier mois, avec la mêre faire qu'en 1878, et s'est propagée sans atténuation, pour ainei irre, jusqu'à la fin de septembre.

Le Corps de saulé a fait cette fois encore des pertes cruelles. M. le plannacion de l'et classe Richard, Attent dè les prémiers jours, set mort le 51 juillet. Après lui, M. l'aide pharmacion llugues, M. le médecin de 2- classe Bertrand, MM. les aides médecins auxiliaires Bron et Pinard, M. le médecin de 2-classe Verges ont succomble et faisant leur dévoir.

Le deuxième arrondissement, resté indemne jusqu'au 15 octobre, n'a eu

qu'un petit nombre de cas, mais il nous a coûté deux morts. M. le médecin de 2° classe Lullien, puis M. le médecin principal Carpentin.

D'après les renseignements parrenns, l'épidémic de 1881 parail avoir été plus terrible encore, à Saint-Louis, que celle de 1878; nos pertses ont été pourtant moins nombreuses. Elles n'en seront pas moins dealoureusement resentités dans notre corps, feir, epeendant, des luit uneureux noms qui viennent si tristement s'ajouter à ceux qui figurent déjà au long martyrologe du Corrs de sonté de la marine au Sénézal.

Institution des » Practicantes » de santé en Espagor. —
vous avons analys, dan sune autre partie de ce unurée, une ouvre importante d'un de nos collèques de la marine espagnole, le Monad del Practie de Sondate de La Arnada de docteur En. Ruir y Sautonan. Notovenute de Sondate de la Arnada de docteur En. Ruir y Sautonan. Notopranons qu'il sera intéressant pour les tecturs des Archires que nous disians la
printanel inérique, mais encore dans la plupart des pays hispano-sméricities, et qu'i, en France, n'a pas son analogue.

Il y a longtemps qu'existe, en Espagne, la classe des Practivantes tant la duss l'ordre civil que dans l'armée et la marine. Ils ont en suisante si pupues diverses dénominations. On leur a donné le nom de sangradores espagnes de sangria, saignée), de cirapianos de 3º classe (chirurgiens de 5º classe), ministrantes est plus récemment practicantes. Cette dernière appellation a doujours existé dans la marine; l'armée l'a remphacé par celle de Sonitarios qu'elle recrute parmi les soldats auxquels elle donne un enseignement semi-balbe à cedui qui existé and sus los plustua vivils pour les élèves practicantes.

Voici ce qui se pratique dans les établissements non militaires. Pour être inscrit en qualité d'élève *practicante*, il faut remplir les con-

ditions suivantes: 1º avoir accompli 16 ans révolus; 2º avoir subi un examen spécial qui comprend toutes les matières de l'enseignement primaire. Les études peuvent se faire dans tous les hôpitaux publics, pourvu quit contiennent au moins 60 lits. Le recteur du district universitaire signale les

contiennent au moins 60 lits. Le recteur du district universitaire signale les impairements plus spécialement disposés pour cet enseignement; c'est lai qui nomme leur professeur qui, autant que possible, doit d'er celui qui occupe la chaire de clinique chirurgicale. Le temes des ciurles est de doux aux: les lecous sont quotidiennes et

Le temps des études est de deux aux; les leçous sont quotidiennes et durent une heure et demie. Les élèves emploient le premier semestre à 2-quérir des idées et des notions préliminaires; pendant les deux semestres vivants, la les développent au moyen d'études théoriques et printiques; dans le quatrième et dérnier semestre ils eondensent et perfectionnent leurs Omnaisances auférieures:

Pour obtenir ensuite le titre de Practicante, il faut passer un examen qui roule sur les matières suivantes :

Notions d'austomic extérieure du corps humain et spécialement des extriuilés et des michoires, — Art des bandages ; topiques les plus simples et les plus communément cumployés dans les petites opérations, moyens d'arrèter les hémorrhagies et de prévenir les sociedants qui en sont la suite. — At tle fair les pasamennts, application sur le corps de d'orreres substances toolles, liquidés et gazeness. — Mode d'application, sur la peau, des topques irritants, descautires et des extorires. — Vacciunition, perforation des 170

oreilles, ventouses et scarifications. — Saignées générales et locales. — Art du dentiste et du  $\circ$ édicure.

Art du dentisée et du peuteure. Il est intéressant maintenant d'étudier l'organisation de ces employés dans la marine.

Le corps des Practicantes de la flotte se compose de :

#### 8 Practicantes mayores

65 — de 1<sup>re</sup> classe.

40 — surnuméraires.

Les huit Practicantes mayores se divisent en trois elasses, savoir : deux de la première, deux de la seconde et quatre de la troisième classe ; ils ont respectivement le grade et la solde de capitaine, lieutenant et Alferez.

Les soixante-cinq Practicantes de 1<sup>ee</sup> classe jouissent de la même solde et des mêmes gratifications que les premiers maîtres (primeros contra-maestres y condestables); ils ont les mêmes avantages pour la retraite, les primes de rengagement, etc.

Les cent Practicantes de 2º classe sont assimilés aux seconds maîtres (segundos contramaestres y condestables).

Les quarante Practicanles surnuméraires sont distribués de la façon suivante : douze à chacun des trois départements maritimes et quatre aux Philippines; c'est le plus ancien qui est nommé de 3º classe à mesure qu'une vaenne se oroduit.

Dure recurdant le corps des Protécontes de la marine, il faut romplibe condition s'avantantes : 1º être citypen engagnat; 3º présenters ons acti le longitudis s'avantantes : 1º avantantes constantantes de la constantante de la constantante

Tant à bord que dans les autres situations les *Practicantes* sont subordonnés aux officiers du corps de santé de la flotte; ils dépendent d'eux directement et exclusivement en tout ce qui touche au service sanitaire.

alls forment un corps auxiliaire de celui des médecins; ils sont chargés de la petite chirurgie, des soins des malades, et dans les hôpitaux servant en outre d'aide aux pharmaciens.

Un fait considérable et qui donne à leurs fonctions une importance énouvercest qu'à brot des petits lateaux fisiant le service de gardes-côtes, ils enrbarquent orvinnirement seuls. Il est donc d'un puissant intérêt que leir instruction médicales ois suffissament développée. Dans ces conditions, ils dépendent du médicin de l'infirmerie établie à terre, ou de celui qui estembarqué sur le marire qui commande la station.

Les Practicantes exercent aussi leur profession à bord des navires de commerce: ils peuvent faire la clientèle civile. Ils ont le droit de pratiquer des opérations sur la peau, sur les dents; ils font les saignées, mais si l'artère est coupée ils doivent aussitôt appeler un médecin.

Dans l'armée, la marine et les hôpitaux, à côté et au-dessous de ce corps

il existe aussi des infirmiers (enfermeros); mais ceux-ei sont de simples domestiques ou servants qui, à bord, sont pris parmi les matelots de l'équipage; à terre ce sont des journaliers civils.

A bord, les Practicantes de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>r</sup> elasse logent et mangent avec la maistrance.

Sur les navires, dans les arscnaux et dans les autres établissements de la marine ils ont la charge des ustensiles de l'imfrimerie et sont responsables de leur con-ervation. Quand il y a plus d'un Practicante, c'est le plus ancien qui est charge.

Quand le Practicante est embarqué avec un médecin, voici quelles sont ses fonctions. Il commande les infirmiers, écrit le eahier, distribue les prescriptions.

Sur les frégates et les vaisseaux, il y en a deux : le plus ancien est chargé du calier; des pansements spéciaux et des opérations importantes de la petile chirurgie; l'autre s'occupe des pansements ordinaires, des opérations faciles, du soin de la pharmacie et de la préparation des médicaments,

Lorsque le médecin prescrit l'envoi d'un malade à l'hôpital, le Practirante prépare le billet d'hôpital, le fait signer par le médecin ou le signe

lui-inême, lorsqu'il n'y a pas de médecin,

Dans l'intervalle des visites, il prend soin des malades, veille à ce qu'ils preument les potions aux lieures prescrites et à ce que les pansaments soient renouvelés. Il maintient l'ordre dans l'infirmerie, et observe tout ce qui peut se présenter de nouveau chez les malades couchés pour en rendre compte au médecin.

Il surveille les infirmiers sous ses ordres, leur fait faire la propreté de l'immerie, des ustensiles et des malades. Ces infirmiers au service de l'infirmerie des ustensiles cultures de l'infirmerie. A ce sujet, Fernander Caro, dans ses Elementos de Higiene autait et l'am. Ruir y Sarroman dans son Mannal del Practicant se plaignen qu'il a criste pas dans la marine espognole un corps d'infirmiers qui possèderaient déjà quelques notions indepseussèdes.

La feuille d'armement pour les navires où cet employé est seul, ne renferme qu'un nombre très restreint de médicaments, et les poisons en sont

bannis.

Pendant le combat, le Practicante fait usage, suivant ses connaissances, des bandages, garrots, tourniquets et médicaments externes qu'il transporte avec lui dans le sac d'ambulance.

L'infanterie de marine possède, depuis quelque temps, de ces utiles auxiliaires du corps médical. Nous avons déjà dit que, dans l'armée, ils portent le nom de Sanitarios et sont les gradés de la brigade sanitaire.

Voyons maintenant ce fonctionnaire à l'hôpital, et spécialement dans la

Tout le personnel affecté à une clinique on à une salle de malades est subordonné au chef de salle qui peut les punir. Les Practicantes et infirtuers sont clargés d'assurer l'exécution des détails du service. Dans chaque clinique importante il y a un Practicante de 1<sup>st</sup> classe, deux de 2º classe et quatre surmunéraires, en outre deux servants evirils ou infirmierriers.

Le Practicante mayor d'un hôpital ou le plus ancien des Practicantes de

1<sup>re</sup> classe distribue dans les salles tout le personnel de *Practicantes* et de servants, d'après les ordres du directeur.

servants, d'après les ordres du directeur. Le plus ancien de la salle dirige le service des autres employés; il prépare l'appareil; il fait les principaux pansements, exécute les saignées et

autres pélites opérations. Il porte les feuilles. Le deuxième Practicante tient le calhier de visite; pais il l'apporte à la pharmacie, où il pose sur chaque flacon une étiquette indiquant le médicament qu'il renferme, son usage, le mode d'administration et le numéro de lit De retour de la pharmacie, il fait la distribution des médicaments, peut aussi pratiquer les saignées; il pose sangsues et ventouses, panse les vésitations.

Un troisième tient le cabier des aliments.

Les surnuméraires ou aspirants appliquent les topiques, font les frictions, sont chargés des cataplasmes. Ils aident leurs supérieurs dans les pansements et les bandages.

Le Practicante rédige les fauilles de clinique. Il observe dans l'intervalle des visites, tous les symptòmes importants que le médecin ne peut constater, car il est impossible que ce dernier se tienne constamment auprès de mabales. Il se sert de certains moyens de diagnostic et d'exploration : thermomètre, braomètre, li examine les urines; note la présence de l'albumine et de la blie avec l'acide azotique et la chaleur; il voit les selles et l'Expectoration.

Dans chaque sulle il y a tonjours un Practicante de garde. C'est alors, où ien quand il est seul à bord d'un naivre qu'il pravique Petartoni de corps d'itragers dans les cavités naturelles ou enclavés à la surface du corps, qu'il combt les ripatsuris por la sonde de Belloc, qu'il fait le caltérisime, le taxis, la réduction du paraphimosis, l'ouverture d'abècs ou de phlegmonarqu'il réduit fractures et luxisions et qu'il applique un apparell. Il donne les secours appropriés aux personnes empoisonnées, hémoptoïques, asphysiées ou éplieptques.

C'est le Practicante qui dispose l'appareil de chirurgie pour les opéra-

tions et pour les autopsies.

C'est lui qui prépare les potions à bord et dans les hôpitaux. Le Practicante mayor passe deux heures après la visite une inspections minutieuse dans les salles pour s'assurer de l'exécution des prescriptions;

Telle est esquissée, à grands traits, l'organisation de celte-curious instituion, vestige des barbiers du moven âge, et qui ne se rencontre plus que dans les mœurs castillanes. Je regrette que l'espace ne me permette pas de m'étendre plus longuement sur ce sujel. Je suis entièrement convainen que ces fonctionnaires intelligents dovient rendre surtout en temps de guerre le<sup>2</sup> plus utiles services. Juans un combat, c'est l'bémorrhagie qui enlève le più de blessès : les médecins ne sont loss sease moubrax pour prajuouer l'hé-

s'il s'apercoit d'une lacune, il en rend compte au médecin de garde

mostase; les Practicantes ou les Sanitarios armés de leurs compresseurs et guides par leurs connaissances anatomiques doivent sauver bien des existences.

Professeur Féris.

### RULLETIN OFFICIEL

#### DÉPÈCHES MINISTÉRIELLES

CONCERNANT LES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DE LA NARINE

Paris, 4 ianvier, 1889. — MM. les aides-médeeins Gorzagy et, Greggien seront embaronés, le premier, sur le Friedland, et le deuxième sur le Trident, en rem-

placement de MM. Toker et Roy. Paris, 11 janvier. - M. le pharmacien de 1º classe Philame ira servir dans l'Inde, en remplacement de M. Billardear, rattaché au cadre de Rochefort.

Paris, 15 muvier. - M. le médecin principal Velllox est désigné pour remplir, à bord de la Victorieuse, les fonctions de médecin principal de la Division

navale des mers de Chine et du Japon. Paris, 17 janvier. - M. le médecin en chef Bébergen-Fébara sera détaché à

Cherbourg. Paris, 19 janvier. - M. l'aide-médeein Bamen sera embarqué sur le Villars.

M. le médecin en chef Savatien est destiné au Sénégal, en remplacement de M. Nouv, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite.

Paris, 25 janvier. — La permutation projetée entre MM. les médecins de 2º classe PALID, de Cherbourg, et Le Marchard, emberqué sur le Chasseur, est autorisée. M. Largien (Bernard), méderin principal, passe du cadre de Lorient à celui de Toulon.

#### NOMES ATTOMS.

Par décret du 1º ianvier 1882, ont été promus dans le Corps de santé de la marine : Au grade de médecin en chef :

M. Depenous (Alexandre-Thomas-Didier), médecin principal.

Au grade de médecia principal (1et tour - Ancienneté) :

M Ventos (Alexandre), médecin de 1º classe.

M. Brangrois servira à Lorient.

M. Vellon compters à Rochefort.

Par décret du 18 janvier, M. Brarssen (Hyacinthe-André-Gustave), médecin de classe, a été promu au grade de médecin principal (2º tour — Choix). M. Beaussien comptera au port de Toulon.

LÉGION D'HONNEUR.

Par décret du 25 janvier 1882, M. le médecin de 1<sup>ee</sup> classe Hodout (Charles-Marie-Joseph) a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.

#### RETRAITES.

Par décision ministérielle du 10 janvier, M. le médecin en chef Norw a été ad decision ministeriene ou 10 janvier, at il medenneté de services, et sur sa demande.

Par décret du 12 janvier, M le médecin principal Роммен a été admis à faire  $v_{
m al}^{-2a}$  décret du 12 janvier,  $m M_{
m l}$  le meuceur principal Forman, a co-de  $v_{
m l}^{-2a}$  format à la retraîte, à titre d'ancienneté de services, et par application de la mesure sur la limite d'àge,

#### NON-ACTIVITÉ.

Par décision mimstérielle du 30 janvier, MM. les médecins de 2º classe GUEST et CAVASSE ont été placés dans la position de non-activité pour infirmités temporaines.

#### MOUVEMENTS DES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DANS LES PORTS PENDANT LE NOIS DE JANVIER 1882

#### CHERROURG

MÉDECIN EN CUEF

Bésenger-Féraud. . . . le 27, arrive au nort.

MÉDECINE PRINCIPALIX. le 5, arrive au port, permission de trente iours, à

valoir sur un concé de convalescence

#### ROUBSE . . . . . . . . . . . . le 12, arrive au port.

#### DDVCT

MÉDECIN EN CHEF. EUROUOIS. . . . . . . . le 25, arrive de Toulon.

MÉDECIN PRINCIPAL -

BOURSE. . . . . . . . . le 1er, est dirigé sur Cherbourg.

MEDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

le 22, se rend en mission à Saint-Servan, revient Bastian. . . . . . . . . le 31.

le 23, débarque du Borda.

LEGRAND. . . . . . . . . id., embarque sur le Borda, ÉLÉGUET.. . . . . . . . . . . .

le 1er, embarque sur le Redoutable (corvée). Borre. . . . . . . . . . . . . le 11, se rend à Toulon, destiné à la Cochinchine-

HERCOUET. . . . . . . . . . MÉDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

le 1et, débarque du Redoutable (corvée). 

le 6, rejoint Lorient,

id., arrive au port, venant de Cochinchine. Receptor . . . . .

le 11, arrive de Marseille. Kenseer.

le 15, embarque sur le Chasseur, passe, le 24. att LE MARCHAND. . . . . . . cadre de Cherbourg.

le 15, embarque sur le Vengeur (corvée). GENTHARONNE. . . . . . . . .

le 24, est rattaché au cadre de Brest.

PALUD., . . . . . . . . . Gouzen. . . . . . . . . . le 26, débarque du Crocodile.

id., embarque sur le Crocodile. D'Avrit.

embarque sur l'Océan (corvée). id. sur le Tonnerre (corvée) 

AIDES-MÉDECINS.

le 9, arrive de Toulon, débarque du Shamroch-GOUZIEN.. . . . . . . . . le 10. id. du Calvados

ID. . . . . . . . . . le 12, se rend à Toulon, destiné au Friedland.

id., id.. an Trident. DUMESKIL. . . . . . . le 17, débarque de la Bretagne. Laxxi zel. . . . id., prolongation de congé de convalescence, Bamer, le 20, se rend à Cherbourg, destiné au Villars. Derrand. . . . . le 51, embarque sur le Chasseur (corvée).

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE. Compagn. . . . . . . le 28, arrive de la Guyane.

#### LORIENT.

#### MÉDECINS EN CHEE.

Savatier. le 25, part pour Bordeaux, à l'effet de prendre passage sur le paquebot du 5 février, à destination du Sénégal. VALVELAY..... le 31, arrive au port, venant de la Nouvelle-Calé-

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

donie RICHE. . . . . . . . le 10, débarque de la Réserve (corvée). Guntrans. . . . . . embarque sur la Réserve.

MEDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

HAMON-DUPOUGERAY. . . . le 28, arrive au port-Kengroues. . . . . le 11, rentre de congé.

#### ROCHEFORT.

#### MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE.

Nivario. . . . . . . . . part, le 12, pour Toulon, à l'effet de prendre passage sur l'Amamite.

MEDECINS DE DEUXIÈME CLASSE. Boussac. . . . . . . le 12, arrive de Toulon.

GALLAY. id., congé de trois mois. Mercie. le 1º février, embarque sur la Vinère.

AIDES-MEDECINS.

PRÉLIFOX. . . . . . . le 25, rentre de congé. Torke. . . . le 50, arrive au port, provenant du Friedland. Roy iå du Trident

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE.

PHILAIRE. . . . . part, le 12, pour Marseille, à l'effet de s'embarquer sur le paquebot à destination de l'Inde.

A: DES-PHARMACIENS

 $R_{\mathcal{L}_{i,N_{\rm IER}}},\ldots$  . . . . . . . le 6, arrive de Cherbourg.

Cambs. . . . . le 7, rentre de congé. GifGren. . . . . . . . . le 12, arrive au port, provenant du Shamrock.

#### TOULON

#### MÉDECIN EN CHEF-

Brarnquois. . . . . le 17, débarque de la Victorieuse, rallie Brest. Bérenger-Féraud. . . . part, le 21, pour Cherbourg (dép. du 17)

| 476 BULLETIN OFFICIEL.       |                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                              | MÉDECINS PRINCIPAUX.                                                           |  |  |  |  |
| Vehlov                       | arrive de Rochefort, embarque sur la Victorieuse le 17.                        |  |  |  |  |
| Desgranges                   | destiné au Sénégal, arrive de Brest le 2, et embar-<br>que sur la Greuse le 3. |  |  |  |  |
| LAUGIER                      | passe du cadre de Lorient à celui de Toulon (dép-<br>du 26).                   |  |  |  |  |
| MIDECINS DE PREMIÈRE CLASSE. |                                                                                |  |  |  |  |
| Marius                       | le 1 <sup>er</sup> , débarque du Shamrock.                                     |  |  |  |  |
| JACOURAIN                    | id., embarque sur le Shamrock (corvée).                                        |  |  |  |  |
| Forere                       | part, le 1st, pour Cherbourg.                                                  |  |  |  |  |
| Rock                         | le 5, débarque du Calrados.                                                    |  |  |  |  |
| INFERNET                     | embarque sur le Calvados (corvée).                                             |  |  |  |  |
| Rer                          | le 16, débarque du Mytho et y embarque en corvée                               |  |  |  |  |
|                              | le même jour.                                                                  |  |  |  |  |
| SAFFRE                       | le 20, embarque sur l'Annamite, destiné à la Co-<br>chinchine.                 |  |  |  |  |
| DRAGO                        | même destination.                                                              |  |  |  |  |
| NIVARD                       | même destination,                                                              |  |  |  |  |
| REBCOFET                     | même destination.                                                              |  |  |  |  |
| MARTINENQ                    | passe, le 28, de la Revanche sur le Redoutable.                                |  |  |  |  |
| Bœur                         | id., du Redontable sur la Revanche.                                            |  |  |  |  |
| MÉDECINS DE DEUXIÈME CLASSE. |                                                                                |  |  |  |  |
| BOREL                        | le 1°, débarque du Shamrock.                                                   |  |  |  |  |
| RAFFAELLI                    | id.                                                                            |  |  |  |  |
| ARBAUD                       | destiné à la Guyane, part, le 1", pour Snint-Nazaire-                          |  |  |  |  |
| Busson                       | le 1°, rentre de congé.                                                        |  |  |  |  |
| GARNIEU                      | destiné au Sénégal, embarque sur la Creuse le 5-                               |  |  |  |  |
| CARTIER                      | le 4, rentre de eongé.                                                         |  |  |  |  |
| GENDRON                      | le 7, déberque du Tarn.                                                        |  |  |  |  |
| PRAY.                        | le 16, débarque du Mytho.                                                      |  |  |  |  |
| Deschares                    | le 20, embarque sur l'Annamite, destiné à la Co-                               |  |  |  |  |
|                              | chinehine.                                                                     |  |  |  |  |
| DREVON                       | même destination.                                                              |  |  |  |  |
| AUBRY                        | id.                                                                            |  |  |  |  |
| Mangin                       | id,                                                                            |  |  |  |  |
| Augier                       | id.                                                                            |  |  |  |  |
| JOUET                        | id.                                                                            |  |  |  |  |
| Rémère                       | passe, le 28, de la Revanche sur le Redoutable.                                |  |  |  |  |
| Desmoulins                   | le 26, débarque de l'Hyène.                                                    |  |  |  |  |
| PRAT                         | id., emburque sur 1d.                                                          |  |  |  |  |
| AIDES-MEDEGINS.              |                                                                                |  |  |  |  |

le 1er, débarque du Samrock. le 16, débarque du Mutho. CHAMBES. . . . . . le 28, passe de la Revanche sur le Redoutable. AIDES-PHARMACIENS.

destiné au Sénégal, embarque, le 3. sur la Creuse arrive de Brest, embarque, le 9, sur l'Annamite. CHEVALLIER. . Le Directeur-Gerant, A. LE ROY DE MÉRICOURT.

D'ESTIENN .......

# LA QUESTION DE L'AINNUM

PAR LE DOCTEUR FONTAI

#### Bibliographie.

Da Silva Lima, Estudo sobre o alnhum (Gaz. med. di Bahia, an. 1, nº 15). - Du même, Gaz, med. di Lisboa, 1867. - Même notice, traduite par Le Roy de Méricourt, Arch. de med. nav., 2º sem., 1867. - Du même, Noticia sobre o ainhum, Bahia, 1881. - Collas, Note sur la matadie décrite sous le nom d'ainhum (Arch. de méd. nav., 2º sem., 1867). - Hermann Weber, Transactions of London, sec. Pathologu, vol. XVIII, page 277. - Cornil et Le Roy de Méricourt, Soc. de Biol., 1870. - Rochard. Arch. de méd. nav., 1<sup>re</sup> semestre, 1871. — Tilbury Fox, On skin. diseases. — Taylor, Traité des maladies de la peau. - Wueherer, Wirchow's Arch., p. 374, Bd 36, Heft, 3. - Laucereaux, Traité d'anatomie pathol. - Despetis, Étude sur l'ainhum, thèse de Montpellier, 1875. - Moncorvo de Figuereido, De l'Ainhum (Arch., de méd. nav., 2\* sem., 1876). - Du même, Correspondance (Arch. de méd. nav., juin 1879). - Pereira Guimaraés, Soc. chir., juitlet 1877. - Du même, De l'Ainhum (Arch. de méd nav., 1877). — Coni (de Buenos-Avres), Un cas d'ainhum, trad. par Bourel-Boncière. Arch. de méd. nav., 2º sem., 1877. - Corre, Observation d'ainhum à Nossi-Bé (Arch, de méd, nav., 1er sem., 1879). - Du même, Correspondance (Arch, de méd, nav., octobre 1880). -Guyot, A propos de l'ainhum (Arch. de méd. nav., 2º sem., 1879). - Du même, Nouvelles observations (Arch. de méd. nav., septembre 1880). - Du même, Soc. anat., novembre 1880. - Du même, Sur l'aïnhum (Progrès méd., mai 18c1. - Nielly, Éléments de pathol. exotique. Paris, 1881. -Brédiam, l'Ainhum, thèse de Bordeaux, 1881. - Dupouy. Un cas d'ainhum (Arch, de méd. nav., novembre 1881). - Suchard, Société anat., décembre 1881. - Lannelongue, Acad. de méd., povembre 1881.

Bérard. Main (Dict. en 50 vol.). - Forget, Gaz. de Strasbourg, 1847, nº 6. - Rilliet, Cas rare de maladie de la peau (Rerue médico-chir., 1848. -Montgomery. An exposition of the symptoms of pregnancy. London, 1856. - Mirault (d'Angers). Soc. chir., janvier 1863. - Verneuil, Commentaires sur l'observation de Mirault (Gaz. hebd., février 1865). - Du même, Soc. méd. des hôpitanx, août 1871. - Debout, Vices de conformation des membres (Soc. chir., 1865. - Du même, Bullet. gén. de thérap., 1865. - Goubaux, Amputations spontanées chez les animaux domestiques (faz. méd., 1865). - Duplay, Amputations congénitales (Dict. encyclop. des sc. méd.). Bouvier, Main-bote (Dict. encycl. des sc. méd. - Horfeloup, De la sclérodermie, thèse de Paris, 1865. - Desprès, Diagnostic des maladies chirmgicales, 1868. - Wenzen Grüber, Arch. de Wirchow. vol. XLVII. - Idem, Traduction in Arch. de méd , 1869, vol. II. - Menzel, Spontane dactylotyse (Arch. fur, cliu. chir., vol. XVI, 1er fase.) - Charpentier, Des maladies du placenta et des membranes, thèse d'agrégation. Paris, 1869. - Lefort, Difformités des doigts, thèse d'agrégation. Paris, 1869. - Légée. Difformites des orteils, thèse de Paris, 1869. - Follin, Pathol. ext., II - Bourneville, Influence du système nerveux sur la production de certaines affec178 FONTAN.

tions cutanées (Mouvement méd., 1871), - Raynaud (N.), Soc. méd. des hópitaux, soût 1871. - Du même, Gangrène symétrique des extrémités (Dict. pratique de méd. et chir.). — Budin, Sclérodermie des mains (Soc. anat... 1875). - Lépine, Gaz. méd. de Paris, avril 1875. - Ball. Union méd., 1874. - Du même, Sclérodermie (Dict. encycl. des sc. méd.). - Coliez, Sclérème des adultes, thèse de Paris, 1873. - Lagrange, Des lésions osseuses de la sclérodermie, thèse de Paris, 1874. — Lancereaux, Tropho-névrose (Gaz. méd., 1874). — Blum, Dactylolyse spontanée (Arch. gén. de méd., 1874, 2º série). Beauverard, Sémélatique des dactulaluses, thèse de Paris, 1875.
 Vidal. Sclérodermie éléphantiasique (Soc. méd. des hôpitaux, 1875). — Hardy, Gazette des honitaux, 1876. - Verneuil, Mémoires de chirurgie, tome 1er. -Hébra, Traité des maladies de la peau, 1877. - Hillairet, Sclérodermie (Progrès méd., octobre et novembre 1878), - Brochin, Sclérodermie et asphuzie locale des extrémités (Gaz. des hépitaux, mars 1878). - Ribeiro (de Rio), Ectromélie et hémimélie (Soc. chir., juin 1878). - Prestat, Arrêts de développement (Soc. chir., décembre 1878). - Auspitz, System fur haut hrankh, 1881. - Lannelongue, Anomalie de trois membres par défaut; Amputations congénitales des auteurs (Arch. de méd. nav., janv. et fév. 1882).

Une maladie inconnue il y a vingt ans, décrite depuis quinze ans à peine dans des publications étrangéres ou toutes spéciales, appelée d'un non sauvage, aïnhum, mot qui n'a ni étymologie ni orthographe, encore inobservée en Europe, et dont l'étude se réduit à une vingtaine de faits publiés en langues diverses, est, à coup sûr, une maladie nouvelle. Elle est tellement nouvelle, que beaucoup de savants français ignorent même son existence. Non seulement elle est nouvelle, mais elle est, pour extre qui s'en sont oceupé, le triste privilège des races noires, et ce caractère exclusif et restreint la fait volontiers considèrer comme un cas particulier et curieux, comme une singularité evoique.

Quoi de plus restreint, en effet, et de plus bizarre que cette maladic, qui, au dire des observateurs, n'affecte que les noirs, et, chez ces noirs, n'atteint que le cinquième orteil de chaque pied!

Voilà, certes, une entité morbide bien originale, qui se cantonne dans le petit doigt d'une race, sans toucher aux doigts voisins, où les mêmes vaisseaux, les mêmes nerfs, les mêmes os et les mêmes téguments lui offrent le même terrain anatomique et physiologique.

Or, devant cette lésion restreinte, toujours identique à ellemème, et sans explication comme, il arriverait fatalement qu'une fois la curiosité satisfaite les esprits pratiques vinssent à se désintéresser promptement, comme d'une énigme saus portée. De nouveaux faits seuls peuvent maimer l'intérêt de la question. En effet, par cette vingtaine de cas observés, connaît-on bien toute la maladie, et ne doit-on pas s'attendre à la voir bientôt agrandir son domaine et varier ses manifestations?

Telle est la première réflexion qui venait à l'esprit des médecins qui sont, comme nous, habitués, par devoir professionnel, à se tenir au conrant de la pathologie des pays chands.

Ure seconde réflexion venait ensuite : eette maladie, qu'on nous donne comme une entité absolument distincte, ne scraielle pas une forme particulière de quelque affection moins localisée que nous connaftrions, par ailleurs, sous un autre nom?

Et, en effet, la diversité des races, les influences climatéiques, la rareté des observations, tout, dans la matière, portait à la confusion. Si l'on vent comparer avec fruit deux ordres de faits, il faut commencer par les possèder tous deux, et, pour prendre un exemple qui n'est pas hors du sujet, pourrait-on affirmer que les médeciris norvégiens et leurs confrères du livésil aient longuement échange leurs vues sur la similitude ou la dissemblance de l'ainlum avec la spedalskeil.

Or, de nouvelles observations, récemment publiées par mon ami et collègue le docteur Guyot (de Brest), observations qui out, suivant moi, un extréme intérêt, élaient de nature à sou-lever, plus que jamais, les doutes et les réflexions que j'expossis tout à l'heure. C'est aussi ce désir d'éclairer davantage la pathogénie et la nature de l'ainhum qui m'a fait entreprendre une étude de cette prétendue entité, et de ses points de contact avec certaines lésions ou maladies d'aspect analogue et de nature peut-être tidentique : je veux parler de la selérodactylie et des amputations spontanées.

Pour tiere quelque profit d'une tâche aussi au-dessus de mes forces, je procéderai uniquement par la mise en parallèle des faits, et, à côté de quelques observations inclûtes ou peu connnes que je publierai in extenso, j'exposerai ce qu'il est permis de conclure au sujet de l'anatomie pathologique et de la elinique de cette affection.

## I. - Ainhum.

Je ne décrirai pas en détail l'aïnhum : da Silva Lima d'abord, puis Collas, Moncorvo de Figuereido, Pereira Guimaràes, Guyot, etc., en ont donné des descriptions originales et com480 FONTAN.

plètes dont les principaux traits ont été reproduits dans Beau regard (du Harre), Despetis, etc... Du reste, la maladie est si simple, si typique, si constants dans sa forme et dans sa marelle, que quelques mots suffisent à la peindre.

Un sillon constricteur, semblable à l'empreinte d'une ligature fortement serrée, se montre à la racine d'un diojt ou d'un orteil. Le doig grossit, il triple de volume, devient ovoide; la peau reste lisse; il u'y a ni réaction générale, ni inflammation locale, ni douleurs vives : cela dure des années. Cependant, l'étranglement augmente, la phalange se résorbe, et le doigt set convert in une tumeur pédientée, molite. Les frottements, les choes deviennent doudoureux; le sillon peut s'uleérer, mais cela est rare. Enfin, il y a tantôt chute spontanée par gangrène (accident ultime), tantôt ablation par une ligature que les malades savent placer eux-mêmes, tantôt excision par la main du chirurgien.

Quelques points ont été contestés et quelques particularités signalées au point de vue étiologique, et je vais y insister.

D'abord, quelles races sont atteintes?

On a cru, dans le principe, que l'affection était particulière aux nègres africains. Les médecins brésilieus en avaient jugé ainsi, d'après lem pratique sur les nègres esclaves au Brèsil; mais Collas a vu l'aînhum chez les Indous (rameau tauoul); Coni 'et Corre, chez les Malgaches; Guyot, chez les NéoCalédoniens, et d'ivers Micronésiens moismème chez les Arabes. Ainsi, diverses races eolorèes sont atteintes par l'aînhum. L'affection paraît inconnue chez les Européens. Je me propose, cependant, d'en appeler sur cette conclusion, en commentant quelques faits nouveaux que j'ai recueillis dans les hôpitaux de Paris, et quelques autres faits déjà publiés, et que les auteurs ont diversement interprécès.

Quel âge est frappé?

L'âge adulte, et méme l'âge avancé, voisin de la vieillesse, disent les auteurs brésilieus. La jeunesse aussi, dirai-je avec Guyot, et même la vie intra-utérine. Ce point est espital, et il me faut reprendre iei l'examen des observations de ce distingué cellègue.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E. Coni de Buénos-Ayres. C'est ainsi qu'il faut reconstituer l'orthographe du nom que les Archives de médecine navale (juillet 1877) ont écrit Corré. (Voyla Bibliographie.)

Un enfant de 2 aus est atteint d'ainhum à plusieurs doigts et orteils. Le doigt le plus malade est l'aurieulaire droit. Un sillon circulaire, siégeant à la base de la pluslangette, existait dès la naissance. Ce sillon s'est creusé propressivement, et l'étranglement a mené un goullement du bout du doigt qui a pris la forme d'une olive. L'affection se voit à un moindre degré, avec étranglement modéré et sillon peu profond au deuxième orteil droit. Else se voit à un degré plus avancé aux trois orteils suivants qui offrent une amputation spontanée de la demirère phalange. On y voit de légères cientricess.

Ainsi, voilà l'affection à trois périodes différentes sur le même sujet : simple sillon; dégénérescence d'un doigt étranglé qui réclame l'ablation chirurgicale; moignons d'amputations spontanément accomplis. Cet exemple suffirait à établir absolument que l'ainhum pent être congenital.

L'observation suivante est analogue. Elle a trait à un enfant de 6 semaines qui a, sur plusieurs doigts ou orteils, soit des sillons caractéristiques, soit des amputations spontanées. Les matre extréguiés sont atteintes.

La troisième observation de Guyot est encore plus intéressante. Il s'agit d'une femme de 20 ans qui porte plusieurs amputations spontanées de phalanges aux pieds et aux mains, avec fusion de trois doigts tronqués (index, médius et annulaires gauches) en un seul tronque commun. Ces lésions sout congénitales. Or, l'une des amputations spontanées, celle qui porte sur l'index droit, dade de moins de quatre ans, et a commencé par un étranglement circulaire identique à ceux qui siègent encore sur les doigts voisins. La marche progressive du sillon est bien manifeste; c'est donc de l'ainhum, mais dont le début remonte au moins pour certains doigts (doigtssoudés) à la vie intra-utérine.

Vient ensuite un quatrième fait d'aïnhum congénital ayant laissé des doigts amputés et soudés chez un homme de 25 ans.

En dehors de ces faits si précis, qui établissent à n'en pas douter que l'aïnhum pent commencer ses ravages in utero, il est d'autres considérations qui font croire que souvent le début de l'affection a pu remonter à la vie intra-utérine.

La durée de la maladie est en effet très longue; elle est de quatre à dix ans d'après da Silva Lima; elle a atteint 20 ans dans le cas de Dupony. De plus l'époque du délut est tonjours

182 FONTAN.

incertaine. Quand un observateur dit d'un orteil qu'il est marqué d'un sillon commencant, d'un sillon au début. il ne prétend assigner aucune date à ce début, et si, comme je le crois, un sillon léger neut demeurer des années sans faire souffrir. l'observateur pourra pendant des années dire de bonne foi que le sillon est au début. Les noirs, en effet, ne se plaignent que de ce qui leur est une gêne notable. Souvent ils portent l'ainhum assez avancé sans s'en douter, et quand on les interroge ils déclarent souffrir depuis deux ans, ce qui, certes, n'est pas indiquer le début du mal puisque d'après da Silva, les douleurs n'apparaissent que très tard. D'après Collas, les noirs menteut ou ne savent pas. Beaucoup de races, en effet, savent à peinc décompter les années, et je me suis assuré, pendant mon séjour à la Nouvelle-Calédonie, qu'il est presque impossible de recueillir, de la part de ces sauvages, des notions de quelque valeur, sur leurs enfants, leur famille, leur âge, les maladies subics, etc... J'ai vu souvent des amputations spontanées dans ces peuplades et la plupart des médecins voyageurs en ont souvent signalé la fréquence . Je me souviens notamment d'un jeune Néo-Hébridais, de 16 à 18 ans, que je voyais souvent parce qu'il servait de matelot dans une embarcation du port à Nouméa. Je remarquai que le gros orteil faisait presque complètement défaut à gauche et l'interrogeai à ce sujet. Un jour il me répondit que l'orteil était tombé seul, quand il était tout enfant. Une autre fois il déclara qu'il ne s'en souvenait plus, et je ne pus rien en tirer de plus. Et ce lui-là était regardé comme intelligent et parlait quelque peu le français! Ou'on juge des autres!

Je crois donc qu'un certain nombre d'amputations anciennes, dont les noirs offrent fréquerament les traces aux pieds et aux mains, sont imputables à l'aünhum soit de l'enfance, soit de la vie intra-ntérine.

Le seze féminin est plus rarcment atteint que le sexe masculin. Cela tient peut être à ce que les malades observés par les médécius appartiennent souvent à des croupes émigrés,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barth, dans son Voyage au centre de l'Afrique, 1861, page 124, siguale e l'absence très fréquente, chez les Nêgres Baghiren, de l'un des orteits, a ll altribue cette amputation à l'action d'un insecte qu'il appose étre la chique, oi puce pénétrante; mais l'aspect du moignon, qui semble, di-il, avoir suivi l'étrangément par un l'inn serve, fai suront souper à l'ainhum.

des équipages de navires, des contingents quasi-militaires, et où, par conséquent, les femmes sont en grande minorité.

Relativement au siège de la maladie, la localisation dans le petit orteil, admise pendant plusieurs années, doit tomber aujourd'hui devaut les faits. Très souvent le quatrième orteil est pris avec le cinquième ou peu après. Parfois on observe la pris avec les cinquième ou peu après. Parfois on observe la maladie successivement à tous les orteils, et M. Bèrenger-Féraud se souvient d'avoir vu à Gorée, des noirs qui auraient perdu par l'ainhum tous les orteils des deux piods sauf les pouces. Guyot a décrit le sillon constrictent à tous les orteils, sur des sujets que j'ai observés avec lui en Nouvelle-Calédonie. Enfin le mal peut, selon moi, occuper les segments de membres plus importants. (Voy, obs. Il et III.)

La constitution des noirs atteints d'aînhum est, en général, signalée comme bonne. On a indiqué comme diathise ou malade concomitante, une fois, le rhumatisme (Prezira Guimaraes), une fois, des douleurs lombaires (Dupouy), et plusieurs fois (fuinnaraes, Corre, Guyot) des affections cutanées, squameuses, on au mois un aspect flétri et riéé des extrémités.

Enfin l'hérédité joue un rôle manifeste dans la transmission du mal. Dans le cas de Dupouy, le père et les deux frères du malade étaient atteints comme lui. Il est connu de tous les médecins qui ont visité la côte d'Afrique, que l'aïnhum semble y être le privilège de certaines familles, et les esclaves airicains, interrogés par da Silva, lui ont rapporté le même fait. Il faut ajouter que ces familles vivent par groupes isolés, et que la consanquinité vient ici apporter sun aide à l'hérédité.

Dans le premier cas de Guyot les parents étaient sains, mais cousins entre eux, et, des cirq frères du sujet, un seul avait vieu. Dans les autres cas de Guyot, il faut bien remarquer les conditions exceptionnelles d'existence de la tribu atteinte. Cent quatorze habitants constituaient toute la population de Panaupa Micronésie, Arch. de méd. nav., 1880, page 298). Cette peuplade confinée dans son ile, y vivait misérablement, sans échange avec l'extérieur, sans crossement de races, passant même peut-être des années sans être en communication avec un navire quelconque. Quand les malheurenx furent recueillis, mourants de faim, par le Buffon, on peut affirmer avec certitude que le groupe entier était le produit de plusieurs générations d'unions consanguines. Or, c'est dans ce groupe

décimé par la famine, la dysenterie et le béribéri, que Guyot a recucilli trois beaux cas d'aïnhum, sans, du reste, passer minutieusement en revue les 114 sujets.

Ainsi Vainhum (pour employer encore une fois au mot barbare qui doit disparaître) est une affection lente, progressive, pouvant frasper successivement tous les doigts des mains et des pieds, affection à localisations variables (fuyot) et J'ajouterai : variables, mais systématiques. C'est un mal qui débute souvent in utero et poursuit ses progrès directs et ses dégradations secondaires pendant vingt aus et plus

Il y a loin d'une semblable affection, à ce petit accident dont le cinquième orteil était le siège exclusif au dire de da Silva, et dont les causes paraissaient inhérentes à quelques

particularités organiques de la race éthiopienne.

L'anatonie pathologique de l'ainhum a été faite par plusieurs histologistes d'autorité : Wucherer, Cornil, Schuppel, Estor, etc. Je vais résumer leurs travaux et y ajouter les récentes études de M. Suchard, répétiteur au laboratoire d'histologie du Collège de France, et mes propres recherches.

Wucherer en étudiant plusieurs orteils amputés par da Silva Lima ne trouva, en général, aueun vestige d'os au niveau de la surface d'amputation. C'est la première phalange qui, en ce point au moins, a complètement disparu. Le plus souvent, la deuxième phalange est aussi atteinte et diminuée de volume. La troisième demeure à peu près intacte. L'articulation, entre ces deux dernières, reste saine, tandis que l'extrémité articulaire postérieure de la deuxième phalange est dépourvue de cartilage.

L'épiderme est peu altéré.

Le volume occupé par le tissu adipeux sous-cutané est très on y rencontre à peine des traces de tissu conjonctif, principalement à l'entour des vaisseaux sanguins. Des deux artères du doigt, l'externe soule existe; les os sont rarefiéts, mais il n'y a point de carie. On n'y trouve pas de trace de pus; les cavités de la substance songicuse sont sculement remplies de gros globules graisseux de couleur jaune.

En somme, la maladie paraît consister en une atrophie ou dégénérescence adipeuse des parties, par défaut de nutrition. Cet examen, qu'on peut considérer comme fondamental parce qu'il a été confirmé, depuis, par la plupart des observateurs, se trouve cependant battu en brèche par Schuppel de Tabhigen dans un travail qu'il fit en commun avec Wucherer. Je cite textuellement! : « Nulle part, on n'observe d'infiltres tion cellulaire qui pourrait être attribuée à un processus inflammatoire ou à une néoformation lépreuse. Pas de prolifération graisseuse. De la marche de la maladie aussi bien que des considérations anatomiques, il est évident que l'ainhum n'a absolument rien de coumun avec le processus lépreux. » Cornil communique en 1870 à la Société de biologie une note dans laquelle il dit que tous les éléments du doigt sont devenus gras, le tissu cellule-adipeux rappelant la disposition du tissu des linômes.

Estor (de Montpellier) fit l'examen de la pièce rapportée par M. Despetis et trouva des lésions en tout semblables à celles dégli décrites. Mais cet examen est fort important parce qu'il a pu porter aussi sur le sillon constricteur qui avait été ménagé par le procédé d'amputation de M. Despetis. La disposition des faisceaux fibreux disposés circulairement autour de l'os et dont le point de départ se trouve dans un durillon comé, est fort remarquable.

Les autres examens anatomiques, celui de Corre, celui de Martius Costa, celui de E. Coni, ne différent pas sensiblement de ceux déjà expoés, La dégénérescence lipómateuse du doigt est un fait constant. La raréfaction et la résorption de la plalange est aussi constatée habituellement dans les cas où le mal est ancien. Néanmoins Collas observant à Pondichéry a constantement trouvé une première phalange solide et même presque éburnée, quoique fort amincie.

L'étude du sillon n'avait été faite qu'une seule fois par Estor avant les récents travaux du Collège de France. Presque toujours, en éffet, les doigts atteints d'ainhum sont excisés au niveau du pédicule et le sillon est ainsi en partie détruit. Sur les pièces rapportées par Guyot et qui avaient été prises sur des Océaniens morts d'une maladie quelconque, on a pu étndier le sillon, les parties voisines et même les vaisseaux et les nerfs siutés au-lessus de l'étraurlement.

M. Suchard a eu l'amabilité de me communiquer une note

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce passage est extrait de la thèse de Beauregard, page 25, Je n'ai pu me procurer le travail complet ni même l'indication bibliographique exacte.

sur l'examen histologique d'un des doigts d'un enfant atteint d'aïnhum, apporté par M. F. Guyot et présenté à la Société anatomique au mois de novembre 1880.

« Nous avons choisi, pour l'examen histologique de la lésion de l'ainhum, le pouce d'une des mains où un sillon, d'un millimètre environ de profondeur, situé sur la face palmaire du doigt, indiquait la maladie à son début, ou tout au moins à la

période movenne de son évolution.

a Ce poûce, après avoir été traité par l'alcool, décalcifié par un long séjour dans l'acide picrique, durei par l'action combinée de la gomme, a été coupé suivant son axe et perpendicalairement à la peau de sa face palmaire. Les coupes ont été ensuite colories au piero-carminate d'ammoniaque et conservées dans la glycérine. Nous avons pu, de cette manière, sur une coupe intéressant le doigt dans toute son épaisseur, constater les lésions suivantes:

« Au niveau du sillon qui caractérise la maladie, la consti-

tution du derme est considérablement modifiée :

« Visà-vis de la partie la plus profonde du sillon, se remarque un faisceau volumineux de tissu coujonctif dense coupé en travers. En l'examinant dans les coupes successives, on reconnaît qu'îl est le plus accusé sur celles qui se rapprochent le plus du plan médian; il se trouve limité à cet endroit par deux branches longitudinales de tissus fibreux. Latéraicment, au contraire, et à mesure qu'on s'éloigne de la ligne médiane, il se confond de plus avec le reste du derme.

médiane, il se confond de plus avec le reste du derme.

« Ce faisceau fibreux est donc tendu transversalement dans

le fond du sillon; il a son maximum d'épaisseur au niveau de la ligne médiane et se continue des deux côtés avec le tissa dermique dans lequel il se pert; il est, do reste entièrement constitué par du tissu conjoncif fibreux sans aucun mélange de fibres élastiques. Les glandes sudoripares qui sont très abondantes dans la pulpe du pouce, comme il est facile de s'en assurer, semblent avoir été écartées par ce développement de tissu fibreux et même, supprimées complètement dans le point où ît est le plus considérable.

« Les papilles ont disparu dans la partie la plus déclive du sillon : latéralement, elles sont tantôt aplaties, tantôt allongées; elles sont normales dans les autres points de la pulpe du doiet.

« Dans la partie du pouce qui est au delà du sillon, nous

n'avons observé que le début de la dégénérescence graisseuse qui est signalée par les auteurs, et notamment par Wucherer, dans les extrémités atteintes d'ainhum. Nous croyons que cela doit être attribué à ce que, dans la période de la maladie que nous avons observée, la constriction n'est pas assez marquée pour interrompre la circulation et produire la nécrobiose graisseuse. Ce qui justie notre hypothèse, c'est qu'il eviste, entre le fond du sillon et le tendon du fléchisseur s'inscrant à l'os, une couche de tissu graisseux renfermant des vaisseaux d'aspect normal

L'artère radiale, examinée sur d'autres préparations en même temps que l'artère cubitale paraît normale, autant qu'il est possible de le voir après l'injection conservatrice du sujet, qui a par places altèré la tunique interne du vaisseau.

« Les nerfs de l'avant-bras (médian et cubital), étudiés sur des coupes longitudinales et transversales, après dureissement dans le bichromate d'ammoniaque, et eolorès au picrocarminate d'ammoniaque, ne présentent aucune lésion appréciable.

« En résumé, nous ne voyons ici aucune lésion vas:nlaire ou nerveuse, mais nous sommes en présence d'une altération toute spéciale du tissu conjonctif du derme et des conches sous-jacentes. Eu effet, ce trousseau fibreux, dont nous venons de signaler la présence, semble jouer un grand rôle dans la production et l'évolution de la lésion.

« Disposé en demi-cerele dans les parties profondes du derme et dans le même plan que le sillon, il paraît se rétracter à la manière d'une brûle cicatricielle; cette rétraction, se produisant d'une manière lente, mais constante, comme dans une cicatrice fibreuse, exerce une action manifeste sur les parties voisines sunerficielles et norômdes.

a Le derme, remplacé, en partie, par le tissu nouveau, est cutrainé vers la profondeur; ses papilles s'effacent et tendent à disparattre, car elles s'étalent, pour ainsi dire, en cherchant à recouvrir une surface courbe plus étenduc que la surface plane du derme normal. Ainsi se trouve expliquée, par la mobilité même de la peau, forcée de suivre, dans sa rétraction, une bride fibreuse à laquelle elle adhère, la production du sillon si caractéristique de l'ainhum Quant aux parties profondes, elles se trouvent nécessairement comprimées entre ces or résistants et le demi-cercle fibreux oui les entoure, et cette et cette.

constriction, finisant par agir sur les vaisseaux et les nerfs, interrompt, dans l'extrémité malade, la circulation, la sensibilité et le mouvement, pour en produire, après un temps plus ou moins long, la dégénéroscence graisseuse et la chute, » Sur le dessin que j'ai fait, d'après une coupe de M. Suchard, et qui se trouve à la fin de ce Mémoire, on peut suivre les principaux traits de la description précédente.

Avant d'avoir connaissance de ces récents travaux, j'avais étudié au microscope un orteil amputé chez un nègre de Gorée par M. Bérenger-Féraud. Voici cet examen :

La phalangette existe entière; la phalangine est réduite à un noyau osseux de 4 millimètres. Il n'y a point de trace de la première phalange.

première phalange.

La peus est fort épaissie vers la pulpe du doigt; elle s'amincit de plus en plus à mesure qu'on approche du sillon.

L'épiderme est épais comme chez tout homme marchant piede
mus, mais n'est pas inégal ni en vois d'evôliation. Le corps de
Malpighi est net et peut-être un peu épaissi. En plusieurs
points, les papilles présentent à leur sommet de petites lacunes
semblables à des crevasses accidentelles, et qui sont comblées
par une matière granuleuse pigmentée contenant des cristaux.
Ces amas sont les résidus d'infaretus sanguins plus ou moins
anciens; ils sont intra-papillaires, et non pas sous-épidermiques, et on ne peut pas les confondre avec ces amas de matière
granuleuse provenant de la dégénérescence granuley-graisseuse
des cellules épithéliales des couches profondes, altération qu
se rencontre presque normalement, et qui est aussi très abondante
dans cette pièce. Mais ce second fait est à peu près sans intérêt.

A peu de distance des papilles, les anses vasculaires, qui fournissent les rameaux de chacune d'elles, présentaient, de temps en temps, des caillots qui sont de vrais thrombus et non des caillots, post mortem.

Ils sont, en effet, presque uniquement formés de globules blanes agglomérés par un amas fibrineux, et l'on n'y distingue pas de globules rouges même altérés, comme on en voit dans quelques autres Inmières de vaisseaux.

Le tissu cellulo-adipeux sous-cutané est excessivement graisseux; mais il présente aussi des traces manifestes de prolifération cellulaire. De grands lobules graisseux sont disposés depuis la peau jusqu'à l'os, soulenus et charpentés par des travées de tissu fibreux que suivent les vaisseaux sains. Les cellules, jeunes, ovoides, nucleaires, sont réparties en un semi peu dense sur les lobes adipeux. Il y a aussi quelques noyaux dans les bandes fibreuses.

Vers le sillon, la peau est amincie, et la série papillaire s'efface en un plateau à peine ondulé. On dirait qu'à ce niveau la peau ait été lauinée entre un corps constricteur situé en deiors et les laisceaux fibreux denses et sous-jacents.

Malheureusement, cette portion des préparations n'avait pu être étudiée avec autant de fruit que dans les coupes de M. Suchard.

J'aurais voulu pouvoir reproduire ici quelques observations peu connues d'ainhun, celle très remarquable de Despetis et les cinq cas de Brédiam, le défaut de place m'en empédie. Je dirai seulement que, d'après des renseignements qu'a bien voulu me fournir M. Bérenger-Ferad, le malade de Despetis, dont l'affection, observée en 1868, avait déjà huit ans de date, est encore actuellement en traitement à la Martinique pour l'ainhum, qui attein les quatrièmes orteils après avoir détruit les sinquièmes; soit une évolution de 22 ans

Je viens d'observer à Toulon (service de M. Barthélemy, janvier 1882) un fait du plus haut intérêt :

OBSERV. 1. — Saieb, arabe marocain, famille sémite, àgé de 55 ans, porte à la main gauche et aux deux pieds des lésions complexes très remarquables; la main droite est saine.

Muin gauche, — Pouce sain, syndactylie das quatre autres doigt, n'occupilun pas toute l'étendue de la première phalange. Silon constricteur complet, étranghant l'index un peu au-diessus de l'articulation de la phalange arec la palangine. L'étranglement va jusqu'à l'os, et à son niveau il n'ya ni rougeur, ni ulciration, ni furfar, Au-diessous le doigt forme une petite dumeur oroite, molle au toucher, ayant la consistance du niforme au centre dupuel serait une tige oscieus. On y sent les deux derinères phalanges petites, atrophière et motives toutes deux. L'ongle disparu a laissé une umpreinte en fer à cheval. Les trois autres doigts sont raccourcis, retractés en grific et terminés par une phalange inguele atrophière; les ongles existent et au niviea de leur matrice on voit un silon amundaire nicomplex, qui se perd à la face palmaire au milieu de quelques traits d'induration irré-guilers. Cas plis indurés out annoté la rétraction en grifie.

Pied droit. — Chaque orteil est réduit à un moignon semblant ne posséder qu'une phalange. Il y existe des vestiges d'ongle, Les deux premiers moignons sont confondus en un seul qui porte deux ongles.

Pied gauche. — Le gros orteil est intact. Les quatre autres ont perduchacun par atrophie ou amputation (?) une portion de la phalangette. Les onches sont conservés. Pas de cicarticos visibles.

Ccl Arabe, qui est de Fez, affirme que dans sa famille il n'y a point d'affection semblable. Du reste, il attribue ses mutilations à des blessures de guerre reçues il y a plus de vingt ans, alors qu'il était encore fort jeune.



Fig. 1. - Main de l'Arabe Saïeb.

Dans son cafance il n'avait à la main rien de semblable. Pour les piets il est moins affirmatif. Il ne se plaint d'ailleurs, ni de la main ni des piets, n'en souffre pas, et n'est pas entrè à l'hapital pour s'en faire soigner. (Il est atteint d'ophthalmie ancienne.) Il ne présente aucuse trace de tipre : plussieurs de mes collègues, très completents en cette maière, ont pu étudier cel homme dans la salle de chinque, et m'ont donné à ce sujet des assurances formelles.

En somme, il est atteint d'amputations spontanées (pied droit); de syndactytie partielle congénitale (main gauche); d'airthum typique (index de la main gauche); et d'atrophie de plusieurs doigts (main et pied gauche) par suite de brides et plaques selérodermiques.

Le moule en plâtre pris sur la main gauche sera conservé avec soin. La figure ci-dessus a été faite d'après nature.

# II. - Amputations et sclérodermie congénitales.

Je vais donner ici quelques observations curicuses d'exérèse spontanée des extrémités liées à un processus de selérodermie, et qui me paraissent identiques aux cas rapportés par Guyot, et par moi. Je commence par les observations nouvelles. Vers le 1st novembre 4884, M. Lamelongue, chirurgien à l'hôpital Trousseau, reçut à la consultation un enfant de 5 mois atteint de sillon constricteur progressif au-dessus des malfoles et à plusieurs doigts et orteils. Mis au courant de l'étude de l'ainmur par les communications de MM. Guyot et Suchard à la Société anatomique, M. Lamelongue fut frappé de la ressemblance de l'affection rare qu'il avait devant les yeux avec la maladie exotique, et, quand j'ens la faveur de l'entretenir à ce sujei, il se déclara, comme moi, très partisan d'un rapprochement à établir entre les deux affections. Il affirma, du reste, ette opinion à l'Académie de médecine le 22 novembre, en présentant son petit malade?

Ossaw, II. — Enfont né a Snin-Dizier, le 29 août 1881, d'une mère pairimpre mariée depuis dix ens. L'accondement ent luie sans ontrave après cinq heures de doubeurs, trois semaines avant terme. La gross-sse avait dét bonne et la mère, dans sa gretation, n'a pas fait de clutie et ne s'est exposée abacum violent (fort. Les prentats ne sont pas consagnies, et jusqu'à la tosième génération on ne trouve, chez les ascondants, aucune difformité rongeitale. Une sour du grand-père paternel est didote at vit encore.

Lorsque l'eufant est romi au tionde, la tête et le trone étaient hen confermés; il n'en était pas de m'eine des membres. Il existe sur la jambe d'oûte, à l'union du tiers moyen avec les deux tiers supérieurs, un sillon proband qui a divisé les parties molles jusqu'au squelette. Le fond de cette traitune est formé par la peau nou leuferie. Ce sillon s'est creusé de près des deux tiers de sa profondeur dans un intervalle de temps de deux mois et demi.

Le pied de ce.membre est éléphantiasique, il est dévié en varus. Les cinq ortelis de ce piéd sont amputés, et présentent des moignons qui ne coraprennent qu'une partie de la première phalange; ces moignons sont déprimés en cunule : la cicatrice est au centre du dissue.

Les trois prenincs orteils du pied gandre so terminent par des moignons aplatis ou consides, ne contonant qu'une ou deux phalmages. A la masqueles extrémités de ces orteils existaient encore, et elles se trouvaient relictes par un pédicule; le pédicule s'est aminci tous les jours qui ont suivi la maissence, et les orteils sont tombés successivement dans la première quiuraine de la vie extérieure de l'enfant. Le quatrième orteil paratt complet comme supelette, mais il présente, à un demo-centimère de son extrémité, un sillon demi-circulaire qui occupe exclusivement la face dorsale de l'orteil. Ce sillon est profiend de 1 millimètre au moins.

L'index seul de la main gauche présente une amputation de la troisième phalange, mais tous les autres doigts, sauf le cinquième, présentent des sillons ou des déformations. Les sillons sont entièrement circonférenciels

M. Lanuelongue est, en outre, revenu sur ce sujet dans un Mémoire qui vient le paraître dans les Archives générales de médecine (janvier et février 1882).

ou demi-circulaires ou moins longs encore; ils sont plus ou moins profonds. Il en est qui ont moins de 2 millimètres de profondeur; une peau plus fine, rosée, en fait le fond. Un doigt porte plusieurs rainures.

Au-dessus du sillon, les doigts sont normaux; nu-dessous ils sont défornés, augmentés de volume : le gonflement part du sillon et s'attémue à mesure qu'on s'en éloigne. Il est d'autant plus fort que le sillon est plus accusé. Comme à la jambe d'roite, les sillons se sont creusés depuis la naissance; lo déformation des doigts s'est aussi notablement accrue, aujourd'hui ces organes sont difformes.

En résumé, cet enfant était affligé, à sa naissance, d'amputations multiples, les unes complètes, les autres incomplètes. Le travail d'exérèse a continué après la naissance, et il a perdn trois orteils; de plus les rainures des parties molles se sont profondément agrandées.

Ossarv. III. — Bouton, cordomier, âgé de 25 ans, entre, le 15 novembre 1881, dans le service de M. Trèlat (Necker), pour un utelère au pied droit. Ce jeune homme porte à chaque jambe un sillon constricteur, siégeant à 12 continuêtres environ au-dessus des malléoles. Il est aussi atteint de diverses lésions aux deux piedes.

Commémoratifs. — Bouton s'est toujours conna ainsi; les sillons constricteurs hij praissent rester au mieue point depuis la première enfance. A une époque reculée, vers l'âge de 7 ou 8 ans, croit-il, il a p-rdu deux ortells du pied droit, lesquels sont tombés spontamement. Il affirme bien a vavoir subtancaue opération chirurgicale. Sauf à l'époque oi îl p-rdit ces ortells, Bouton a toujours bien marché, il fait des courses assez longues sans se fait-gure, et joint d'une lonne santé générale.

Le père de ce jeune homme, que j'ai pu interroger, confirme les renseigememnts fournis par son fils. Le mal est congénital et c'est, dit le vieillard, un don de famille, il eut une autre enfant, une petité fille, qui n'a pas vécu, et qui avait une main mal faite au bout d'un bras trop court. Un troisième enfant, âgé aioport d'ut de 8 ns, est chétif, mai i n'a point de mailformation. Lui-mème et la mère du jeune homme ne présentent non plus rien de semblable.

semilable.

Etat actuel. — Jambe droite (fig. 2), sillon circulaire profoud, disposicomne un bracelet, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe du membre, siègeant
à 11 des mallélose, etranglant le membre jusqu'aux os sur lesquels la post
est immédiatement appliquée. Ce sillon est assez large à sa surface, tandis
qu'an fond il devient pre-que lineiàre. Il ressemble à l'empreinte que l'on
produirait en appliquant une ligature serrée, faite d'une forte ficelle, et dont
orienterale be hords. La circonférence au fond us sillon est de 16°, tandis
qu'elle est également de 25° à un travers do doigt au-dessus et au-dessous
us sillon. A la saillée da mollet, la circonférence est de 26°. Foule la portion
du membre située au dessus du sillon est absolument saine quoique légèrement amagire. Au-dessous, l'extrémité de la jambe est rendie brusquement
comme certsines bouteilles à goulot court. Ce développement est dà aut
tissus mous ; la peau ne pararit pas épaissie, elle est fine et blanche, et la
partie présente une mollesse souple analogue à celle des lipéones. Les o
sout massuées narcette couche molle et ni les relanent au riveau des mallée-

les, on s'apercoit qu'ils ont diminué de volume, au-dessous des malléoles le gonflement cesse peu à peu et le pied, petit, présente une peau fine qui semble presque collée sur le

massif ossenx. Le pied est cylindrique, et le malade (qui est cordonnier) sait fort bien qu'il chausse de ce côté un soulier plus étroit. Il n'v a, dans toute cette region, ni varice, ni ancune inégalité des téguments. Scule la face plantaire présente des épaississements épidermiques manifestes et deux ulcérations récentes. Ces ulcérations, qui se sont fait jour sous des phlyctènes, offrent tous les caractères du mal perforant plantaire.

Enfin, les orteils manquent Presune complètement, il reste une phalange du gros orteil. Une Phalange probablement incom-Plète des deux orteils suivants et aucun autre vestige des deux derniers qu'une sorte de durillon épidermique marquant leur Place; sur tous ces moignons on he distingue pas de cicatrice.

Jambe gauche, - Sillon circulaire peu profond, plus prohoncé au niveau du péroné, auquel la peau amincie adhère, formant, en arrière, une simple dépression sans laquelle on sent que les muscles ont conservé à peu près leur épaisseur et leur liberté. La jambe entière est bien conformée et les mensurations que je vais donner plus bas indiquent une juste proportionnalité



Fig. 2. - Jambe droite de Bouton.

des formes 1. Le pied est aussi bien formé. Le muscle pédieux fait une forte saillie et on sent dans les mouvements volontaires tous les tendrons jouer normalement

Le gros orteil présente un raccoureissement équivalent à la perte de la Phalangette. Il porte un moignon d'ongle informe et à l'extrémité une cicatrice étoilée.

<sup>1</sup> Cenendant, au-dessous du sillon il y a un épaississement des tissus mous, <sup>tans</sup> odėme, mais avec quelques marbrures voineuses.

Les mensurations comparatives des deux membres pelviens donnent les chiffres suivants :

|                                            | Droite. | Gauche. |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Cuisse (épaisseur)                         | 40      | 42      |
| Saillie du mollet                          | 26      | 29      |
| Circonférence (dessus du sillon)           | 23      | 21      |
| <ul> <li>— (au fond dn sillon)</li> </ul>  | 16      | 18.5    |
| <ul> <li>(au-dessous du sillon)</li> </ul> | 23      | 19      |
| Cou-de-pied                                | 23      | 24      |

Il y a done une atrophie musculaire de tout le membre inférieur drut, il y a une certaine diministrate masque par le rendiement de la région étranglé. En outre, il y a une certaine diministion de longueur de la portion de la jambe subjeccite a silion par rapport au segment semblable du cété guedre. Ce raccourrissement, qui se compléte aussi par un degré d'atrophie difficile à évaluer du cété du pied, provient namifistement d'un arrité de croissance des su

Ge jeune homme ne porte aucune autre malformation aux membres supérieurs, rachis, etc., etc.

OBSERV. IV. — M. Parrot, à qui je m'étais adressé pour recueillir des faits d'amputations spontances de malformations congénitales, a bien voulume montrer deux plâtres de sa collection particulière qui reproduisent un exemple très remarquable des lésions que l'étudie.

L'enfant, açó de 21 jours, qui était en traitement aux Enfants-Assistés pour une affection différente, présentait aux deux mains des amputations spontanées et des sillons constricteurs dont M. Parrot se hata de faire prendre les moules. Voici la description de ces deux mains :

Min droite. — Il existe un sillon parfattement circulaire couplet, identique à celui de l'Albahu des racco colories, siègent sur le mulien de le première phalange de chaem des cinq doigts. Ces sillons sont complete de solei pour chaem des doigts. Il office de la colorie de la col

L'index est transformé, à partir du sillon, en une tumeur ovoïde, allongée, à surface lisse, et que les inédecins brésiliens cussent pu comparer à une petite patate. L'extrémité orguéale de l'index est moins distendue que le reste du doigt, et émorge à l'extrémité de la tumeur.

La main, ainsi que toute la portion des doigts située au-dessus des sillons constricteurs, est absolument saine.

construeeurs, est as-comment saine:

Main gaude. — Des amputations spontanées siègent sur le pouce et les deux premiers doigts. Ces trois moignons, bien conformés, contiennent um phalange et denier chacun et le plaire présent à leur extrémité quelques légères stries qui sont probablement l'empreinte de ciestrices. Le reste de la main est absolument sain. Clenfinat a véeu et à cé levent du etc.

OBSERV. V. — D'après un moule en circ qui appartieut à la Maternité, et qui m'a été obligeamment montré par M. Tarnier, une petite fille, bien conformée par ailleurs, vint au monde avec les lésions suivantes à la main gaute : Amoutain complète de l'index, dont le moiznon, bien fait, comprend

une partie de la première plastange. — Silton circulaire profond siégenta sur le midius au même nivea un gel Emaputation du doigt voisit. Le même sur le midius aux le midius est transformé en une masse ovoide, sembhiblé à l'inheix droit de l'observation IV. A l'extérimité de cette tumeur on dictingue le plastange ungvésie au nivean de laquelle le gonflement est très atécnie. L'ougle existe. — L'anumité porte un silie porte un silie porte un silie per profession peur porte de la plabalange. Le l'extérimité sutricure de la plabalange. Le pouce qui porte un ongle normal porait un peut raccourci. — Au noment de l'accouchement on a cherché, mais sans le trouver, le doigt indice un apuét, du n'a trouvé non plus sur les annexes du fœtus rien qui méritat d'être noté.

Cette observation sera publiée *in extenso*, avec dessin et examen anatomique, par le docteur Bar, ancien interne de la Maternité, à qui je dois les renseignements précédents.

L'observation suivante (résumée) est empruntée aux Mémoires de chirurgie de Verneuil, t. le, p. 601.

OBSERV. VI. — Enfant de 22 mois, hydrocéphale, peu intelligent, présentant les lésions suivantes toutes congénitales.

Meubre inférieur drait. — Caisse étranglée à deux travers de doigt audessus du genoux par sillou circulaire complet, profoud de 8 millimètres. A ce niveau, peau déprincée, blanche, peu classique, sans ulcération ni cicatrice. Atrophie du membre entier. Pied bot, varus équin, nou réductible, nou paralytique.

Membre inférieur gauche. - Pied bot, valgus réductible, paralytique.

Le quatrième orteil présente sur la phalangiue un sillon circulaire complet de 1 millimètre de profondeur. Le troisième orteil, un sillon semblable, mais plus superficiel à la base de

Le troisième orteil, un sillon semblable, mais plus superficiel à la base de l'ongle.

Membre supérieur droit. — Médius formé d'un moignon ne contenant que la moitié de la première phalange. — Cicatrice sur ce moignon index écourté par atrophie de la phalangette avec vestige d'ongle.

Membre supérieur gauche. — Soudure, par leur extréunité, des doigts a milieu. — Ces doigts sont courts, minces, effilés et dépourvus d'ongles. Le pont cutané qui les unit ne siège qu'au niveau des phalangettes, de sorte que leur ensemble a l'asnect d'un gril.

Ces doigts sont fléchis en griffe.

OBSERV. VII. — (Résumé): Chancerel, de Caen, enfant de 11 mois, père 70 ans. mère 57 aus. sœur 8 aus: tous bonne constitution.

La jambe fait défaut à partir du quart supérieur; le moignon développé absolument comme la partie correspondante de la jambe saine, était terminé par une sorte de tumeur du volume d'un ouf. Sa surface était rouge et luissante et elle contenait à son centre un os vestige de tibis.

Comme elle présentait un pédicule, je l'enlevai à l'aide de l'écraseur linéaire. — Consistance ferme, tissu d'aspect charuu (mais là où la section se fit par l'écraseur, sur la continuité du tibia, il n'y avait pas d'os).

L'enfant offrait en outre à sa naissance une déformation de la jambe saune, consistant en une courbure très forte du tibia, peu au-dessus de la malléoie et un ulcier résultant d'un arreit de développement au point de rencontre, dans le sein de la mère, de cette jambe droite avec le moignon de la jambe gauche. — Aussitot aprels a missance et même pendant un certain temps les deux membres abandonnés à eux-mêmes reprensient la même position et cradiaent le même ramoert.

Cet ulcère a guéri,

Au pied qui existe manque le gros orteil.

Deux mains dilformes.

Gauche. — Cinq doigts, mais la dernière phalange manque à deux doigts palmés dans une petite étendue.

Gauche. — A quatre doigts, pouce normal, phalange onguéale manque aux trois autres doigts, qui ont un rudiment d'ongle à trois doigts palora dans toute leur hantour. — Au niveau de la racine du doigt, il eviste un petit intervalle séparé et libre où l'on peut introduire un stylet. On a fait à matif de ce noitt l'salement uni s'est réuni ne remère intendit.

Orsenv. VIII. — (Menzel, trad. par Beauregard et Guéroult du Havre.) Le 25 février 1873, nous eûmes l'occasion de voir à notre consultation une affection singulière des pieds et des mains chez une femme de 44 ans.

Main droite. - Le médius est réduit à un conflement arrondi de la dimension d'un petit œuf de poule que réunit au mètacarpe, un mince pédicule à peine de la grosseur d'une plume. Le pédicule se compose seulement de parties molles. Quand le malade tient sa main dans une position horizontale, la tumeur devient pendante. Le pédicule offre une certaine laxité goi permet de faire tourner le doigt sur son axe et de lui donner des mouvements de latéralité. Il n'y a point d'ulcération. La consistance du gonflement est partont uniforme; il n'y a point trace d'ongle. Le médius est d'un pouce environ plus court que l'index. Quand on le comprime il v a de la donleur. Il se produit assez frèquemment des douleurs spontanées très vives. L'index a ses trois phalanges, mais l'articulation de la phalange et de la phalangine ne jouit point de tous ses mouvements de flexion. L'ongle a la forme d'une griffe, et au milieu de la denxième phalange on trouve un sillon circulaire plus profond sur la face interne et dorsale du doigt. Le nouce est normal, Mais les quatrième et cinquième doigts se réduisent à un court moignon formé par leurs premières phalanges.

Main gunche. — Pouce et index normaux, médius et annulaires reroplacés par deux courts moignons, dans lesquels existent des rudiments de la première phalinge. L'auriculaire offer une phalange compiète, et une portion de phalangine sur laquelle l'épiderme en un point s'est induré de manière à simuler un ongle.

Le pied gauche offre une soudure de tous les orteils, les trois premiers de ces organes n'ont pas d'ongles. Au pied droit les ongles manquent à tous les orteils. Le premier et le deuxième orteil semblent soudés au milieu de leur première phalance.

La inalade, Joanna Cyerkaty, âgée de 44 ans, née en Istrie, était venue au monde avec ces déformations. Le pédiente du médius droit était alors solide. Il n'y a que six mois qu'il est constitué seulement par des parties molles

C'est à la suite d'un traumatisme que la phalange se fractura. Depuis cette époque les douleurs ont augmenté. Elles ont déterminé le malade à venir à la consultation. Quelque temps après qu'elle fut entrée à l'hôpital, on fit l'amputation du médius.

Exmac anatomique. — Pean équissie; couches profondes, celle de Malpibli surtout, étaient complètement formées de cellules en faiscaux. Les puilles services les unes contre les autres claient très longues, souvent biraques ou trifumpèes, les glandes suboripares y étaient en nombre normant et sinies; mais leurs conduits n'étaient pas disposés en tire-bonchon. Le reste de la masse du gonflement consistait en un tisas compactif dans lequel de la masse du gonflement consistait en un tisas compactif dans lequel liberation cellulaire. Les vaisseaux, les voines particulièrement préventaient un notable épaississement de leurs parois, et en plusieurs points, il y avait un destrustations sunguises présentant divers ages. Tos offrait un notable élargissement des cartiès du tisas spongieux. Les launelles osseuses étaient de paties apulles à peine indiquées, à côté de grosses et grandes papilles et d'autres gréche, longues et trifaction.

Obszav, IX. — Wensel Gruber, de Saint-Pélersbourg, enfant. — Lésiona comparitates (laint dratte). — Le pouce et l'indes sont normaux, le médius présente trois phalanges et un ougle, il est étranglé à sa base par une raimen stuée au niveau du pli palmaire et, par conséquent, sur la continuité du la première phalange. Cette raimer est profonde, s'étend jusqu'aux prise leadinenses du doigt, la peau y est lisse et immobile. En dessous de la raime, on voit une augmentation de volume qui occupe la deuxième phalange, renérance du tissu adipeux d'u au développement auornal de la coucho sous-cutance.

L'annulaire est formé par un moignon mousse et arrondi ne contenant qu'une phalange. L'auriculaire présente un sillon circulaire profond, au nireau de l'articulation de la prenuière avec la deuxième phalange. Il y a épaississement de la peau depuis le sillon jusqu'à l'ongle.

Main gauche. — Pouce, index et auriculaire normaux; le médius ne contient que deux phalanges. A sa base il présente un sillon analogue à celui du médius droit et il est lègrement hypertrophié. L'extrémité onguéale de l'annulaire paraît aussi atrophiés.

OBSERV, X. — (Menzel.) Le 45 octobre 1875, enfant né en Istrie, d'une forte constitution. Sa inère avait eu avant lui trois autres enfants tous bien conformés. Les deux mains de cet enfant présentent les déformations suivantes :

Main droite. — Le médius et l'annulaire présentent chacum là la isse de la première phalinge, un sillon circulaire profond non uleiré, Ces deux doigts sont plus volumineux qu'à l'état normal, mais il n'y a pas d'exième, la peau qui les recouvre est saine, ils se terminent en pointe et offerent une forme conjue. Ils sort un peu plus courte qu'à l'autre main, et les ongles y sont mal dévelopés.

Main gauche. - Tons les doigts sont sains, sauf le médius qui offre lui

aussi un sillon annutaire; mais il n'est point modifié dans ses dimensions. Les pieds sont bien conformés.

OBSERV. XI. — Prestat, enfant né à terme, mort huit jours après. Mère bien portante, deux autres enfants bien conformés.

Spina bifida. — Anomalies du rectum, de l'anus, de la vessie, fissure médiane abdominale, etc.

Membre inférieur droit, bien développé jusqu'au genou, se termine audessous de la tubéroisité du thia par un moignon bien fait. — L'épiphres bibliale est mobile sur les condytés du fémur. On dirait une amputation souépiphysire. — Jambe gauché divisée en long depuis le genou jusqu'au bout du pied. Le tiblia porte deux doigtes et le péroné deux.

Pour établir un parallèle entre les sillons constricteurs amputants d'origine congénitale observés en Europe, et l'excrése spontanée des noirs, il faut repousser absolument les arguments a priori dont usent depuis trop longtemps les partisans de l'entité cabulum.

Les étranglements des doigts siégeant aux mains, disenfils, ne peuvent se comparer à l'ainhum, puisque l'ainhum ne siège qu'aux pieds. Ceux des enfants en bas âge doivent aussi être écartés, puisque l'ainhum ne sévit que sur les adultes, etc.

Il faut en finir absolument avec cette argumentation, étavés sur des faits douteux et construite d'hypothèses. Les manifestations selérodermiques, les amputations spontanées congénitales ou tardives, doivent être comparées à l'ainhum par leur forme, leur marche, leur anatomie, et c'est par ee parallèle, établi sur un terrain véritablement scientifique que la question de nature pourra être élucidée.

J'ai montre, par des observations, que des amputations sportanées bien nettes, et que personne ne songe à regarder comme des arrêts de développement, se reneontrent de temps en temps sur des enfants qui portent, en même temps, des sillons constrieteurs siègeant en divers points des extrémités. Ces deux strieteurs siègeant en divers points des extrémités. Ces deux ordres de lésions connexes, sillons, amputations, sont évidemment les deux termes extrêmes d'un même processus, d'une même évolution morbide dont, pour le moment, je ne recheche pas la cause. Il est bien certain que, chez l'enfant de la pratique de Lannelongue, par exemple, chez celui de Parrot, le sillons se sont établis in utero à une époque indéterminée, et qu'après un laps de temps aussi inconnu, ils ont, creusant et qu'après un laps de temps aussi inconnu, ils ont, creusant née s'est produite in utero, de sorte qu'à la naissance on n'aurait pas été sur la trace du processus si l'on n'avait vu, à côté, des doists témoins atteints du sillon commencant.

D'autres fois, la séparation des extrémités n'était pas complète à la naissance, et le processus a continué son évolution, amenant la chute des orteils en 15 jours (observation II), ou 7 ans après (observation III), ou 40 ans après (observ. VIII).

Mais, entre ces deux termes extrêmes, — sillon, amputation, — il est, parmi les divers degrés de l'altération anatomique, une période intermédiaire inféressante, c'est celle oi s'affirme la tuméfaction des doigts par transformation graisseuse de tous ces éléments.

Il faut donc étudier ces trois termes, ou, si l'on vent, les trois points culminants de l'affection : le sillon, le doigt dégénéré. l'amoutation.

4" Sillon. — Il est annulaire, et presque toujours d'une régularité parfaite. Au début, il n'est pas complétement circulaire, et la portion du doigt qu'il épargue n'est pas toujours la même : ordinairement, à la main, il débute par les faces dorsale et interme; au pied, par les faces plantaire et interme. Al a base des doigts, ce sillon est fort étroit, comme s'il est été produit par une ligature filiforme. — Sur les portions plus épaisess, comme la jambé (observ. Il et II), la rainure est moins étroite, et aurait admis une ficelle. Le sillon siège presque toujours sur la continuité d'un os, en particulier sur la première phalange.

Au niveau du sillon, la peau est fine, luisante, comme lustre. Elle est immobilisée, et, quand le mal est avancé, elle semble fixée aux os. Elle est très égale, sons présenter de nodosité cientricielle; elle n'est pas ulcérée, si ce n'est accidentellement.

llistologiquement, le fond du sillon est formé d'unc peau amincie dans laquelle les papilles sont à peine indiquées; au-dessous se trouve un tissu fibreux qui enserre l'os; celui-ci est rarélié, infiltré de graisse, et se résorbe ou devient très friable.

2º Doigt dégénéré. — Le gouflement du doigt a un début insensible qui peut, je pense, être assez éloigné de l'appartition du sillon. Il résulte manifestement d'un trouble de nutrition de la partie, et il faut, pour le produire, que le sillon établises un étranglement suffisant i aussi ou rencontre, assez souvent,

des doigts marqués d'un sillon superficiel ou incomplet, et qui ne sont en rien altérés dans leur forme et leurs dimensions. C'est là un état de commencement du mal. Il est possible que la striction reste ainsi des mois ou des années sans progresser, et que les malades ne s'en doutent pas, et les mêmes réflexions que j'ai faites à propos de la durée meounue de l'ainhum pourraient trouver iei leur place.

Quoi qu'il en soit, quand l'extrémité commence à se tuméfier, le goullement s'établit à partir du sillon; il est immédiatement subjacent à celui-ci, et peut ne pas s'étendre à toute la longueur de l'extrémité atteinte : de là des différences de formes. Chez l'enfant de Lannelongue, l'extrémité inférieure entière était éléphantiasique; chez l'homme de Neeker, la région malléolaire seulement est tuméfiée, le pied étant pluid aminci. Sur les doigts, on voil les mêmes variétés : tantôt le doigt est conique, l'extrémité onguéale ue s'étant pas développée: tantôt il est ovoïde, l'organe étant pris en entier. De plus, il faut remarquer que les orteils, étant courts, aunont une forme plus arrondie, plus globuleuse, moins fusiforme que les doigts des mains.

Le gonflement n'est jamais œdémateux: il n'est pas formé d'une infiltration de sérosité, mais bien d'une transformation de tissu; il est ferme, résistant, lisse. Quand il est considérable, il prend la consistance ferme à la surface, molle profondément, d'un fibro-lipoine

Epaississement de la peau, transformation graisseuse du tissu cellulaire sons-cutané, — raréfaction du tissu osseux avec perte des sels calcaires et dépôt de graisse, telles sont les lésions principales observées dans le doiet dégénéré.

Il est bien entendu qu'il y a des degrés, et qu'il faudrait des examens anatomiques nombreux pour suivre les modifications progressives multiples de ces divers éléments.

5° Amputations. — L'exèrèse spontanée exige la réduction du pédicule aux dimensions d'un petit cordon et la dispartition du tissu osseux. On pourrait supposer une gangrène du doig privé de circulation. Mais il vant micux ne pas faire de supposition, et avouer sincèrement qu'on ne sait pas comment tombent spontanément les doigts atteints. — Ils tombent plus ou moins vite, ce qui revient à dire que les os se résorbent plus ou moins vite, (co nomprend là qu'il y a une connexion étroite

entre la profondeur du sillon à un âge déterminé et l'état de l'ossification à ce même âge.

Ainsi, dans la vie intra-utérine, l'amputation est plus rapide, parce que l'os offre peu de résistance. Si le sillon est superficiel au moment de la maissance, il lui faudra probablement longtemps pour amener l'atrophie de l'os et la résorption de ses parties calcaires.

Si l'os est voluminenx comme le tibin, y aura-t-il amputation? Les faits ne permettent pas de répondre; imais, dans les deux cas de sillon constricteur siègeant à la jambe que j'ai dècrits, l'avenir du pied me paraît bien compromis: l'un est déphantissique, et le sillon qui étrangle la jambe s'est profondément creusé en trois mois. L'autre, après une longue période d'atrophie, se trouve atteint de nat perforant. Si done l'amputation ne peut mécaniquement s'accomplir dans ces deux cas, il n'y a pas, néanmoins, grande confiance à avoir dans la vitalité des extrémités.

Tel est, en somme, l'aspect, telle est la marche des sillons amputants des extrémités, soit qu'ils aient accompli leur évolution in ulero, soit qu'ils la poursuivent dans la vie extérieure

En décrivant ces lésions, d'origine congémitale, qu'ai-je fait? j'ai décrit l'aïnhum.

D'abord, les observations II à VIII sont identiques à celles de Guyot. Je dis identiques et non pas analogues, et tellement identiques que, s'il m'était démontré que les cas décrits dans les observations européennes précitées, se rapportent à des strictions par brides placentaires, etc., je n'hésiterais pas à ranger les cas de Guyot dans la même catévorie.

Ou'a vu Guyot? des doigts amputés in utero et, à côté, d'autres doigts dégénérés, étranglés par le sillon, et qui arrivaient à l'amputation après quelques semaines ou 2 aus, ou 16 ans. Ce sont donc bien là des faits identiques à ceux relates dans les observations II à VIII.

Quant aux autres cas d'ainhum, à ceux qui ne sont pas, ou paraissent, pour la plupart, n'etre pas congénitaux, en quoi sont-ils dissemblables des caongénitaux observés en Europe? En rien, si ce n'est par l'origine, précisée ici, et inconnue la-bas; le processus est parfout identique, les lésions anatoniques semblables, le résultat pareil. Il ue me sémble pas

utile de m'étendre davantage sur le parallèle de la forme, de la murche, de la lésion. La lecture seule des observations en dit à ce sujet, plus que ne pourraient faire tous les commentaires surajoutés.

Un seul point mérite d'être traité avec développement parce qu'il renferme la seule objection grave. La même lésion primitive, (le sillon constricteur), dont le développement est spontané chez les noirs adultes, n'est-elle pas constamment, chez l'enfant, le fait d'un étranglement mécanique produit in utero par des brides placentaires? S'îl en était ainsi, il faudrait simplement admettre deux conditions étiologiques, amenant une seule et même forme typique d'exérèse spontanée.

Ouand on recherche les faits de monstruosités, malformations des membres, etc., anomalies par absence, etc., etc., que les observateurs présentent, de temps en temps, aux Sociétés savantes, on est frappé de voir revenir toujours, dans les brèves discussions qui suivent ces présentations, un double courant d'opinions se manifestant constamment par des arguments invariables. Ces deux manières d'interpréter les faits sont : 1º l'arrêt de développement; 2º l'amputation spontanée par cause mécanique. — Cette double opinion peut se soutenir dans beaucoup de cas où l'enfant est venu au jour avec un on plusieurs membres réduits à des moignons semblables à ceux des amputés. Les deux ordres de faits existent certainement et les anomalies par arrêt de développement sont surtout fréquentes. Je cite à titre d'exemple (observation XI) un cas où un membre pelvien, avant la forme d'un moignon d'amputation sous-épiphysaire de la jambe, est lié à un spina bifida ct à une série de monstruosités portant sur le train inférieur. D'autre part : le mécanisme de certaines amputations spontanées par le cordon ou des brides placentaires est mis hors de doute par Montgomery, Paul Dubois, Lallemant, Coste, Debout, etc.

Mais, à côté de ces deux groupes de faits, souvent bien distinets, quelquefois confondus par erreur de diagnostic, mais qui n'en ont pas moius une étiologic spéciale, il y a place pour un troisième groupe. Il est des cas d'anomalie dont on ne peut souvent élucider la mécanisme.

On n'a pas vu, que je sache, un cordon ni même des brides

diliformes, s'enrouler isolément autour de chaque orteil et de chaque doigt de manière à atteindre et à étrangler, en détail, trois ou quatre extrémités, comme chez les sujets de Guyot, Menzel, Lannelongue, Gruber et le mien. — La multiplicité des lésions est un argument important contre la théorie des brides placentaires. Houel, qui avait, dans ces matières, une compétence spéciale, regardait ces cas à lésions multiples comme inexpliqués.

En outre, la distribution, ou, si l'on veut, la topographie de ces sillons, offre quelque chose de bien particulier. Comme on le voit sur le plâtre de Parrot, et comme on peut le constaler par la lecture de plusieurs faits, les sillons sont indépendants les uns des autres. Sur la même main, ils sont placés à chaque doigt comme autant d'anneaux isolés, plus ou mois rapprochés de la base du doigt. Je n'ai pas vu pour moi, par exemple, le sillon du médius faire suite à celui de l'index ou de l'annulaire, avec une coincidence telle qu'on pût en conclure à l'étranglement par une même bride. Il faudrait done autant de brides annulaires complètes et indépendantes qu'il y a de doigts atteints.

Enfin, il semble, qu'à défaut d'une symétrie quasi-mathématique, un certain ordre ait présidé à la distribution de ces lesions. Jai dit de l'ainhum qu'il est systématique. Il en est de même des sillons congénitaux. Ainsi, le malade de Necker présente le sillon au même niveau aux deux jambes; car s'il est plus près du pied à la jambe droite, il faut se rappeler que l'extrémité inférieure, étant arrêtée dans sa croissance, ce sillon n'en est pas moins, à droite et à gauche, à égale distance du genou. — Cette remarque, que M. Trélat, qui penche, en général, pour la théorie mécanique, a trouvée très exacte, donne à ces lésions un caractère frappant de ressemblance avec tout le groupe des affections d'origine centrale, selérodactylie, gangrène symétrique des extrémités, etc..., qu'on appelle aujourd'hui des trophonévroses.

Ceci m'amène à me demander si l'on est bien en droit de séparer formellement, chez les enfants, les amputations congénitales des artis de développement. Ainsi, beaucoup demoignons qu'on a regardés comme provenant d'une amputation mécanique inutero, ne seraient-ils pas dus à un exèrèse par troubles trophiques, dans les cas notamment où les deux ordres de

lésions, amontations et arrêts de développement d'origine spinale, coincident sur le même individu (observation VI), Ces cas sont plus fréquents qu'on ne le croit et, si je ne craignais de trop étendre ce travail, j'en pourrais citer un bon nombre requeillis dans les auteurs (Debout, Legée, Lefort), etc.

Il est un détail de certaines observations que je n'ai pas encore mis en relief, la syndactylie. Cette syndactylie est d'une forme toute partieulière, car elle ne part pas de la commissure. Chez le petit Océanien de Guyot, un cordou cutané établit une adhérence entre l'index et le médius de la main gauche. Ce cordon siège au niveau des articulations des phalangines avec les phalangettes.

Chez l'homme océanien qui fait l'objet de l'observation, l'index, le médius et l'annulaire de la main droite étaient réunis en un tronçon syndactilé; mais, au niveau des commissures interdigitales, il existait deux traiets, qui en étaient les ves-Chez la femme de 44 ans dont l'histoire est due à Menzel, le

premier et le deuxième orteil du pied droit sont soudés au milieu de leur phalange; c'est-à-dire qu'au-dessus de l'adhérence la commissure est libre

Le petit malade de Verneuil présentait à la main gauche une soudure par leur extrémité des trois doigts du milieu, ce qui leur donnait l'aspect d'une sorte de gril.

Enfin, le malade de Chancerel presentait aussi trois doigts soudés dans toute leur hauteur, sauf en un point à la base des doigts, où l'on observait un petit intervalle séparé et libre qui admettait un stylet.

Voilà donc 5 cas de syndactylie anormale, si je puis employer cette expression, car, quoique congenitale, cette forme de soudure des doigts ne peut être regardée comme un arrêt de développement régulier. On sait, en effet, qu'à une certaine époque du développement de l'embryon, la main, qui jus-qu'alors n'était pas digitée, se creuse de seissures qui divisent son extrémité libre en cinq doigts; si cette division ne se fait pas, ou si les scissures n'atteignent pas une profondeur nor-male, il y a syndactylie, complète ou incomplète. La syndactylie par arrêt de développement a donc pour caractère l'absence de la commissure au point où elle doit être.

lci, rien de semblable : la commissure existe à sa place, et

il y a seulement, en un point quelconque, sondure des doigts. Cette sondure est forcément postérieure à l'établissement des seissures, c'est-à-dire à l'entier développement dans la forme de l'extrémité manuelle. C'est douc une sondure par maladie intra-utérine, et, comme il ne peut pas se faire de sondure de deux surfaces dont l'épiderme est intact, ces points cutanés sont le vestige formel d'ulcérations guéries.

Mais, dans le groupe de faits que j'Étudie, quelle place doivent occuper ces ulcères? D'abord ils ne sont pas constants. Je crois que, dans le sillon mème, ils sont aecidentels, et tiennent surtout à la saleté des noirs. Mais, en dehors du sillon, et comme manifestation indépendante d'une même cause éloignée, ils se sont rencoutrés plusieurs fois. Au moment de la naissance, l'enfant observé par Chancerel portait un ulcère à la jambe, ulcère formé, dit-il, par arrêt de développement de la peau, et qui siégeait au point symétrique de celui où l'autre jambe avait été amputée.

Enfin, dans la célèbre observation de Mirault (d'Angers), sur laquelle je vais revenir, des ulcères rebelles ont aussi existé aux avant-bras et aux mains.

Aiusi, par diverses eonsidérations, par l'impossibilité de rattacher à des causes mécaniques des sillons amputants mulpliels, isolés, niegaux, systématiquement distribués, progressifs et atleignant leur terme, l'exérèse, en une période souvent très longue, par l'existence simultanée d'arrèts de développements, de l'esions ulerècness ou paralytiques d'origine médullaire, tels que les pieds bots, je suis amené à regarder ces sillons amputants comme des manifestations de quelque lésion centrale du système neveux.

# III. — Sclérodermie et qangrène symétrique.

Je n'ai étudié, jusqu'ici, chez les Européens que les cas d'origines congénitales; je vais examiner maintenant, sans longs développements du reste, les eas d'étranglement des doigts par un sillon constricteur développé chez les adultes. Ces cas sont rangés sons le nom de sclérodermie, sclérodactylie, chorionitis, etc. Il est manifeste que c'est la un groupe de maladies, blutot au 'une maladie unique, surfout si 'Jon y fait rentrer,

comme on tend à l'admettre aujourd'hui, la gangrène symétrique des extrémités.

Dans ce groupe d'affections, l'aspect du sillon n'est plus aussi typique. Souvent, il n'y a pas de sillon; parfois, il n'apparait que comme rainure d'élimination tardive. Dans la plupart des observations, on remarque non seulement un silence complet au sujet des sillons, ce qui est déjà une présomption qu'on n'en a point vu; — mais on trouve, en outre, des phrases comme celles-ci e les doigts sont effliés et parcheninés; dans ces doigts amincis, la peau reste appliquée sur les es, etc... » Il est donc bien clair qu'il n'y a pas d'étranglement linéaire, mais seulement de la constriction, du resserrement opèré par du selérème en plaques. On pourrait dire de la selérodremie qu'elle est une selèrose cut audée en plaques ou en doigts de gants, tandis que les sillons amputants sont une selèrose en anneuu.

Je suis pourtant frappé de ce que ces portions selérosées, alors même qu'elles ne forment point un anneau linéaire parlait, arrivent à l'étranglement du doigt ou du membre par le mécanisme d'un collier constricteur. Aiusi, Forget (de Strabourg) dit : le chorionitis ébeute au niveau des articulations : il y excree une sorte d'étranglement qui maintient les articles dans un état de raideur simulant l'ankylos. » On voit, par là, qu'il avait observé des bracelets ou des fourreaux seléreux, si ce n'est de vrais sillons. Rilliet, dans une observation dejà ancienne (1848), s'exprime ainsi : a Dans le point du bras ou l'induration cesse, on aperçoit un léger étranglement circulaire. »

Mais l'image si naturelle d'une ligature n'est pas fréquente dans ces textes, comme elle l'est dans les cas d'exérèse spoitanée précédemment étudies. Voir pourtant que l'idée s'affirme plus claire dans le fait suivant de gangrène symétrique rapporté par M. Raynaud :

OBSERY. XII. — Madame X..., 27 ans, brune, fortement constituée, jout habituellement d'une santé excellente. Accouchée le 28 novembre, le 12 mars suivant les mains sont dans l'état suivant ;

Main droite. — Besquamation du ponce et de l'index; sur le médius, une bande longitudinale noire. Ce doigt est comprimé, ainsi que l'annulaire. A l'auriculaire, l'ongle est tout noir. Toutes les extrémités ressemblent à du parehemin. Main gauche. — Il y a des taches noires à tous les doigts; ils sont raccourcis et comme serrés avec une ficelle.

Pied droit. — Petit orteil net, — moitié interne du 4° noirâtre; la pulpe des 2 suivants sèche et noire comme du charbon; au pouce, marbrure fonnée.

Pied gauche. — Les 5 orteils du milieu sont comme earbonisés ; le gros orteil est noir dans sa moitié externe, et présente quelques phlyetènes. — — Rien au 5°. Pieds calématiés.

Entin, le sillon apparaît manifeste dans le cas célèbre communiqué à la Société de chirurgie, en 1865, par Mirault (d'Angers), et qui fut accompagné de très judicieux commentaires par Verneuil, Je crois nécessaire de donner ici un résumé de cette observation :

Observ. XIII... — Marie Aubry, 58 ans. — Enfance maladive. — A 56 ans, attaque prolongée de rhumatisme généralisé. — Père, mère, huit frères ou sœurs tous de bonne constitution, sauf un, qui était rhumatisant. — llabitation basse et humide.

L'affection débuta par des douleurs articulaires dans l'anunlaire de la main droite. Ces douleurs s'exagéraient par les mouvements et s'irradiaient jusqu'à l'aisselle.

Au bout de trois ans, le doigt doublait de volume, avait pris une forme conique qui le faisait ressembler, dit Verneuil, à une earotte à sommet tronqué.

L'extémité onguéale formant l'extrémité de ce cone était [restée à pur près normale, A la base du doigt, ce gondement essait brusquement au niveu d'un sillon profond qui semblait résulter d'une ligature fortement serrée et placés sur le continuité de la plabage, Le doigt tumélié ofirait une consistance forme, rénittente; la peut était lisse, saus tache ni cicatrice, mais présentant un aspect de légère infilamation. Le foud du sillon ulciré laissait voir les tendons fléchissenrs. Au-dessus du sillon, les parties étaient saines,

Des souffrances très vives dans les articulations métacarpo-phalangiennes déterminèrent à amputer le doigt. La plaie mit 18 mois à se cicatriser.

Le médius droit subit le même processus qui entraîna, en cinq ans, le même résultat. La plaie mit deux ans à se cicatriser. L'indicateur droit se prit plus tard, et fut amputé. Le jet de sang fut

L'indicateur droit se prit plus tard, et lut ampute. Le jet de sang lut faible, et l'artère collatérale externe seule dut être lièe. La cicatrisation se fit par première intention; mais la cicatrice se rompit et resta ulcérée pendant des mois

Le médius gauche fut pris et détruit de la même façon.

Enfiu, l'annulaire offrit un sillon peu profond et non uleéré sur lequel ou fit, parallèlement à l'axe du doigt, quatre débridements qui levèrent l'étranglement et enrayèrent le mal. Le doigt fut conservé, mais resta raide

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gazette hebdomadaire, février 1863, p. 133.

et differeme. La main droite, privée des 5 doigts, resta érspissibleuses, avec des phlycthess appurantes et des croîtes ressemblant à 6 l'excéma impétigineux (p. 157). Pendant cette période des 15 ans que durs la maloite, deut ulcires de 10 a 12 centimiters de la diamètre se sont montrés sur les avanibras. Ils out été pendant plus de 5 ans rebelles à tous les traitements, et ont fini par qu'erri spontamément sous une influence inconnue,

M. Verneuil, qui fit l'étude anatomique d'un des doigts amputés, trouva un tassement de tous les tissus sous-cutanés qui adhéraient à la peau, aux tendons et aux os. Pour lui, cette masse fibro-adipeuse n'est que le vestige d'une inflammation ancienne qu'on peut, d'ailleurs, rapporter à l'arthrite digitale. Quant aux sillons annulaires, M. Verneuil y voit une forme de selérodermie, et il insiste sur la fréquence de l'arthritisme dans cette affection.

Enfin, les ulcérations rebelles sont, pour lui, du pemphigus arthritique. Il en conclut que ce cas singulier de sclérodactylie était une forme soéciale de lésion rhumatismale.

Cette observation a été, depuis, rééditée et complétée par Desprès, Delens, Beauregard; en 1875, la malade était toujours dans le même état. Les douleurs et la forme griffée des mains l'empéchaient d'en faire usage.

Voilà, certes, une affection bien originale, et qui a, dans son évolution sur les divers doigts, suivi un type bien déterminé. Ce type est si net, cette physionomie de la main malade est si caractéristique, que je ne m'explique pas comment da Silva Lima a pu, dans son premier Mémoire, éloigner cette maladie de l'aïnhum par la considération de la forme des parties. « Les doigts de cette malade, disait-il, étaient coniques. ct l'ainhum ne l'est point. » Je pense que Da Silva n'avait vu ni plâtre ni figure du cas de Mirault, et s'en était tenu au mot un peu vagne de doiat conique. La comparaison de Verncuil. carotte tronquée, vaut beaucoup mieux. Enfin, l'examen du platre ou de la figure qui le reproduit (thèse de Beauregard) est convaincant; il y a là, à côté de deux doigts amputés, et d'un auriculaire en griffe, un doigt tuméfié dont le gonflement brusque et considérable au-dessous du sillou, va en s'atténuant vers l'extrémité onguéale, comme cela est fréquent aux doigts, et comme cela ne se rencontre pas aux orteils, à causc de leur état naturellement massiforme.

Cette ressemblauce est frappante, et plusieurs de mes col-

lègnes, qui ont vu souvent l'aïnhum des pays chauds, en sont tombés d'accord avec moi¹.

Mais la physionomic d'une lésion ne suffit pas à la caractétiser; il faut prendre sartout en considération l'évolution und. Or. J'avone qu'il y a. dans le fait de Mirault, des particularités qui ne se retrouvent pas dans l'ainhum, et d'autres qui y sont l'exeption.

Ainsi, Marie Aubry a présenté des poussées d'inflammation locale, avec réaction générale : il y a eu, au début, des douleurs extrêmes; plus tard, des ulcérations partieulièrement rebelles, et d'autres lésions cutanées des extrémités; enfin, les os us es sont point résorbés.

Or, dans l'exérèse spontanée, il n'y a point de rougeur due à une inflammation locale, et pas de fièvre; mais il y a, dans presque tous les cas, des donleurs, tardives, il est vrai, et, dans quelques-uns (Despetis), des crises de douleurs d'une intensité extréme. Ces crises, précédées de fourmillements, éclatant sans cause, et s'irradiant en dehors des points douloureur à la pression, offrent même le earactère des douleurs Provoquées par les maladies du système nerveux central.

Les ulcérations sont rares chez les noirs, et ne paraissent se développer que comme un accident dù à des irritations locales. Il faudrait, à ce sujet, remettre à l'étude toutes les plaies planlaires des noirs, bubas, etc., sur lesquelles nous sommes bien Peu renseignés. Sur les Européeus, j'ai fait voir la fréquence des ulcérations congénitales indiquées par les brides syndactyliennes et le mal perforant plantaire survenu chez le malade de Nocker.

La résorption du tissu osseux n'est pas constante dans l'exérèse spontanée (Collas), et elle est, du reste, signalée dans la sclérodactylie (Lagrange).

A l'époque où Mirault publia son observation, on ne possédait pas, comme aujourd'hui, la notion des troubles trophiques et des dégénérescences consécutives; aussi le suvant commentaire de Verneuil a-t-il fait peut-être une part trop exclusive à l'arthritisme dans la pathogénie des lésions des mains. Si les sociétés savantes venaient à discuter aujourd'hui un fait semblable, il

Je citerai particulièrement M. Brédiant, qui, dans une thèse récente, a rapleufé cinq observations originales. M. Brédiant, bien qu'il peache, dans sa thèse, lour l'existence d'une entité spéciale aux races noires, a été frappé de l'aspect de ox dessins.

n'est pas douteux qu'on le classerait dans les tropho-névros es Les lésions cutanées, les ulcères d'amputation et ceux de la pean de l'avant-bras, les crises de douleurs, etc., tout tend à placer ces lésions sous l'influence du système nerveux.

Je ne serais pas éloigné de croire, cependant, que l'arthritisme ait coopéré ace manifestations en déterminant peut-être les points articulaires qui devaient être attents, et en produisant à leur niveau des poussées aigués. Cette opinion, que j'avance fort imidement, ne serait peut-être pas absolument condamnée par M. Verneuil, à qui nous devons tant de notions élevées sur le rôle des diathèses et leur coopération dans des manifestations hybrides.

Quoi qu'il en soit, l'observation de Mirault me paraît un catrès manifeate de sélerdactylie par tropho-névrose. Par cette interprétation et par sa physionomie, elle est, comme la plupart des observations de sélérodactylie, très voisine des autres faits d'exèrèse spontanée.

L'anatomie pathologique achève ce rapprochement. Il esbien entendu qu'il ne s'agit ici que des lesions histologiques constantes, et il serait tout à fait inopportun de mettre en opposition, sur des questions de [détails, des observateurs tels que Verneuil, Hebra, Vidal, Autspitz, etc. En somme, au niveau d'une plaque de sclérodermie, on trouve l'épiderme aminoi, la zone de Malpighi réduite à deux ou trois couches de cellules, tes ondulations de la couche papillaire transformées en un plateau, et au-dessous le tissu conjonctif constitué par d'énormes faisceaux épaissis.

Tels sont les caractères histologiques d'une plaque de selérodernie; ils sont identiques de tout point à ecux du sillon dans l'extrèse spontanée. De telle sorte qu'on peut définir anatomiquement le sillon : une rainure dont le fond représente un anneau de selérodermie.

A côté des formes décrites jusqu'ici, la selérodermie diffuse ou généralisée, la selérodermie en plaques, la selérodactylie ordinaire ou en gantelets, il faut donc établir une autre variété, la selérodermie annulaire.

En terminant, je tiens à dire que je n'admets ni ne repousse la parenté de la selérodermie annulaire avec la lèpre amputante, parce que les rapports de la lèpre avec les maladies seléroderminues sont encore très disentés, Quant à la question de torne, il est évident qu'il ne faut pas confondre la scléroderme annulaire des nouveau-nés, ni celle des adultes, avec la lèpre amputante à processus spécial bien distinct.

Quant à la question de nature, il faut, je crois, rester dans la réserve, et il me semble probable que la distance s'est accrue entre les deux génies morbides depuis que la lepre, avec ses bactéries aujourd'hui bien déterminées, commence à être considérée non plus comme un processus d'origine centrale, mais, au contraire, comme une maladie parasitaire à marche centrinèle.

#### Conclusions.

Je me résume, et je conclus par les propositions suivantes :

1º La prétendue entité morbide appelée aînhum n'existe pas, en tant que maladie locale, spéciale aux races colorées;

2º La même affection se rencontre aussi dans les races blanches, où elle commence ordinairement dès l'époque congénitale. On peut la rencontrer aussi à tout âge de la vie; 3º Elle est caractérisée essentiellement par un sillon con-

stricteur, progressif, sans cause mécanique, pouvant aller jusqu'à l'amputation, et amenant secondairement dans la partie étranglée une dégénérescence graisseuse;

4º Cette maladie appartient vraisemblablement à la classe des tropho-névroses;

5° Son processus anatomique est celui de la sclérodermie et elle mérite le nom de Sclérodermie annulaire.

J'ai fait dans l'intérêt de mes collègues de la marine une bibliographie aussi complète que possible de l'ainlum. Quant à celle des amputations spontanées et de la selérodermie, je cite les ouvrages qui m'ont été le plus utiles dans ce travail. (Vov. n. 477.)

#### Explication de la planche.

Dessin d'une préparation de M. Suchard. - Sillon de la tace palmaire du pouce (voir l'anatomie pathologique).

- S Sillon.
- E Extrémité du doigt.
- R Racine du doigt.
- a Couche papillaire aplatie.
- bb Papilles normales.
- c Faisceau fibreux envahissant, dense, d'où les giandes ont disparu.
  - d Os graisseux.
- / Cartilage d'ossification.
- h Tendon fibrineux. g - Vaisseau normal.
- A Tissu fibro-edipeux.





DЕ

# L'ETIOLOGIE ET DE LA PROPHYLAXIE DU TYPHUS AMARIL

### PAR LE D' A. CORRE

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE

(Suite et fin 1.)

IV. --- PROPHYLAXIE 3.

L'étendue que nous avons donnée à l'étude des conditions étiologiques de la fièvre jaune, nous permettra d'ètre bref sur la prophylaxie.

L'agent amaril est, en lui-même et dans sa cause immédiate, sous la dépendance du milieu extérieur.

E infection amarile est transmissible, soit par le transport et d'adaptation de l'agent contaminateur, soit par le transport et l'adaptation de la cause qui le produit, d'un milieu contaminé dans un milieu susceptible de prendre l'imprégnation, grâce à des conditions telluro-météorologiques particulières.

Au point de vue prophylactique, la fièvre jaune n'est donc pas à combattre dans l'organisme humain, dans l'organisme

1 Voy. Archives de médecine navale, t. XXXVII, p. 5, 81. 8 Mélier, Rapport sur l'épidémie de Saint-Nazaire, 1861; - Barallier, art. Fièvre jaune, Dict. des sciences méd.; - Bérenger-Féraud, Fièvre jaune à la Martinique, au Sénégal; - Fauvel, Rap. sur une épid. de fièvre janne, Rec. des trav. du Comité d'hyg., t. IV; - Proust, Essai sur l'hyg. internat., 1873, et Trait. d'hyg. 1877; - L. Colin. art. Quarantaine, Dict. enc.; - Rap. amér. sur l'épid. de Plymouth, 1880 (on v trouve résumé les travaux de la Commission de la Havane); - Fauvel, La prophylaxie intern. au point de vue des mal, pestil., Mém. lu au congrès de Turin, Rev. d'hyg. et de police intern., oct, 1880; - Saint-Vel, De la prophylaxie de la fièvre jaune sur les rades des Antilles, ib., nov. 1880; - Selsis, Étude pour servir à l'histoire de la fièvre jaune à Cuba; Conseils aux émigrants, 1880; - Ballot, La fièvre jaune à la Martinique, sous le rap. samt., ib., juillet 1881; - Conférence de Washington en 1881, Rev. crit., Arch. gén. de méd., août 1881; - Relevé des conclusions adoptées par la Conférence sanitaire internationale de Vienne, et Règlement français de police sanitaire maritime, 1876.

A CORRE

214

infecté, mais dans le milieu où celui-ci a contracté ou peut contracter l'infection. L'ensemble des mesures préservatrices ne doit done pas découler de l'idée contagioniste, mais bien de l'idée infectieuse. Les admirables conclusions du rapport de Mélier restent vraies et demeurent la base des règlements internationaux, parce qu'elles s'appuient surtout sur les conditions du milieu extérieur.

La prophylaxie de la fièvre jaune comprend : 1° celle des individus; 2° celle des agglomérations dans un milieu endémoépidémique; 5° celle des agglomérations accidentellement menacées d'une importation infecticuse.

# A. — Prophylaxie des individus.

Un sujet de race européenne, ou de toute race prédisposée, peut éviter l'infection amarile :

1º Par la soustraction à l'influence pathogène. — Toute émigration dans un centre en cours d'épidémie doit être sus-pendue. — L'émigration dans un centre endémique devra être calculée de telle manière, que l'arrivée coıncide avec cette période de l'aunée où la maladie se moutre le plus rare et sous sa forme la plus atténuée (saison fraîche, sous les tropiques, de novembre à février ou mars, dans l'hémisphère nord; de la fin d'août à novembre, dans l'hémisphère sud). - Si l'émigrant ne peut choisir l'époque de son déplacement, il prendra garde à rendre aussi court que possible son séjour dans la zone littorale. Au Mexique, en dehors des grands éclats épidémiques, il aura quelque chance de se soustraire à l'infection, même dans les mois les plus insalubres, en traversant les terres chaudes aussitôt après son débarquement, et en gagnant avec rapidité les terres tempérées auxquelles une elimatologie spé-ciale assure l'immunité. La création de nombreuses voies ferrées, dans les pays américains à manifestations amariles, permet dès aujourd'hui aux nouveaux arrivés de franchir sans trop de danger la bande maritime où se développe l'infectieux. — Si toutefois l'émigrant ne peut s'éloigner du littoral, il n'oubliera pas que l'altitude est souvent une barrière à l'extension du principe nocif, que l'habitat dans une petite localité lui offre plus de garanties que le séjour dans une, ville que dans les villes, les quartiers voisius de la mcr, mal entretenus et mal ventilés sont le plus menacés; il aura soin, surtout, par une hygiène sévère, de se maintenir en conditions de réceptivité aussi faibles que possible (abstention de tout excès alimentaire, alcoolique ou génésique, de toute fatigue un peu considérable du corps ou de l'esprit, des courses au soleit; écart des influences morales dépressives, etc.).

2º Par l'adoption de moyens propres à annihiler l'action du principe amarit. — Un Européen, appelé à virre dans une région endémique, ou exposé à des communications fréquentes avec un centre épidémique, peut échapper à l'infection grâce à un concour de circonstances heureuses. Mais celleci résepour lui comme une menace incessante, prête à se réaliser à la plus légère infraction des précautions hygiéniques, d'ailleurs la plus légère infraction des précautions hygiéniques, d'ailleurs par conséquent désirable que la science possédat les moyens de placer l'organisme dans des conditions de résistance toujours efficaces, vis-à-vis de la contamination, dans le milleu même où l'imprégnation est le plus à craindre : malheureusement, le n'est pas en mesure de satisfaire à une pareille exigence.

La méthode évacuante préventive (vomitive, purgative ou mixte) ne saurait avoir d'autre résultat qu'un notable affaiblissement des individus. Elle ne peut qu'accroître la réceptivité et qu'amoindrir la résistance vis-à-vis de l'infectieux.

Ni l'alcool, ni les antiseptiques ne constituent un antidote contre l'agent amaril. Le premier même semble favoriser l'invasion de la maladie et rendre ses atteintes plus graves; car les sujets intempérants sont frappés vite et fort, et ils fournissent une grande nart à la mortalité, au cours des épidémies.

L'administration préventive du sulfate de quinine est d'une utilité douteuse. On l'a essayée sur une large échelle, pendant l'expédition du Mexique, de 1864 à 1866, et, bien qu'il se soit trouvé des médecins pour la préconiser, nous déclarons n'avoir pas constaté les bons résulfats qu'on a voulu lui attribuer. Si, dans les dernières années de l'occupation, la fièvre jaune a fait moins de victimes parmi les équipages de la flotte et les petites garnisons du littoral, c'est uniquement parce qu'elle a trouvé un moindre aliment, lés agglomérations étant réduites et composées presque entièrement de sujets indeumes, soit par leurs attributs ethniques (nègres et créoès), soit par une atteinte antérieure. Les Européens non acclimatés bénéfi-

216 A. CORRE.

ciaient de cet assoupissement général de l'infection amarile, sous l'influence de leur raréation au milieu d'organismerferactaires, mais, quand des conditions locales particulières vinrent déterminer des explosions partielles de la maladie, celle-ci n'épargna pas les individus demeurés en possession de l'aptitude morbide, malgré l'usage du café-quininé (épidémie de la canonnière la Tempête, provoquée par un désarrimage intermestif, au mouillage d'Ulloa <sup>5</sup>).

Faut-il ajouter quelque créance à l'inoculation préservatrice du venin d'un certain scrpent du pays mexicain? Avec l'idée que nous faisons de l'infecticux amaril, et, d'une façon générale, des infectieux typhiques, nous ne repoussons pas a priori la possibilité de cette prophylaxie, et nous souhaiterions la prorise d'exorténces neut-fare susceptibles de résultats inté-

ressants.

3º Par une imprégnation amarile atténuée. - Une atteinte antérieure de fièvre jaune préserve ordinairement d'une atteinte ultérieure. S'il fallait conclure de ce fait que, pour conférer l'immunité à un individu, il convient de l'exposer aux chances d'une contamination intense, le placer en milieu épidémique et l'y maintenir jusqu'à ce qu'il ait subi la maladie. la prophylaxie ne serait plus que la recherche du danger que l'on redoute, dans l'espoir que, ses coups éprouvés, s'ils ne sont pas mortels, écarteront toute nouvelle menace. Le moyen serait naïf... Et cependant, n'est-ce pas à un semblable résultat que conduisent aujourd'hui certaines inoculations dites préservatrices, dans un domaine pathologique où l'on s'efforce de faire rentrer les différents typhus\*! Mais il est à remarquer que l'immunité est acquise après une atteinte de la plus grande bénignité. Il y a donc à rechercher dans quelles conditions un sujet prédisposé peut contracter sûrement une fièvre janne très légère, au prix de laquelle il restera en possession d'une immunité certaine, vis-à-vis de toute imprégnation secondaire.

Les partisans de l'infectieux animé espèrent obtenir, par la méthode des cultures, un virus atténué qui sera à la fièvre jaune ce que le vaccin est à la variole. Mais, pour partager leur

¹ L'acide salicylique réussira-t-il mieux que le sulfate de quinine, et les merveilleux résultats signalés par le docteur Walls Whithe seront-ils confirmés (El Siglo medico du 18 septembre 1881).

<sup>2</sup> Réponse à Bouley, J. Guérin, Acad. de méd., t. II, oct. 1881.

espoir, il faudrait tout d'abord admettre comme démontrée la nature virulente de l'agent amaril, et nous avons dit combien nous demeurions dans le doute à cet écard!

Les médecins qui préfèrent appuyer leur pratique sur les données fournies par l'observation, plutôt que sur des expériences de laboratoire, non toujours en rapport avec celle-ci, conseillent aux nouveaux arrivants le séjour préalable dans une localité où la fièvre jaune se montre sou la forme sporadique et bénigne. L'Européen qui, dans le Yucatan, contracte, sous l'influence amarile, la fièvre la plus légère, l'indisposition la plus s'simple, pourrait, d'après Jourdanet, affronter ensuite sans danger le foyer plus intense de la Vera-Cruz.

B. — Prophylaxie des agglomérations dans un milieu endémique ou épidémique.

La collectivité humaine qu'îl s'agit de préserver (émigrants, soldats ou marins), ou bien doit habiter un foyer amaril dont ou connaît par avance toutes les modalités saisonnières ou épidémiques; — ou bien se trouve surprise dans un foyer accieentel, spontanément développé ou créé par une importation que l'on n'a pu ni prévoir, ni écarter.

1. — Si, dans le milieu spécifique, la fièvre janne n'existe qu'à l'état sporadique et sous une forme bénigne bien établi, il n'y a pas grand inconvénient à diriger une masse d'ailleurs réduite de sujets prédisposés sur le pays, à une époque indiferente de l'année. Toutefois, comme aucun signe certain ne saumit indiquer quelles tendances peut revêtir l'infection amairie devant un apport considérable de matière objective, et sous l'influence des conditions météorologiques les plus favorables à un développement épidémique, il sera toujours prudent de n'amence des contingents curopécien dans les régious condémiques que pendant la saison fraiche, d'ailleurs la plus propice à un acclimatement exempt de toute secous.

A plus forte raison, devra-t-on diriger les convois d'émigrants ou de troupes sur un centre endémique en période d'accatinic, seulement durant les mois les plus froids, si l'autori té médicale a signalé, dans la région, certaines allures de la morbidité susceptibles de faire craindre une explosion épidémique. En outre, les masses seront fractionnées autant que 218 A. CORRE.

possible après leur débarquement, éloignées du littoral, dirigées sur des localités d'altitude convenable, et soumiscs à une lygiène sévère, autant que les circonstances le permettront.

Si la fièvre iaune sévit à l'état épidémique, il n'y a pas à hésiter : il faut suspendre l'envoi de toute collectivité humaine prédisoosée, non seulement pendant les mois où la maladie doit acquérir ou a acquis son plein développement, mais en-core pendant les mois où elle présente un déclin. Envoyer des Européens dans un fover amaril en activité épidémique, c'est les dévouer presque fatalement à la mort; diriger des corps de troupes sur une région littorale, alors que le foyer a perdu de son intensité, qu'il semble même sur le point de s'éteindre, c'est lui apporter les éléments d'une recrudescence probable. A la suite d'une épidémie très grave, dans un pays intertropical non endémique, mais souvent visité par la fièvre jaune, alors même que le milieu semble avoir reconquis ses conditions normales, avec le retour de la saison fraiche, il v a, selon nous, imprévoyance dangereuse à envoyer des détachements des ports d'Europe, avant l'épreuve d'une nouvelle saison verno-estivale, qui seule peut établir si le typhus amaril de l'année précédente est complètement effacé ou seulement assoupi. Souvent, en effet, les périodes épidémiques offrent des rémissions, que l'on prend à tort pour des suspen-sions, des disparitions du fléau, et, dans la plupart des centres d'endémicité vraie ou douteuse, la maladie, une fois déclarée sous la forme épidémique se maintient sous cette forme pendant plusieurs années, avec de simples amoindrissements pendant la saison fraiche. Il est profondément regrettable que ces faits, si nettement établis, soient encore oubliés maintes lois-On a vu trop souvent au mépris de l'expérience si tristement acquisc, et malgré les avertissements du médecin, de malheureux militaires envoyés précipitamment, sans nécessité véritablement absolue, dans des pays à peine délivrés des étreintes des épidémies les plus dévastatrices... quelques semaines, quelques jours même, après la notification officielle d'un dernier décès spécifique!

Nous reconnaissons cependant que des obligations de premier ordre ne permettent pas toujours de tenir compte des recommandations médicales, dans les déplacements des agglomérations lumaines. Mais hien rares sont les circonstances ai les intérêts les plus grands exigent le complet sacrifice des lois de l'hygiène. Dans la plupart des faits où uue mortalité ef-frayante de nos troupes a été mise sur le compte d'influences climatiques impossibles à éviter, il serait aisé de démontre que ces influences ont été puissamment aidées par quelque négligence; que l'intensité des épidemies aurait pu être au moins très atténuée parjune direction intelligente et soucieuse de s'échierre apprès de médecieus compétents et d'esprit indépendant. L'expédition du général Leclere ne nous ent point couté 20 000 hommes et la perte de Saint-Domingue, si elle eti été mieux combinée, de manière à concilier, dans une juste mesure, les modalités d'une région insalubre, avec celles des organismes aponélés à voérer.

S'il s'agit de garder un territoire littoral où la fièvre jaune existe en permanence, déjà sous la forme épidémique, ou prête à revêtir cette forme dès qu'elle, se rencontrera en face d'une grande masse de sujets non acclimatés (la Havane, la Vera-Cruz), il v aura tout avantage à imiter la conduite dont les Anglais nous donnèrent l'exemple à Sierra-Leone, dès 1825, et dont l'autorité française a recueilli de si heureux résultats. pendant l'expédition du Mexique, après la cruelle épidémie de 1862. On devra confier l'occupation de la zone insalubre à des troupes composées de sujets indenunes, principalement de nègres recrutés entre les tropiques. L'expérience a prouvé l'immunité remarquable des noirs des Antilles et du Soudan, à la Vera Cruz; mais peutêtre ne faudraitil pas compter sur une pareille résistance chez des nègres déjà habitués à un climat tempéré comme ceux des États-Unis : nous avons dit que les documents publiés par l'Union accusaient un sensible amoindrissement de l'immunité de sa population noire, vis-à-vis du typhus amaril.

Est troupes blanches devront traverser aussi rapidement que possible la zone infectée, être tout au moins éloignées du littoral et réparties sur des points élevés et convenablement ventilés, aussitôt après leur débarquement. Dans leur passage au travers du milieu amaril, elles pourront contracter quelques as isolés de maladie; mais cellec in 'aura pas le temps de prendre une extension inquiétante, et son agent s'épuisera au sortir de la zone infectieuse, avant d'avoir pu produire une explosion épidémique sévère. 220 A. CORRE.

Les équipages des navires demeurent plus exposés que les troupes aux atteintes épidémiques, parce que les obligations du service militaire ou les exigences du commerce les maintiennent plus étroitement en rapport avec les foyers d'infection. — Dans un port, il leur est difficile, sinon presque impossible, d'éviter la contamination d'un agent disséminé tout autour d'eux : toutefois, un capitaine soucieux de la sunté de ses hommes, surra diminuer pour eux les dangers d'une imprégnation, en veillant à leur hygiène, en évitant de les faire travailler au soleil, en les remplaçant, dans l'exécution de travaux de dessarrimage et d'arrimage, comme aussi dans les corvées d'embarcation, par des noirs du pays. — Sur une rade, des précautions hien entendues peuvent préserver les équipages dans une large mesure.

Tout d'abord, le navire sera mouillé à grande distance de la terre et des bâtiments contaminés ou seulement suspects.

Il sera tenu au vent des foyers d'infection, et, pour remplir cette condition, il sera changé de mouillage aussi souvenl qu'une modification importante dans les courants atmosphériques le rendra nécessaire.

Il sera preserve de toute communication avec les sources impures, ou, s'il est obligé à certaines communications, celles-ci n'auront lieu que dans des conditions rigoureusement déterminées : - les vivres et les matériaux de chargement apportés le long du bord du navire seront hissés par les soins de l'équipage, et en évitant que celui-ci ait des communications trop intimes ou trop prolongées avec les convoyeurs; les cargaisons susceptibles scront laissées quelque temps sur le pont avant d'ètre entassées dans les parties basses, etc. — Si des corvées vont à terre, elles seront composées d'un petit nombre d'hommes confiées à la surveillance d'un individu sûr, limitées en duréeet toujours désignées à un moment du jour où la radiation solaire n'est pas trop intense. - Si le navire envoie des malades à l'hôpital, il sera prudent de les faire conduire du lieu de débarquement jusque dans les salles par des porteurs, et avec les moyens de transport du pays, simplement accompagnés par un sous-officier ou par un médecin, qui devront prendre garde à ne point séjourner longtemps dans le milieu nosocomial. - Si le navire recoit des hommes de l'hôpital, il y aura lieu de redoubler de précautions pour préserver le bord : on a vu des épidémies

se développer ou prendre une nouvelle acuité après le retour d'individus traités à terre, convalescents ou guéris; mais, évidemment, le véhicule de l'indicetieux par leurs vêtements, leurs sacs, peut-être même par la literie de cadres imprudemment rentrés avec cux. Nous estimons donc qu'en bonne police sanitaire un navire, placé dans les conditions que nous supposous, ne doit recevoir que l'honnne soumis à un bain de propreté dès son entrée à bord, et que tous les objets de vestiture ou de couchage qui l'ont accompagné doivent être aussitôt détruits nar le feu ou nar la submersion.

Aussi fréquemment que les circonstances le permettront, le navire devra appareiller pour louvoyer au large, présentant le travers au vent, ses sabords etses hublos ouverts (s'il est possible), et ses manches orientées du côté de la brise, afin de subir un complet renouvellement de l'air en ses diverses barties.

Il va sans dire que, si rien n'oblige un navire à stationner sur une rade contaminée ou suspecte, il devra s'éloigner d'un pareil milieu et reprendre la mer sans communiquer avec lui. S'il n'a pu éviter une contamination, il s'élèvera, le plus rapidement possible, vers les latitudes froides : généralement, les épidémies s'arrient au delà de 45 degrés.

Les précautions que nous venons d'indiquer seront accompagnées de l'ensemble des mesures hygiéniques habituellement recommandées dans les pays chauds <sup>1</sup>.

Nous ajouterons que les épidémies de l'Éclair (Rosamonde) et du Plymouth indiquent la nécessité d'apporter la plus grande attention dans le choix des navires appelés à servir dans les milieux amarils. La facilité avec laquelle les navires en bois receillent et conservent l'infectieux prouve qu'il y aurait intérêt à les remplacer par des navires en fer. Si, toutefois, une pareille substitution est impossible, il convient que la carcasse des bâtiments soit minutieusement visitée dans les ports d'armement, et que l'autorité maritime déclare impropres à la navigation dans les parages endémo-épidémiques ceux dont les bois ne prèsentent pas toutes les garanties d'une bonne conservation. Cependant, nouts vojons que la plupart des stationnaires, à la Guyane, aux Antilles, au Sénégal, sont de vieux navires

<sup>1</sup> Voy. l'Hygiène navale de Fonssagrives.

parfois à demi pourris. Il y a là un danger immédiat pour les équipages, qui, sur de pareils bords, seront certainement exposés à subir une imprégantion des plus profondes, en cours d'épidémic, et un danger prochain pour les colonies, où de tels navires peuvent importer ou entretenir la fièvre jaune, en recilant le principe infectieux pendant une longue période de latence, soit à la suite d'une contact exotique, soit à la suite d'une épidémie éteint à terre.

2" Une collectivité de sujets prédisposés est surprise par une explosion épidémique dans une zone où la fièvre jaune n'est pas habituelle, comme dans un port d'Europe. Nous sommes de ceux qui pensent qu'un événement de cet ordre ne devrait pus s'observer. Mais il faut toujours faire la part des défailances humaines, et, par conséquent, prévoir le cas où la maladie, échappant aux investigations des agents sanitaires les plus attentifs, peut être dissimulée par la erainte ou les intérêts d'un capitaine inepte ou sans scrupules, éclatera dans une localité de la zone tempérée en relations avec les foyers amarils.

L'épidémie une fois déclarée, à la suite d'une importation reconnue trop tard, il convient d'adopter au plus vite les meures les plus propres à en limiter l'extension et la druée, et d'en assurer l'exécution rigoureuse. L'on aura d'autant plus de sévérité à déployer dans les mesures d'assainissement, que la maladie se sera développée pendant un mois plus chaud, et à une période plus éloignée de la saison hivernale : les chaleurs de l'été sont, en effet, propices au développement de l'infection que les froids de l'hiver suffiraient à éteindre.

tion que les froids de l'hiver suffiraient à éteindre.

On conseillera et on favorisera la dispersion, par petites fractions, de la population urbaine encore valide dans les eampagnes environmantes, mais en prenant les précautions nécessaires
pour empécher qu'elles se reconstituent en agglomérations dans
le voisinage ou à quelque distance du foyer; on s'opposera à
ce que les personnes qui sortent de la ville emportent avec elles
de grandes quantités de hardes, car ces objets pourraient travamettre la maldie très au loin de son point de départ, et eréer
des centres d'infection secondaires. L'autorité, dans les petites
localités qui recevront les émigrants, exigera, si elle l'estime
tuile ou simplement prudent, le dépôt momentané des effets
emportés dans un endroit bien aéré, où ils seront désinfectés,
publés même, si l'on acquiert la preuse qu'ils proviennent

d'une maison où il existait des malades. L'on doit toujours tenir en défiance les linges, les vêtements, les objets de literie qui ont approché un malade ou lui ont servi: non que ces objets nient reçu l'infectieux du sujet contaminé, mais bien parce quo doit supposer que la où il y a eu contamination, il y a eu lormation, apport du principe nocif autour d'un organisme, et que la quantité d'infectieux qui a déterminé une première atteinte neut suffire encore à en rorduire d'autres.

La garnison sera, elle aussi, évacuée. Elle sera cantonnée, ou plutôt campée, sous barraques ou sous tentes, par petits détachements, dans la campagne, et à bonne distance des grands centres habités. S'il est possible de la diriger sur des hauteurs ventiées par des brises fraiches, on s'empressera de le faire.

Les navires sebont tenus séparés les uns des autres par un tervalle de 2 à 5 mètres dans les bassins du port : il y aura même intéret, si rien ne s'y oppose, à ce qu'ils aillent mouiller sur rade, où l'on aura soin de les disposer de manière à ce qu'ils recivent les brises du large.

Partout, sur les navires, dans les maisons, dans les rues du centre infecté, on veillera à ce qu'il règue une grande propreté, et l'on fera usage des ldésinfectants (permanganate de Potasse, chlorure de chaux, etc.).

Les malades seront nécessairement conservés dans le fover, non qu'ils soient par eux-mêmes plus contaminateurs que les sujets valides, mais parce que leur transport en localité saine, quelque isolé qu'il soit, et débarrassé de tout annexe propagatcur (matelas, linges ayant servi à leur usage dans le foyer morbigène), entraînerait, sans doute, une dangereuse panique parmi les populations, toujours affolées et nortées aux actes les plus coupables, sous l'empire des idées contagionistes. Si notre théorie reçoit, plus tard, la consécration des faits, elle conduira à l'adoption de la dissémination des malades comme des sujets valides; mais, sons le règne des théories classiques, nous n'oserions préconiser une mesure qui, mal exécutée et comme à contre-cœur, conduirait à des échecs retentissants et serait pour longtemps condamnée en raison de négligences dans la surveillance des agents véhiculateurs extérieurs malades, négligences que l'on tairait bien certainement.

Le service médical sera organisé de manière à ce qu'aucun quartier n'échappe à une surveillance attentive et qu'aucun malade ne tarde à recevoir les soins nécessaires. Nous ne sommes point partisan des grands hôpitaux en temps ordinaire : nous en sommes l'ennemi en temps d'épidémie. Comme il faut évi-ter, à tout prix, d'accumuler dans un espace restreint les con-

ter, à tout prix, d'accumuler dans un espace restreint les conditions qui nident à la conservation et au development de l'infecticux, on s'efforcera de distribucr les soins à domicile dans la plus large mesure; de n'admettre dans les hôpitaux qu'unc population trois ou quatre fois inférieure à son chiffre habituel, et, si la place manque dans les grands établissements, multiplier plutôt les ambulances au cœur des quartiers pauvres. L'épidémie terminée, le matériel de literie, les linges, les hardes qui auront été employées dans les ambulances, dans les hopitaux, dans les maisons privées qui ont en des malades, devront étre brôlés. Les tentes et les baraquements d'ambunance seront aussi détruits par le feu. Les établissements hospitaliers, les casernes et les navires scront, enfin, soumis à une désirbaties descriptes. désinfection énergique.

# C. - Prophylaxie des agglomérations contre une importation infectieuse.

Nous avons résumé, dans un tableau schématique, la distribution géographique de la fièvre jaune, et montré les relations que présentent les foyers endémo-épidémiques avec les diverses régions susceptibles de contamination. En jetant les yeux sur ce tableau, il est facile de reconnaître, pour chaque région, quelles sont les provenances dont elle doit le plus se défier. Presque toujours certaines localités sont infectées par les mémes foyers; quelquefois, cependant, elles peuvent l'être par les sources qu'elles soupeonnent le moins : cest ainsi qu'après les événements de Saint-Nazaire, Cayenne eut à se préserver contre une importation de ce port français (Aréquipa). Une autorité sanitaire vigilante doit donc prévoir les chances de contamination les plus complexes, et surtout à une époque où la vapeur multiplie et abrège les communications; se tenir en garde contre des foyers qu'on pouvait, autrefois, considérer comme peu redoutables eur raison de leur éloignement. Le Mozambique, les Comores, Madagacaer, Maurice et la Réunion, par que, les Comores, Madagascar, Maurice et la Réunion, par exemple, agiraient peut-être prudemment, en songeant à la

possibilité d'une importation du golfe de Guinéc par les steamers qui contournent le Cap.

Scientifiquement, nous pouvons admettre le développement spontané de la fièvre jaune dans certaines régions. Pratiquement, nous ne devons le reconnaître que pour les grands centres d'irradiations amariles (où il se confond alors avec l'endémicité). La erovance à l'importation doit s'imposer pour stimuler les devoirs de prudenee des administrations locales, trop souvent aussi tièdes à prévenir le danger que portées à exagérer les rigueurs pour le combattre quand il s'est déclaré. Λ la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, tous les faits s'accordent à démontrer que les épidémies les plus graves ont été la conséquence d'importations. Au Sénégal, on a toujours pu remonter à l'origine des grands éclats amarils qui ont désolé la colonic (sauf pour la dernière épidémie). Et, cependant, malgré les efforts de Bérongor-Féraud, quelles précautions sont prises, en ces pays, pour les mottre à l'abri de nouvelles invasions! L'on a des lazarets; mais comment se pratique le service de la re-connaissance des provenances? L'on a des agents sanitaircs; mais quelle autorité leur donne-t-on, et sous quelle direction profondément incompétente les maintient-on en dehors du chef-lien!

Le Règlement français de police sanitaire maritime (22 février 1876), issu de la Conférence internationale de Vienne (1874), a très nettement indiqué les mesures à prendre pour protéger nos ports contre les importations exotiques. Toutefois, si l'on étudie d'une façon générale la prophylaxie de la fièvre jaune, on ne doit pas l'accepter comme suffisant. - Aux États-Unis, les grandes villes du versant Atlantique, et particulièrement celles de la vallée du Mississipi, n'ont pas seulement à se préoceuper de provenances suspectes par la voie de mer; elles doivent aussi songer à la possibilité (déjà démontrée par des faits) d'une importation par la voie ferrée, les provinces de l'intérieur étant aujourd'hui reliées, par de nombreux réseaux de chemins de fer, avec les ports du littoral de l'Union et avec le Mexique. Si le transsaharien reçoit son exécution, les ports méditerranéens auront aussi à surveiller très attentivement le débouché algérien de cette ligne, dont l'autre extrémité répondra à la Sénégambie, si fréquemment visitée par la fièvre jaune depuis quelques années. - Comme l'état sanitaire des prinei-ARCH. DE MED. MAY. Mars 1889

996 A. CORRE.

paux foyers d'irradiation amarile intéresse toutes les nations commerciales en rapport avec ces foyers, il est très regrettable que des comités internationaux ne soient pas institués pour re-cueillir et transmettre aux pays intéressés les renseignements eueillir et transmettre aux pays intéressés les renseignements mécessaires afin de les tenir en garde contre toute chance d'importation : ce qu'on a fait pour le choléra et la peste, il est désirable qu'on se décide à le faire pour la fièvre jaune. L'on ne parviendra jamais à préserver sérieusement le Sénégal (s'il en est temps encere, car il est à eraindre que le typhus amaril ne soit désormais établi en cette colonie d'une façon endémique), qu'en maintenant en permanence, à Sierra-Leone, un agent médical placé en situation de bien connaître l'état de ce milieu, et de transmettre l'indication continue de ses modalités sanitaires et de la nature de ses communications.

Dans pos ports métropolitains, les règles prophylactiques sont les spivantes :

sont les suivantes :  $1^{-4}$  Avant d'être admis à communiquer, tout navire est re-connu dans sa provenance, et, si celle-ci est suspecte, soumis à un examen (arvaisonnemenl) qui établit : -a. - l'êtat sanitaire de la localité où le navire a pris charge ou qu'il a quitée en dernier lieu (patente visée par l'autorité consulaire de cette localité) ; -b. - l'état sanitaire de l'équipage au cours de la traversée, les communications en mer, la durée du voyage, etc. (renseignements fournis par le capitaine) ; -c. - la nature du chargement.

2º Si le navire provient d'une localité où il n'existe aucun

2° Si le mavire provient d'une localité où il n'existe aueun cas de fièvre jaune (patente nette), s'il n'a eu, en mer, aucune communication qu'il y ait lieu de tenir en suspicion; s'il n'a présenté aueun malade, ou tout au moins aucun malade de fièvre douteuse, il reçoit la libre pratique.

5° Si le navire provient d'une localité où règne la fièvre jaune (patente brute), s'il a eu, en mer, communication avec un batiment qui a lui-même quité un port contaminé, mais s'il n'a présenté aucun malade durant la traversée, il subit une quarantaine d'observation: — a. —dans les ports de la Méditerranée, «si la traversée a duré plus de 14 jours, et si les conditions hygiéniques du bord sont satisfaisantes, la quarantaine d'observation des personnes peut varier de 5 à 5 jours pleins; il a traversée a duré moins de 15 jours, l'observation peut être portée à 7 jours pleins; la quarantaine, pour les pas-

sagers, sera purgée dans un lazaret; mais, à défaut de lazaret, elle pourra être accomplie à bord, selon les règles voulues. Dans les cas de cette catégoric, une décision motivée de l'autorité sanitaire peut prescrire toutes les mesures de désinfection qu'elle jugera nécessaires; lorsque la désinfection générale est qu'elle jugera necessaires; jorsque la desiniection generale est prescrite, les personnes restées à bord sont astreintes à une quarantaine de 3 à 5 jours après l'opération terminée; — b. — dans les ports de l'Océan et de la Manche, soumis à des influences météorologiques moins favorables au développe-ment de l'infection amarile, « si la traversée a durée plus de l'4 jours, et si, depuis le départ, aucun accident suspect de fièvre jaune n'a eu lieu à bord, les navires sont admis à la libre pratique après une inspection médicale ayant permis de constater l'absence de tout accident suspect à bord; si la tra-versée a duré moins de 15 jours, dans les mêmes conditions, les passagers sont soumis à une quarantaine de 1 à 5 jours, soit au lazaret, soit à bord, à défaut de lazaret suffisant. Dans ce dernier cas, le déchargement du navire ne doit commencer qu'après la quarantaine expirée. La désinfection du navire et des objets susceptibles est facultative dans tous les cas de simple suspicion; une décision de l'autorité sanitaire peut la prescrire : dans ce cas, la quarantaine des personnes restées à bord pendant l'opération ne commence que quand celle-ci est ter-minée; elle peut varier de 1 à 3 jours, selon les circonstances. » 4º Si le navire est *infecté*, c'est-à-dire, s'il a eu ou a encore

A' Si e navire est mjecte, é est-aure, si i a eu ou a encore la fièvre jaune à bord, il est soumis à une quarantaine de riqueur. Happelons que celle-ci « ne peut être purgée que dans un port à lazaret; qu'elle nécessite, avant toute opération, le débarquement au lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles à bord; qu'elle comporte ensuite le déchargement dit sanitaire. c'est-à-dire opéré selon la nature de cargnison, soit au lazaret, soit sur des allèges, avec les purifications convenables; qu'elle exige la désinfection des effets à usage et celle du navire. » Comme on le voit, la quarantaine de rigueur est beaucoup plus sévère que la quarantaine d'observation, ou de simple suspicion. Il importe donc d'établir avec le plus de précision possible la nature des maladies observées à bord, avant de la prononcer. Si l'on peu examiner quelque malade, encore non guéri, on aura tous les éléments d'un diagnostic certain; mais si l'on n'a pour s'éclairer que les

renseignements fournis par le eapitaine, les malades ayant suecombé en mer ou guéri avant l'arrivée au port, on pourra quelquefois demeurer fort embarrassé. Dans le doute, eroyonsnous, on devra se comporter comme si l'on se trouvait en face d'une infection amarile avérée1. - a. - Dans les ports de la Méditerranée, « la quarantaine des personnes non malades peut varier de 7 à 10 jours pleins, à dater de leur entrée au lazaret: mais s'il est établi que la terminaison des derniers accidents de sièvre jaune à bord remonte à plus de 14 jours, et que des mesures hygiéniques eonvenables ont été prises depuis, la quarantaine, pour les personnes isolées au lazaret, peut être réduite à 5 jours pleins...; quant aux personnes restées à bord. elles sont soumises à une quarantaine de 5 à 7 jours pleins. qui ne commence que quand la désinfection du navire est achevée : » - b. - Dans les ports de l'Océan et de la Manche. « la quarantaine, pour les personnes non malades, peut varier de 3 à 7 jours pleins, à dater de leur entrée au lazaret; toutefois, s'il est établi que la terminaison des derniers accidents de fièvre jaune à bord remonte à plus de 14 jours, et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis la quarantaine, pour les personnes débarquées au lazaret, peut être réduite à 24 heures...; quant aux personnes restées à bord, la quarantaine ne commence pour elles que quand le déchar-

july 1881.)

<sup>4</sup> Si Faulorité saniaire de Dunkerpue, dans le fait de l'Anna-Trechmann, promann die la des occidentale d'Arique (alors ravegée par la Bère ; nume), et ayand à son bord des mindes atteints d'une fièrer typho-bilieuse grave, a été assez heur ux pour voir a conduite justifiée par les évémentes, nous ne penson pas qu'elle ait agt avec une suffisante prodence. On a déclaré les mindess atteints de la fièrer persicieuse comme eous le nous de fièrer sénégalaise, et présentant uniquement les caractères typholiels de la fièrer des pays chauds, on a repousit dicé de la fière pune, en raom de l'abbres de pletcheis (Progrès du Nord, rep. dans la XIX Siziefe, 21 septemble 10: Four nous avec quelque histitude authoritation de la constitution de la configuration de la configuration de la constitution pour toé, nous prononcer d'une leçon aussi catégorique en des circonstances suisi délicates. (Nois supposons, bien entendo, que les faits sont tels qu'its ort été racontés dans les pormans.)

les faits sont tels qu'its or t eté racoités dans les journaux.)

Le decture Bemans s'est justiennes précocupe des difficultés du diagnostic de la fièvre juune et des maladies qui peuvent être confandues avec elle, au point de vue de le prescription des meutres saintières. Il a proposé de prendre en considération certains groupements de symptones dont la constatation, si elle ne condit pas au diagnostic d'une certified absolue, fournit au moins une somme de probabilités suffissante pour autoriser l'application des ordonnances quarantainsires. Diagnosis of juellon fever fue santiary purposes, -buers, Journ. of mel. sc.

gement sanitaire et la désinfection du na ire sont terminés ; elle est de 3 à 5 jours pleins. » (Régl. san. et an.)

L'adoption de ces mesures a été rigoureusement déduite de la durée maximum de l'incubation amarile, qui serait de 14 jours, au rapport de Blair. Mais l'incubation est ordinairement beaucoup plus courte : elle est, en moyenne, fixée entre 2 et 6 jours. (Proust.)

Nous n'avons pas à décrire ici, après Mélier, les détails des opérations du déchargement sanitaire et de l'assainissement

du navire.

Nous signalerons seulement, pour terminer, l'utilité, bien comprise par les Anglais, mais peut être trop oubliée chez nous, d'avoir, dans les ports à lazaret, un personnel spécialement choisi pour la bonne exécution de la police sanitaire relative à la fêver jaune. Il importe que la direction médicale soit partout confiée à des médecins qui ont appris à connaître la fièvre jaune dans ses foyers endémo-épidémiques, que les infirmiers de lazaret soient recrutés, autant que possible, parmi des sujets reconnus indemnes, soit par une imprégnation, soit par leur origine récle : dans les ports méridionaux, il serait facile d'avoir toujours sous la main un excellent personnel d'infirmiers noirs. Ce que nous voudrions pour le corps hospitalier, nous le voudrions aussi pour les équipes de travaileurs destinés à opérer le déchargement et l'assanissement des auvires infectés. Si l'on trouve nos exigences trop onéreuses pour les budgets, nous rappellerous que les dépenses faites pour prévenir seront toujours inférieures à celles que pourra entraîner une contamination, que les premières ne sauraient être évaluées comparativement aux désastres qu'une épidémie peut occasionner.

Les mesures à adopter dans nos colonies d'Amérique et de la côte occidentale d'Afrique doivent être imitées de celles qui ont, jusqu'ici, reçu, en Europe, la consécration de l'expérience. Nous aurions seulement à insister sur la nécessité de la création, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et en Sénégamble, de médeeins sanitaires, relevant immédiatement d'une haute autorité sanitaire métropolitaine', si, de notre

Nous sommes absolument convaincu qu'au milieu des intérêts mesquins qui, trop

<sup>4</sup> Nous entendons, par là, le Conseil de santé supérieur de la marine, ou l'autorité qui préside à la police sanitaire des ports français

plein gré, nous ne reculions devant les considérations, où nous entraînerait le développement de notre proposition.

# TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU SÉNÉGAL

### PAR LE DI A. BORTUS

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE (AGRÉGÉ LIBRE)

(Suite 1.)

## FIÈVRES PERNICIEUSES.

Toutes les formes connues des fièvres pernicieuses s'observent au Sénégal. Il est donc inutile d'en faire ici l'énumération. Nous renverrons le lecteur aux livres de Morchade, Dutrouleau, L. Colin, Nielly, Bérenger-Féraud. Ce dernier auteur donne le tableau de la fréquence proportionnelle des accès pernicieux relativement aux fièvres simples dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorrés.

On compte, en moyenne, 4,1 accès pernicieux pour 100 accès de fièvre ordinaire. Mais le chiffre varie considérablement selon les époques de l'année, puisque, abaissé à 0,9 pour 100 en juin, il atteint au mois de septembre 6,3 pour 100.

Les chances de voir un fébricitant atteint des redoutables accidents qui constituent l'accès pernicieux sont donc asset considérables et dans la saison d'hivernage surtout, cette crainte doit constamment tenir en éveil l'attention du médecin. L'accès pernicieux est une menace toujours en suspend

souvent, s'agitent dans nos petites colonies, et qui, trop souvent aussi, dominent ou accablent le médecin, celui-ci n'aura'jamais une indépendance et une liberté de conduite suffisantes tant qu'il ne possèdera pas un ferme appui hors des centrescréoles.

La métropole, qui envoie à ses colonies des nurius et des soldats pour les défendre, a bien, d'ailleurs, quelques droits à une direction dont le principal objectif est la sauvegarde de ceux-ci.

Yoy. Arch. de méd. nav., t. XXXIII, p. 414, 270, 521, 416; t. XXXIV. p. 418, 530, 450; t. XXXV, p. 444, 280, 473; t. XXXVI, p. 417, 521; t. XXXVII, p. 440.

p. 140. \* Ouvrage cité, I\*\* vol., p. 144.

sur la tâte de l'Européen, au Sénégal. C'est, dit avec juste raison M. Ricard', la maladie à laquelle succombent ordinairement les presonnes qui ont véen longtemps en santéa uSénégal. Il est rare que les sujets soient atteints d'emblée d'accès pernicieux; ordinairement, plusieurs accès simples ont précédé l'accès pernicieux.

Morbidité. — Sur 16 566 hommes appartenant aux corps de troupes dont l'effectif a pu étre exactement connu, dans une période de vingt années (1865-1872), on a compté 3 Saint-Louis 600 entrées à l'Hôpital pour accès pernicieux<sup>2</sup>, soit 5,6 accès pernicieux pour 100 hommes de la garnison.

La morbidité varie selon les différents corps de troupe. Elle est de 5,0 pour les hommes de la cavalerie, de 5,4 pour l'interie, de 5,5 pour les marins, et atteint 8,5 pour les solidats disciplinaires. Les causes de cette différence, dans la morbidité des troupes, sont les mêmes que celles que nous avons indiquées en nafant des fêvres intermittentes simples.

Dans la garnison de Gorée, la morbidité générale, par accès pernicieux, ne s'est élevée qu'à 2,1 pour 100 des hommes de la garnison.

a garnison.

L'influence du temps de séjour dans la colonie sur les chances d'accès pernicieux est très nettement accusée. Dans le premier mois de séjour ou sur les hommes de passage, le danger des accès pernicieux est considérable, puisque 14,8 pour 100 des accès pernicieux observés à Gorée l'ont été sur des hommes ayant moins d'un mois de séjour dans la colonie. Ce danger mèrite d'être signalé aux équipages des navires qui relâchent sur ces côtes. Les chances d'accès pernicieux diminuent considérablement après le premier mois. Sans doute à cause des précautions prises par les hommes qui ont l'habitude du pays. Mais, lorsque le séjour dans la colonie se prolonge, le danger reparait, et 18,5 pour 100 des entrées pour l'êtres pernicueses portent sur des hommes ayant 50 à 56 mois de séjour dans la colonie; c'està-dire que la statistique confirme l'Opinion de M. Riend citée plus haut.

La gravité des accès pernicieux est telle qu'un tiers au moins des accès enlèvent le malade. La mortalité par accès

\* Bérenger-Féraud, tabl. 59 et 61 du II° vol.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hygiène des entreprises à la partie intertropicale des côtes occidentales d'Afrique (Thèse de Paris, 1854).

pernicieux a varié dans l'hôpital de Saint-Louis, de 17 à 62 pour 100 des atteints, selon les mois. Le nombre des décès par cette maladie varie, selon les mois, dans ce même hôpital, da 2 à 58 nour 100 de la totalité des décès.

Les fièvres pernicieuses ne fournissent pas dans les petits postes du Sénégal, des chiffres absolus d'entrées et de décès assez considérables pour que les statistiques qui s'appuient sur ces chiffres aient une signification permettant de reconnaitre l'influence des localités sur la fréquence des accès pernicieux.

l'influence des localités sur la fréquence des acces pernicieux. Mortalité. — La mortalité générale des troupes dont l'effectif est connu, a été à Saint-Louis, cn 20 ans, par accès pernicieux, de 255 décès sur 16 566 hommes ou de 1.4 pour 100.

L'influence météorique ressort des tableaux suivants dressés de la même manière que ceux que nous avons donnés relativement aux fièvres intermittentes. La moyenne des fièvres, à une épaque quelegaque, est toujours de 10.

Répartition, dans chaque localité, de 40 fièvres pernicieuses

|            |   |  |  |  | Saint- | Gorée | Bas-    | Haut-   | Bas        | Sénégal    |
|------------|---|--|--|--|--------|-------|---------|---------|------------|------------|
|            |   |  |  |  | Louis  |       | Sénégal | Sénégat | de la côte | en général |
| Hiver      |   |  |  |  | 3      | 8     | 3       | 6       | 6          | 5          |
| Printemps. |   |  |  |  | 0      | 4     | 2       | 8       | 3          | 5          |
| Été        | ٠ |  |  |  | 16     | 7     | 11      | 16      | 15         | 13         |
| Automne    |   |  |  |  | 21     | 21    | 24      | 10      | 16         | 19         |
|            |   |  |  |  | 40     | 40    | 40      | 40      | 40         | 40         |

Répartition de 20 fièvres pernicionses, sur 2 saisons

|               |   |  |  | Louis | Gorée | Sénégal | Sénégal | de la côte | en général |
|---------------|---|--|--|-------|-------|---------|---------|------------|------------|
| Saison sèche. |   |  |  | 1     | 6     | 2       | 7       | 7          | 4          |
| Hivernage, .  | , |  |  | 19    | 14    | 18      | 14      | 16         | 16         |
|               |   |  |  | 20    | 90    | 20      | 90      | 20         | 20         |

A Saint-Louis, comme à Bakel, les accès pernicieux, rares dans la saison sèche, s'observent dans l'hivernage; surtout du mois de juillet à la fin d'octobre.

La fréquence des accès pernicieux exprime mieux encore que celle des accès simples, l'intensité de la malaria. On voit que les conditions météoriques nécessaires au développement du poison fébrigène, dans toute son intensité, se montrent sur tous les points du Sénégal, au milieu et à la fin de l'hiverage. Les fortes températures ne suffisent pas à clles seules pour augmenter la fréquence des accès pernicieux dans le flatt Sénégal, Pour que les conditions les plus favorables de

l'empoisonnement malarien se trouvent réunies, il faut que l'humidité se joigne à la chaleur, même lorsqu'elle abaisse celle-ci

La forme la plus frequente d'accès pernicieux est, au Sénégal, la forme comateuse. Les fièvres delirantes et algides viennent en second lieu avec une fréquence égale. Les permicieuses d'autres formes sont rares. Les pernicieuses dyscniériques, cholériques, pneumoniques sont extrémement rares, au Sénégal. On voit souvent le type de l'accès se modifier dans le courant de la même maladie.

Influences individuelles. — En domant les chiffres de la morbidité, nous avons indiqué quelle était l'influence de la profession. L'influence de la race est plus accentuée encore que pour les fièvres intermittentes. Les accès pernicieux sont arrase chre le noir adulte. Cependant, on en trouve des observations dans quelques thèses. M. Berville' cite un cas de fièvre pernicieuxe, à forme comateuse, observée sur un noir indigène, pendant un voyage dans le fleuve.

### FIÈVRE BILIEUSE MÉLANURIQUE.

Un grand nombre d'accès de fièvre intermittente et, à certaines époques, presque tous les accès sont compliqués, au Sénégal, d'accidents bilieux. La transition entre les différentes formes de fièvres, de l'accès simple, légitime à l'accès bilieux à urines noires (couleur vin de Malaga) est parfois nettement accusée.

En 1861, au poste de Dabou, à la côte de Guinée, nous avons vu, sous l'influence d'un vent qui souffla d'une maière persistante, au commencement de janvier, des régions boisées et marécageuses, toute la garnison blanche tomber malade le même jour. Deux Européens, sur onze, furent seuls épargnés: un homme atteint de dysenterie et nousmême. Nous eûmes alors à constater un fait caractéristique. Sous l'influence de la même cause, ces accès de fièvre développés simultanément offraient des degrés de gravité allant croissant d'un cas à l'autre. Le plus simple était un accès légiture sans aucune complication. Les autres étaient compliqués

<sup>1</sup> Remarques sur les maladies du Sénégal (Thèse de Paris, 1857).

d'accidents gastriques dans lesquels, d'un malade à l'autre, les symptômes bilieux allaient en augmentant de gravité. Enfin, les trois cas les plus graves étaient des fièrers bilieuses à urines noires qui mirent en danger la vie des malades. Nous avions sous les ycux, dans cette chambrée de soldats, convertie tout à coup en salle d'hôpital, une échelle vraiment remarquable de la gravité de l'empoisonnement par la malaria. Le premier échelon était l'accès simple, légitime, le dernier la fièvre bilieuse mélanurique.

Le nom, qui nous paraissait alors le mieux convenir à cette maladie, était celui de fièvre rémittente bilieuse, employé par les médecins anglais pour désigner l'une des formes de l'empoisonnement malarien sur la côte d'Afrique.

L'année suivante, en 1862, nous étions au poste de Dagana. Nous etimes à observer deux cas de la mème maladie sous sa forme la plus grave. Nous avons publié dans notre thèse l'Tobservation de l'un de ces cas sous le titre de fièvre bilicuse ou ciéro-hémortaique. A la suite de cette observation, nous disions: « Le nom de fièvre rémittente bilieuse nous a paru le mieux choisi comme exprimant la 'double nature de la maladie. »

Nous avons revu cette fièvre bilieuse, l'année suivante, à l'hôpital de Saint-Jouis où nous remplissions les fonctions de prévot. Nous avons alors cluerbé inutilement la présence du sang dans les urines à l'aide du microscope. En faisant passer des quantités considérables d'urine sous l'objectif du microscope nous n'avons pu voir un seul globule sanguin.

En 1868, nous avons retrouvé la même maladie à Saintebaine. Rous en avons observé cinq cas, dont un seul en dehors de l'hôpital. N'ayant pas de microscope, nous n'avons pu faire de recherches sur la nature des urines. Elles présentaient l'aspect, couleur malaga, comme à la sôte occidentale d'Afrique. Les injections hypodermiques de sulfate de quinnie nous ont donné des succès dans le traitement de cette affection s' ont donné des succès dans le traitement de cette affection s'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelques considérations médicales sur le poste de Dagana (Sénégal)-Montpellier, 1864.

<sup>\*</sup> Voy. notre article Des injections hypodermiques de sulfate de quinine dans le traitement des flèvres paludéennes graves de Sainte-Marie de Madagascar (in Arch. de méd. nav., t. XII, p. 244).

De 1871 à 1874, nous avons observé de nouveau la fièvre bilicuse à urines noires, à Dakar, à Saint-Louis et à Gorée, et clutes les fois que nous avons cherché des globules de sang dans les urines, nous n'en avons pas trouvé, ou nous n'avons aperçu que des globules déformés et tellement rares que leur présence ne pouvait expliquer la coloration des urines.

Que la coloration de ces urines soit due aux principes colorant de la bile ou à celui du sang, qu'ello soit due, comme nous le croyons volontiers avec M. Corret, à une hémoglobinurie et même à une hémoglobimurie paroxystique, la maladie nous a toujours semblé identique à elle-même : à la côte de Guinée, dans l'intérieur du Sénégal, à Sainte-Marie de Madagascar, à Dakar, à Saint-Louis et à Gorée. La description de la fièvre bilieuse mélanurique, faite en 4874, par M. Bérenger-Féraud\* lui est applicable et la dénomination choisie par cet auteur, présentant l'avantage de ne rien présumer sur la cause de la coloration des urines, nous parait excellente.

La fièvre bilieuse mélanurique est l'expression la plus élevée de l'empoisonnement paludéen dans les climats chauds. Depuis l'observation que nous avons faite, en 4861, au poste de Babou, nous n'avons jamais eu de doute sur la nature de la fièvre mélanurique et sur l'indication formelle, dans son traitement, du sulfate de quinine à hautes doses. Indication qui, à l'époque où nous faisions cette observation, était mise en question par quelques médecins de nos collègues à la côte d'Afrique. La fièvre bilieuse mélanurique est, disons-nous, le plus haut degré de l'empoisonnement par la malaria. L'accès pernicieux n'est lui, qu'un accèdent imprévu dans le cours de l'impaludation. α C'est, dit M. L. Colin, un accès de fièvre dont les manifestations habituelles sont accompagnées ou remplacées par des accidents très graves et souvent mortels. »

Il est difficile de savoir si l'on doit considérer comme des fièvres bilieuses mélanuriques, les rénittentes bilieuses dont parlent les médecins anglais de Sierra-Leone. Nous ne reconnaissons pas la fièvre mélanurique dans la courte description une Morchead donne de la fièvre rémittente avec jetère, obser-

ris, 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De l'hémoglobinurie paroxystique et de la fièvre bilieuse mélanurique ou hématurique des pays chaude (Archives de médecine navale, t. XXXV, p. 161).
<sup>2</sup> De la fièvre bilieuse mélanurique des pays chaude; in-8, 454 pages. Pa-

vée dans l'Inde. « Cette forme qui a été nommée fièvre rémittente bilieuse est spéciale, dit Morchead¹, aux constitutions robustes. » Or les fièvres bilieuses mélanuriques sévissent au contraire de préférence sur les hommes profondément débilités.

Beaucoup de médecins anglais considèrent encore la fièrre jaune comme la plus haute expression de l'empoisonnement maremmatique. Cette opinion, autrelois exprimée par Lind, ne résiste pas à la discussion; elle a augmenté la confusion relative aux fièrres bilieuses observées dans les points de la côte d'Afrique où la fièvre jaune est devenue endémique.

Les récents travaux de MM. Bérenger-Féraud<sup>2</sup>, Burot<sup>2</sup>, Delessard<sup>3</sup> montrent qu'il existe dans les pays tropicaux comme la Martinique et Gayenne, oi la fièvre jaune fait de fréquentes apparitions, une maladie dite fièvre bilieuse inflammatoire qui présente un lien étroit de parenté avec le typhus amaril. Nous nous demandons si cette fièvre (qui n'est pas une fièvre malarienne et dans laquelle le sulfate de quinine est contre-indiquée) n'existe pas dans les ud de la Sénégambie, à côté de la fièvre bilieuse mélanurique et ne serait pas la cause de la confusion qui règne dans la pathologie des fièvres de cette partie de la che d'Afrique.

La maladie la plus commune à Sierra-Leone, dit Stormont, est une fièvre qui règne endémiquement dans les temps plu-vieux et ne s'observe que rarement dans la sison sèche. « Elle suit les pluies comme l'ombre les corps, se manifeste, se multiplie, s'augmente et diminue avec elle. » Les médecins anglais l'appellent fièvre rémittente bilieuse ou endémique. Stormont différencie cette affection de la fièvre jaune dont if décrit d'une manière très nette les symptômes; mais le manque de précision dans la description des symptômes de cette fièvre rémittente ne permet pas de reconnaitre s'il s'agit de la fièvre rémittente ne permet pas de reconnaitre s'il s'agit de la fièvre

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Clinical researches on the disease in India, 2º [édition. Londres, 1860 page 73.

page 15.

2 De la fièvre dite inflammatoire aux Antilles et dans l'Amérique tropicale. Un vol. in-8\*, Paris. 1878.

<sup>3</sup> De la fièrre dite bilieuse inflammatoire à la Guyane, in-8°. Paris, 1880-4 De la fièrre dite bilieuse inflammatoire des Antilles (Thèse de Nancy.

Essai sur la topographie médicale de la côte occidentale d'Afrique, et particulièrement sur celle de la colonie de Sierra-Leone, par Ch. Stormont. Ecossais (Thèse de Paris, 1822).

bilieuse mélanurique ou de la fièvre dite bilieuse ınflammatoire.

Cette dernière maladie n'existe pas au Sénégal. Jamais nous n'avons vien vu dans ce pays qui pût répondre aux descriptions des auteurs que nous avons cités.

Cependant, si nous avons constaté l'absence de cette maladie dans le nord de la Sénégambie, cela ne prouve pas que, sous l'influence des épidémies de fièvre jaune qui viennent de frapper si rudement notre colonie du Sénégal, la constitution médicale particulière qui préside à la fièvre dite bilisse inflammatoire, cette sorte de contrefaçon de la fièvre june, ne pourrait s'y établir. Nous ne pouvons qu'appeler sur ce sujet l'attention des médecins de notre colonie, surtout de ceux qui observent au bas de la côte, dans le voisinage de Sierra-Leone et à Sierra-Leone et même.

Nous bornant à signaler ce point d'étude et n'ayant pas à entrer ici dans la pathologie proprement dite, nous indiquerons pour la fièvre bilieuse mélanurique, celle qui est devenue classique depuis les descriptions de M. Bérenger-Féraud, quelles sont les conditions de sa fréquence et de la mortafité qu'elle entraîne.

Morbidité, - La morbidité par fièvre bilieuse mélanurique est, en moyenne, pour les troupes européennes, de 1.59 pour 100 des Européens de toutes armes. Cette maladie ne france jamais que des sujets habitant le pays depuis assez longtemps et avant eu de nombreux accès de fièvre. Sur 100 atteintes de fièvre bilieuse mélanurique, il v en a, la première aunée de séiour. 5,4; la deuxième, 22,5; la troisième, 42,5; la quatrième, 20,0; la cinquième, 4,8; au delà 4,8. La fréquence des accès va donc en augmentant pendant la durée des trois aunées qui forment la période autrefois réglementaire du séjour dans la colonie. Les quelques personnes dont le séjour dépasse cette durée, sont trop peu nombreuses pour que les chiffres, exprimant leurs chances d'être atteintes par cette fièvre, aient une valeur significative, Les récidives ne sont pas rares. Nous en avons observé des exemples très remarquables à Dabou, à Sainte-Marie de Madagascar et à Dakar.

L'arrivée des convois de troupes venant de France n'augmente jamais le nombre des sièvres mélanuriques. Circonstance très importante à signaler et manifestement opposée à ce qui a lieu pour la fièvre jaune et pour la fièvre dite bilieuse inflammatoire.

Gravité. - La gravité de la maladie est exprimée par les nombres suivants : Sur 268 cas de fièvres bilieuses mélanuriques, il y a eu 66 morts, c'est-à-dire 22 pour 100 des malades (Bérenger-Féraud). Sous certaines influences la gravité de cette affection peut être bien plus considérable. Dans le quatrième trimestre de l'année 1873, nous avons observé, à Gorée, unc bouffée épidémique de fièvres bilieuses mélanuriques: sur 9 malades, nous en avons perdu 8. Jamais nous n'avions con-staté nulle part une pareille impuissance de la médication. Le traitement était cependant resté celui de notre pratique habituelle, c'était celui qui, l'année précédente, avait donné à notre prédécesseur à l'hôpital de Gorée, M. Bourgarel, 18 succès sur 18 cas graves de la même maladie. Inquiet de cette effravante mortalité, nous nous tenions en correspondance quotidienne avec le regretté M. Bourgarel, médecin en chef de la colonie et nous nous inspirions de ses conseils. Les autorsics et les observations insérées dans notre rapport trimestriel ne laissaient aucun doute sur le diagnostic. Enfin, dans quelques-uns des derniers cas, M. Bérenger-Féraud, alors de passage à Gorée, nous avait aidé de sa grande expérience.

Après avoir, pendant près de six années à la côte d'Afrique, traité ou vu traiter un grand nombre de fièvres bilicuses méia-muriques, nous crojions pouvoir considérer le chiffre de 22 décès pour 100, fourni par les statistiques, comme étant à peu près celui des insuccès sur lesquels on devait compter. Le quatrième trimestre de l'année 1475 "nous montra combien, sous l'influence de certaines constitutions médicales, cette moyenne pouvait être dépassée, et la haute gravité que revêt parfois la fièvre bilieuse mélanurique. En 1871, dans le même hôpital de Gorée, 51 cas de fièvres bilieuses mélanuriques avaient donné 9 morts, soit 29 pour 100°.

Mortalité. — La mortalité par fièvre bilicuse mélanurique est, dans les troupes européennes de la colonie, de 0,46 pour 100 hommes de l'effectif. Ainsi, à la gravité que nous venons de signaler, ne correspond heureusement pas un chiffre élevé des chances individuelles de la maladie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Defaut, Histoire clinique de l'hôpital de Gorée pendant l'année 1871 (Thèse de Paris, 1877).

Influence des localidés. — Dans son Traité de la fièvre bilicuse métanurique, M. Bérenger-Féraud donne le tableau de la fréquence proportionnelle de cette fièvre dans les diverses possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique. Au Gabon et à la Côte-d'Or, la fièvre mélanurique atteint 53 a pour 100 des Européens. Dans le Haut Sénégal, la proportion est de 20 pour 100; elle est de 20 pour 100 dans les rivières de la Casamance et du Ric-Nunez; de 8 pour 100 dans les rivières de la Casamance et du Ric-Nunez; de 8 pour 100 dans les rivières de la Casamance et du Ric-Nunez; de 8 pour 100 dans les rivières de la Casamance et du Ric-Nunez; de 8 pour 100 dans les rivières de la Casamance et du Ric-Nunez; de 8 pour 100 dans les rivières de la Casamance et du Ric-Nunez; de 8 pour 100 dans les rivières de la Casamance et du Ric-Nunez; de 8 pour 100 dans les rivières de la Casamance et de la company de la compan

Le changement de localité agit comme cause de ces fièvres aussi bien que comme cause des fièvres intermittentes simples. Les exemples de cette influence sont nombreux.

Influences individuelles. — L'influence de la race est bien marquée. Ce sont ordinairement des Européens qui fournissent les observations de cette maladie. Cependant les indigènes peuvent être atteints. En 1864, M. Vilette, médecin en chef du Sénégal, observa un cas de fièvre bilieuse mélanurique suivi de mort chez un noir natif du Haut-Pays. M. Bérenger-Féraud donne l'observation d'une fièvre mélanurique chez un muliatre de Gorée en 1871.

Sur cinq des cas de flèvre bilieuse mélanurique que nous avons observés à Sainte-Marie Madagascar, et dans lesquelles nous avons fait nos premières expériences sur les injections de sulfate de quinine, nous trouvons dans nos notes une observation de cette maladie sur un mulârte créole de la Réunion employé comme menuisier, un cas sur un Chinois employé comme maçon. Ce Chinois était un ivrogne, depuis trois ans qu'il habitait Sainte-Marie, il avait dégà eu deux atteintes de flèvre bilieuse mélanurique. Les trois autres observations concernent des Européens : deux hommes et une petite fille de 3 ans.

Le docteur Horton parle de nombreux cas de fièvres rémittentes bilieuses dans la population indigène de Sainte-Marie de Gambie. Mais c'était en 1866, au moment où la fièvre jaune régnait sur les Européens, et le diagnostic n'est pas discuté par le docteur Horton qui considère la fièvre jaune comme une fièvre de malaria. L'influence de la profession est mise en évidence par les ta bleaux statistiques dressés par M. Bérenger-Féraud sur la morbidité des différents corps de troupe. La morbidité par fièvre mélanurique varie, selon les troupes, de la même manière que la morbidité par fièvre intermittente et par fièvre pernicieuse. La plus faible morbidité, celle de la cavalerie, est de 0,62 pour 100; la plus forte, celle des disciplinaires, est de 4.84 nour 104.

Influences météoriques. — Faisant, pour la fièvre bilieuse mélanurique, ce que nous avous fait pour les fièvres intermittentes, nous avons réparti, proportionnellement aux nombres réels des entrées pour fièvres bilieuses mélanuriques dans chaque localité, 40 de ces fièvres sur les quatre saisons météorologiques et 20 sur les deux saisons troinciales.

Répartition, dans chaque localité, de 40 fièvres bilicuses mélanuriques, sur 2 salsons

|           |    |  |   |  | Saint- | Gorce | Bas-<br>Sénégal | Haut-<br>Sénécal |    |    | Sénégal<br>en général |
|-----------|----|--|---|--|--------|-------|-----------------|------------------|----|----|-----------------------|
| Hiver     |    |  |   |  | 7      | 12    | 8               | 10               | 11 | 9  | 10                    |
| Printemps | ٠. |  |   |  | 12     | 10    | 7               | 6                | 4  | 2  | 5                     |
| Été       |    |  |   |  | 13     | 4     | 8               | 9                | 8  | 12 | 9                     |
| Automne.  |    |  | ٠ |  | 18     | 14    | 17              | 15               | 17 | 17 | 16                    |
|           |    |  |   |  | 40     | 40    | 40              | 40               | 40 | 40 | 40                    |

### Répartition de 20 flèvres bilieuses mélanuriques, sur 4 salsons

|               |  |  |  | Saint-<br>Louis | Gorée | Bas-<br>Sénégal | Haut-<br>Sénégal |    |    | Sénégal<br>en général |
|---------------|--|--|--|-----------------|-------|-----------------|------------------|----|----|-----------------------|
| Saison sèche. |  |  |  | 4               | 11    | 7               | 8                | 7  | 5  | 7                     |
| Hivernage     |  |  |  | 16              | 9     | 13              | 12               | 13 | 15 | 13                    |
|               |  |  |  | 90              | 90    | 94              | 90               | 90 | 90 | 90                    |

D'après cette statistique, l'hivernage compte environ deux fois plus de fièvres mélanuriques que la saison sèche. Le raport de 13 à 7 est exactement le même que celui représentant la fréquence relative des fièvres intermittentes d'une saison à l'autre. Il est moins élevé que celui des fièvres pernicieuses, qui sont 4 fois plus nombreuses dans l'hivernage que dans la saison sèche, comme 16 est à 4.

Si l'on rapproche les uns des autres les résultats généraux que fournit la statistique sur la répartition, selon les saisons, des trois principales formes des fièvres de malaria, on arrive à un résultat très significatif.

## Répartition sur les 4 saisons de :

| 40 fièvres intermittentes          | 9<br>5 | Printemps<br>6<br>3 | Été<br>9<br>13 | Automne<br>16<br>19 |
|------------------------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|
| 40 fièvres bilieuses mélanuriques. | 10     | 5                   | 9              | 16                  |

Pour ees trois formes de manifestations de l'influence malarieure, le printemps est la bonne saison; les entrées, augmentant avec l'été, sont à leur maximum en autonne, puis s'abaissent en hiver. La fièvre bilieusc mélanurique, en suivant la même marche de fréquence que les autres fièvres démontes on origine paludéenne. C'est toujours l'automne, c'est-à-dire la fin de l'hivernage, qui est le moment le plus à redouter. Il existe, cependant, une différence notable entre les résultats obtenns à Saint-Louis et à Gorée. Dans cette dernière localité, l'hiver compte un nombre de fièvres bilieuses mélanuriques au-dessus de la moyenne. Le fait est assex difficile à expliquer. Nous ne croyons pas qu'il y ait là un c'fiet de hasard. Én effet, dans le Cayor, on compte aussi, dans l'hiver, un nombre de fièvres bilieuses mélanuriques dépassant la moyenne, et l'on ne peut, pour cette région, expliquer le fait par des évacuations de malades provenant du bas de la côtous de malades de la more de la contra de

Les chiffres absolus des observations de fièvres mélanuriques est trop faible, dans chaque loealité, pour que la répartition par mois puisse avoir une signification réelle; aussi n'est-il Pas possible de nousser plus loin l'analyse.

#### INSOLATIONS.

L'influence de l'exposition au solcil sur le développement de certaines maladies est un fait bien count de tous ceux qui on thabité le Sénégal. Rien, dans la vie habituelle, n'est plus redouté des Européens, dans ce pays, que les courses un peu prolongées en plein soleil; aussi l'usage du parsos le des chapeaux à larges bords est-il habituel. Ces précautions sont toujours prises par les blanes habitant depuis quelque temps la colonie. Les nouveaux débarqués, les marins, qui ne font que passer quelques jours dans le pays, négligent, parfois, d'écouter le conseil, qui leur est donné de craindre le soleil, et payent leur imprudence par le développement rapide d'une impaluda-

A ROBIUS

949

tion dans laquelle l'insolation a joué un rôle incontestable; quelquefois même par une mort presque foudrovante. A notre premier débarquement au Sénégal, nous fûmes accueilli par un officier de marine qui, arrivé quinze jours avant nous, prétendait ne pas devoir s'inquiéter du soleil, et se promenait, en plein midi, avec une simple casquette; il raillait ceux qui ne l'imitaient pas. Un mois plus tard, cet imprudent entrait à l'hôpital pour un accès pernicieux, suite d'insolation, et il fallut l'envoyer en convalescence, en France. - après qu'il eut couru le plus grand danger.

Un double conseil devrait être donné à tout Européen débarquant au Sénégal : évitez les rayons du soleil, évitez les boissons alcooliques. L'obéissance à cet avis diminuerait d'une manière potable la morbidité et la mortalité dans notre colonie. L'usage abusif des liqueurs alcooliques joue dans la santé des Européens un rôle funeste que les statistiques hospitalières ne peuvent mettre en évidence, le dauger de l'exposition aux rayons directs du soleil ne se trahit, dans les relevés des maladies, que par un nombre assez limité d'insolations. Il est vrai que l'extrème gravité de ces dernicrs accidents france l'attention et sert d'enseignement.

Quelques exceptions, tellement remarquables qu'elles sont citées par tout le monde, viennent parfois confirmer la règle-De même que l'on voit certains alcooliques braver impunément, au Sénégal, pendant un an ou deux, toutes les prescriptions de l'hygiène, on voit certains individus qui s'exposent aux rayons ardents du soleil la tête à peine protégée. Nous avons vu. à Dakar. des disciplinaires braver impunément le soleil, en travaillant tête nue et torse nu. Nous avons, aux îles du Salut, à la Guyane, observé un fait analogue sur quelques condamnés à la déportation. Mais que d'imprudents imitateurs succombent ou recoivent promptement une lecon qui les ramène au bon sens!

On doit, en grande partie, attribuer à la vie sédentaire des l'emmes, qui les expose bien rarement aux rayons du soleil, leur plus grande résistance aux maladies. Le long séjour qu'ont pu faire au Sénégal un certain nombre des Sœurs de nos hôpitaux militaires trouve son explication dans une vie régulière, sobre, et toujours à l'ombre.

Le conseil d'éviter les rayons solaires ne doit pas être pris

d'une manière trop absolue. Les personnes qui se garantissent trop deviennent incapables de faire la moindre course au milien du jour. Il est évident que le soldat, appelé à marcher à un moment donné. dans de pénibles expéditions, doit avoir une certaine accoutumance aux chaleurs du jour; mais evet assuétude ne doit être cherchée que dans des conditions de protection de la tête par des coiffures convenables pouvant être d'un usage permanent.

L'insolation étant une maladie brusque, à dénonement ordinairement rapide, les seuls cas d'insolations fournissant des entrées aux hôpitaux de Saint-Louis et de forée sont ceux qui ont lieu dans la localité même, c'est-à-dire précisément là où il y a moins d'occasions de s'exposer aux rayons du soleil. Les cas les plus fréquents d'insolations s'observent sur les chasseurs, sur les marins, particulièrement sur ceux du commerce.

C'est surtout dans les expéditions militaires, au Sénégal comme en Europe, qu'on observe des cas d'insolations multiples. Ces cas ne sont pas portés sur les statistiques; ce sont cependant les plus nombreux. Il n'est pas nécessaire que la marche des troupes ait lieu au moment où le soleil est près du méridien. Le soleil est encore très à redouter le soir, au voisinage de l'horizon. C'est ainsi qu'une colonne, développée en tirailleurs, dans un combat livré dans les environs de Dagana le 18 septembre 1862, entre quatre et cinq heures du soir, perdit 15 hommes foudroyés par le soleil. Nous croyons devoir reproduire ici l'observation que nous avons faite ce jour-là sur un certain nombre d'Européens du poste de Dagana, Cette observation présente un double intérêt. Elle montre combien il est dangereux de faire marcher les troupes européennes sous le soleil de l'hivernage, et met en évidence la relation intime qui existe, au Sénégal, entre l'insolation et la fièvre perniciense.

OBSENVINN. — Le 28 septembre 1802, à une houre vingt-cinq minutes du soir, un détachement de 20 hommes, choisis parmi les plus valides du joute, part pour aller rejoindre une colonne expéditomaire qui agissit à quelques licues de Dagana. 2 vasis fait observer qu'il était probable que ces hommes ne pourraiem pas rejoindre leur destantion à pareille heure. Mois il y anti urgence. Le commandant de ce jent corps se mit à sa clé et partit, ne lassant au poste, oû me retenait un double service. Conq heures après, ces hommes rentraient, la plupart sur des chevaux ou portés par des noires. Vuici ce qui était arrivé :

Après une heure de marche sons le soleil, l'officier qui comundati de détachement, M. C.., tombe de fueval, pris d'ébusissements; il resultate aussiéd, continue sa marche, et, cinq minutes après, se laisse choir et aussiéd, continue sa marche, et, cinq minutes après, se laisse choir de nouveau. Il reprodue ses sens, se couvre la tête d'un linge mouillé, et de de continuer sa reute; mais, peu d'instants plus tard, on est obligé de le porter sans connaissance sous un arbre.

4 hommes, dans le même mounent, tombent successivement, terrassés par le sobell. Leurs camarades les portent sous des arbres, et s'y couchent cou-mémes, squisés et démoralisés. Ce n'est qu'après un long repos à l'ombre que ces hommes pura l'entre reuirer au posts, nous avons dit comment. Sur 20 hommes, 2 avaient pu continuer leur route en prenant des chevaux et avaient réjoint la colonne expéditionnaire, qui perdait elle-même 15 hommes fondrovées par le sobell predant un combat de trois quarts d'hutres entre quatre et cron heures du soir. Sur les 18 hommes partis de Bagana, 8 hommes avaient soulement une forte ciphalalgie, les 19 autres étaient comme ivres. A quelques-uns, je fis appliquer des sangsues aux mastoldes. J'administral jatos une dosse de unition, etc.

M. C. . avait un délire violent. C'était un homme robuste, sanguin, artivé depuis pen de France, n'apartue en encre qu'un seul acès de fièrre dit jours auparavant. Sous l'influience des émissions sanguines locales, la concestion disparut mais, pendant vinge-quatre heures, la fièrre persiste. Des seuers copiesses suivirent enfin l'accès, qui, malgré les fortes doscs de qu'une administrées, reparut le troisème jour, précédé d'un frisson. Ces nouvel

accès n'eut aucune gravité.

Chez les quatre hommes qui étaient tombés sous le soleil, les mêmes symptômes se présentèrent, mais avec moins d'énergie, et, sous l'influence

du même traitement, la fiévre ne revint pas.

D.... soldat d'infanterie de marine, avait subi, comme les autres, l'influence du soleil, mais il n'était pas tombé. Au moment de son arrivée au poste, je le forçai à prendre 1 gramme de sulfate de quinine. Le lendemain matin, à huit heures, l'examinais les divers hommes de ce détachement-D .. ne se présentant pas à la visite, je le fis appeler. Il vient, dit ne rien éprouver, et retourne à sa chambre. Quelques instants après, causant avec ses camarades. D... tombe brusquement par terre daus de violentes convulsions, qui font place à un délire furieux, et, au bout de quelques minutes. à un coma profond. Les saugsues qui me restaient étant épuisées, je fis une saignée de 120 grammes. Sous l'influence de cette émission sanguine, le malade reprend ses sens : il reste un léger délire, la fièvre est forte, le pouls dur et vibrant, la peau sèche et brûlante, la céphalalgie intense (2 grammes de quiniue par la bouche. 4 grammes en lavement, etc.). Six heures après le début de cet accès, le malade est pris de sueurs abondantes, la faiblesse est excessive, les sueurs deviennent froides; lipothymie... (vin de Madère, frictions excitantes, etc.). Les forces reviennent, et, le soir, le malade était hors de danger. Le lendemain, apyrexie complète.

Sur les 18 hommes qui étaient rentrés au poste, 2 seulement n'eurent pas de fièvre; les actres furent atteints d'accès le lendemain ou le surlendemain, malgré la quinine que j'avais eu soin de leur administrer.

Cette observation montre la liaison intime qui existe entre

l'insolation et le paludisme. Les hommes qui échappent aux eflets rapides des eongestions cérébrales produites par le soleil trouvent, dans le trouble apporté à l'organisme par cette cause énergique, une cause occasionnelle d'un accès de fièvre qui souvent revêt la forme pernicieuse. Nous avons cité, dans notre thèse, un autre exemple de cet effet de l'insolation. Il s'agit d'un homme ayant eu des fièvres frèquentes, et qui, pour provoquer un accès et obtenir son évacation sur le chef-lieu, s'était promené tête nue, au soleil, pendant dix minutes; il ne tarda pas à être pris d'un violent frisson, et suceomba rapidement à un accès pernicieux algide.

Ce sont souvent les hommes les plus robustes, ou, pour parler plus exactement, les hommes les plus énergiques, ehez lesquels les insolations présentent le plus de gravité. Au début de l'insolation, l'homme qui va être frappé ressemble à un homme ivre; il chancèle en titubant. Si c'est un homme faible, il ne peut continuer sa marche, se laissé tomber, et reçoit des soins qui le sauvent. Si c'est une nature énergique, si la conscience du devoir à remplie fait lutter contre la souffrance (ainsi que cela est arrivé à certains officiers dans l'expédition dont nous avons parlé), la gravité de l'insolation est promptement mortelle.

Le début de l'insolation ressemble tellement à l'ivresse alcoolique que, parfois, ou a accusé d'ivresse les malheureux
soldats frappés par le soleil, et les médecins ont dù rendre témoignage de l'erreur commise par d'autres que par eux. Nous
avons connu des exemples très remarquables du contraste
existant entre le danger de l'insolation, frappant en même
temps différents individus d'ènergies très différentes : le brave
et le fort succombent là où les moins énergiques ou les plus
faibles peuvent être sauvés.

D'après ce que nous venons de dire, la *morbidité* par insolations, au Sénégal, ne peut s'exprimer par un chiffre de quelque valeur.

Nous n'avons jamais vu, dans cette colonie, d'exemple de ces coups de chaleur dont nous avons pu observer un est dans la mer Rouge, la nuit, dans la cabine d'un paquebot. Au Sénégal, c'est toujours l'exposition directe au soleil qui est la cause de ces morts foudroyantes. Les effrayantes chaleurs du vent d'Ilarmattan ne tuent pas. Le vent du désert est toujours sec, au Sénégal, tandis que, dans la mer Rouge, il s'empare d'une quantité d'eau suffisante pour joindre à sa haute température un état hygrométrique très prononcé.

Ce ne sont pas les haules températures accidentelles de la saison sèche qui accompagnent l'insolation, c'est, au contraire. dans l'hiverage, sous l'influence de maxima bien au-dessous de ceux de la saison sèche, alors que le ciel, souvent voilé, cache incomplètement les rayous solaires, qu'ont lieu ces accidents redoutables.

Nous ne connaissons pas de morts par insolation sous l'influence du vent d'ext. Cela ne veut pas dire que la chose soit impossible. En renouvelant l'expérience de Lind, en attachant des chèvres au soleit, sous le souffle ardent de l'harmattan, il est évident que l'on pourra déterminer la mort de ces animaux. Des hommes immobiles, placés dans des conditions analogues, succomberont très probablement; mais ce sont des conditions d'expérimentations tout à fait exceptionnelles.

La gravité de l'insolation est considérable. Sur 144 cas, on a enregistré au Sènégal 46 décès, soit 51,9 pour 100 des malades. Il a fallu renvoyer en France 16 des survivants, soit 11 pour 100 des malades.

De mème que la rareté des insolations près des grands centres hospitaliers ne permet pas de donner un chiffre exact de la morbidité des troupes pour cette cause, la mortalité par insolation ne peut être représentée par un chiffre d'une valeur bien significative. Celui fourni par les statistiques de vingt années indique l'insolation comme cause de 2 décès sur 1000 hommes de l'effectif connu.

L'influence des localités ne peut pas non plus être mise en évidence. Si l'insolation s'observe, le plus souvent, dans des courses faites sur des terrains paludéens, dans les marches militaires, dans les chasses; la nature du sol ne doit pas être ineriminée, puisque les cas d'insolations s'observent sur les appontements de bois des quais de Gorée et sur le pont des navires en rade.

Comme influence individuelle, il faut signaler l'accoutumance et la question de race qui paraît distincte de l'accoutumance. Les enfants noirs nouveau-nés, posés sur le dos de leurs mères, bravent, tête nue et rasée, les rayons du soleil le plus ardent.

arden

L'influence météorique peut, d'après ce que nous avons dit plus haut, se résumer ainsi : 'chaleur élevée, — moment voisin de celui du maximum de la température, que ce maximum ait lieu à l'heure habituelle, vers une heure du soir, ou soit transporté, conime cela arrive souvent, vers quatre ou cinq heures du soir; — état hygrométrique voisin du point de saturation, — ciel nébuleur, répercutant avec intensité la lumière et la chaleur; — calme ou vent très faible soufflant de la région maritime. Ces conditions se rencontrent surtout abs l'hivernage. Rien de particulier, n'a été constaté relativement à l'état électrique de l'atmosphère, état qui n'a d'ailleurs jannais été bien étudié au Sénégal.

(A continuer.)

# UN CAS D'HÉMATO-CHYLURIE FILAIRIENNE 1

## Traduit de l'anglais

### PAR LE D' G. TREILLE

AGRÉCÉ DE L'ÉCOLE DE MÉDICINE NAVALE DE ROCHEFORT

Le docteur Stephen Mackenzie montre un malade atteint d'hémato-chylurie filairienne.

Observation. — Le canomier F.-H. C.,..., agé de 26 ans, né à Madras, de parents europiens, a vécu aux Indes jusqu'au moment où il est venu en Angleterre, avec sa halterie, enferrier de cette aumé (1881). Tout le temps de sou séjour aux Indes, il 's est parfaitement porté. Un mois après son arrivée de angletere, il fernantique que sex urines avaient augmenté, qu'elles paraissient visqueuses, et qu'enfin, peu de jours après, elles revétaient une appareure bisteure.

Dus les premiers jours de maj, il ressentit uno vive douleur dans la récion des reins et dans les testicules, el l'uriètri Dirri passage à du sang Presque pur. L'hématurie dura quelques jours, el l'urine, accrue de quantié, devint de nouveu blieuse, et persista baini dejust. Le muhade vint en 804 dans les service du docteur Stephen Mackenzie. Pendant le temps qu'il y été observé, furine a présenté les caractiers habituels de l'hématoc-thy-luire. Le muhade en a rendu de 2890 à 4800 grammes par jour, ressemblant accument à du ail, mété à une quantité variable des sang, Aussidi évacués, cette urine se prend en une gelée tremblotante. La majeure partie se fond depontament dans fesques d'une demi-beure, gelée avec de l'éther; son

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extrait du journal the Lancet, mois de novembre 1881, Société de pathologie de Londres, séance du 18 octobre 1881.

aspect laiteux disparaît entièrement. Sa densité varie de 1008 à 1016 : elle est neutre ou à peine alcaline ; elle coagule par la chalcur ou l'acide nitri-

que, et ne contient pas de sucre.

L'exame microscopique y révêle la présence de très petites granulations, cause de l'apparence, des globules sanguins, et des filaires. Ces dernières sont surtout mélées au coagulum sanguin de l'urinc, et beaucoup sont en vie. On n'y trouve pas de moules de tubes rénaux.

Certaines différences ont été relevées entre les urines du jour et celles de la nuit, mais pas constamment; celles du jour contiennent plus de sang et de fibrine: celles de la nuit sont plus laiteuses. Les premières contien-

nent probablement un plus grand nombre de filaires,

L'examen du sang y décèle la présence de filiries virantes découvertes, pour la preusirée fois, sur Indes, en 1872, par Level. Dans les circonstances ordinaires, les filaires ne sa montrent pas dans le sang pendant le jour: mais, vers neuf heures du soir, elles y font leur appartition. A trois heurest du mutin, leur nombre commence d'aiminure; à six heures, il r'ein existe presque plus, et, à neuf heures, elles disparaissent. Le sang n'en contient plus, dès lors, jusqu'à neuf heurest du soir, moment de leur résparation.

Ces observations confirment, d'une manière remarquable, les faits établis par Patrick Manson en Chine, par qui fut, pour première la fois, décrite la périodicité des migrations de la filaire. Ces observations ont duré plus de deux mois : pendant tout ce temps le sanq a été examiné toute se trois heures. Des changements considérables apportés aux heures des repas des malades n'ont pas modifié sensiblement cette périodicité. Mais en intervertissant absolument les heures de sommeil, il s'ensuivit une interversion parallèle des heures de migration des parasites, leur nombre maximum se montrant pendant le jour, et le plus faible pendant la muit. Le retour aux états normaux de veille et de sommeil fut suivi du retour de périodicité normale : les filaires se montrèrent de nouveau dans le sang pendant la nuit, et en disparurent pendant le jour.

Le docteur Mackenzic montre à la Société un diagramme établissant nettement la périodicité des migrations. Le point important, dans cette dernière, est que Manson, en Chine, confirmé par Lewis aux Indes, et par Bancroft en Australie, a démontré que le moustique est l'hôte intermédiaire de la flaire. Des préparations microscopiques, faites avec des moustiques gorgés de sang flavié, et venant de Chine et d'Australie, sont mises sous les yeux des membres de la Société.

C'est un des plus étonnents phénomènes de la pathologie, que ee soit précisément pendant la nuit, moment où les moustiques reeherchent leur nourriture, que le sang fourmille de filaires, lesquelles disparaissent avec la venue du jour.

Pour ce qui concerne ces parasites, elles mesurent environ de 0 ° ... (925 à 0 ° ... 40 en longueur, et 0 ° ... (907 à 0 ° ... (914 en largeur. La tête est ronde, sans orifice: l'extrémité caudale s'atténue en pointe, On distingue unc seconde enveloppe dans laquelle se meut le ver, et d'où il sort pour mourir. La membrane interne contient de simples granulations. Quand la filipire est récemment extraite du sang, elle est très active, écartant les globules du sang, par de brusques mouvements de sa queue. Placée dans des circonstances favorables, elle vit de 12 à 72 heures, mais succombe rapidement sous les rénetifs.

Des micro-photographies, obtenues par le docteur Bellfield, montrant des filaires à différents grossissements, et quelquesunes montrant très hien la membrane externe, sont également mises sous les yeux de la Société.

Discussion. - Lc docteur Cobbold fait remarquer que les découvertes concernant la filaire n'ont pas reçu en Europe l'attention qui leur élait due, et, dans le récent eongrès, il n'y a même pas été fait allusion; nous sommes eependant en possession de nombreux faits importants et des conclusions nécessaires qu'ils comportent. L'histoire de cette découverte comprend cing époques : La première fut celle où on observa les filaires dans l'urine en 1866. La seconde fut marquée par la rencontre que fit Lewis en 1872, des filaires chez des malades atteints de ehyluric et par l'observation faite par d'autres auteurs de l'existence de ecs parasites dans d'autres tissus de l'économie. La troisième époque se signale par la découverte que fit Bancroft, en Australie, de filaires parvenucs au développement sexuel complet, dans un abeès lymphatique du bras. Six mois après, Lewis les retrouvait également, aux Indes, et Manson en Chine. La quatrième époque se rattache à la découverte, par Manson, du moustique comme « hôte intermédiaire » de la filaire entre l'homme et les milieux générateurs. La cinquième et dernière époque est constituée par la découverte que fit Manson de la périodieité de migration du parasite.

C'est un fait vraiment extraordinaire que les filaires soient

précisément répandues dans le sang lorsque le moustique qui visite sa vietime humaine. Si on prend une goutte du sang d'un homme et d'un moustique qui s'est gorgé de ce sang, on trouve des filaires en moindre nombre chez l'homme que chez le moustique. La raison en est que le moustique enfonce sa tronpe dans l'axe des capillaires et aspire surtout les filaires réunies en masses.

Cette découverte, ajoute le docteur Cobbold, est beaucoup plus importante que celle de la trichinose.

Il a été dit que l'éléphantiasis serotal, la chylurie, etc., etc., ne peuvent être produites sans la filiaire : l'évidence, sur copint, est telle qu'on a proposé d'appeler ce groupe « Ilelminthiase Wucherienne » (Wucherer's helminthiasis). Le docteur St. Mackenzie nous apprend un fait véritablement nouveau en établissant que les habitudes des filaires sont modifiables par les changer ents des habitudes de celui qui les porte.

Le docteur Wilks demande si le docteur Cobbold a quelque théorie pour expliquer la périodicité. - Le docteur Cobbold préfère ne pas entrer maintenant dans cette discussion. - Le docteur Georges Harley dit que la théorie des germes dans les maladies est très importante. Les filaires jouent un grand rôle dans la pathogénie générale. Sur les animaux on en a trouvé un grand nombre, avec différentes tailles. Il v a peu de mois, dans une épidémie de jaunisse observée sur des chevaux, le docteur Evans, du Penjaub, a trouvé des filaires sur tous les elievaux malades, pas une sur ceux bien portants. Presque toutes les maladies à germe sont périodiques, comme la searlatine, la fièvre intermittente, la phthisie. Le docteur Atkinson a trouvé que les germes de fermentation du riz donnent à un dégagement périodique de chaleur. - Le doeteur Vandyke Carter dit qu'il y a une vingtaine d'années, il entreprit la re-cherche des filaires dans des urines envluriques de Bombay; il ne les trouva pas, sans aucun doute, parce qu'il se contentait d'examiner les urines du jour; il les eût sans doute reneontrées en opérant des recherches de nuit.

Pour ce qui touche à la périodieité (qui est un fait vraiment remarquable), l'orateur rappelle qu'elle n'est pas indispensable, et qu'on peut la considèrer comme un aecident. Il a quelquefois trouvé des filaires pendant le jour. Il explique la bériodieité na ce fait, un'à un certain moment. la filaire femelle fait sa ponte, et il pense que la nourriture prise par le malade et sa température peuvent influencer ce phénomène. Cette dernière surtout, favorisant l'accroissement du flux lymphatique, peut alors entraîner des myriades de filaires.

Dans la chylurie, ce symptôme disparaît pendant des périodes plus ou moins longues. Il a été établi que cette affection est en rapport avec la dilatation ou l'obstruction des canaux lymphatiques du tissu rénal, obstruction due sans doute à la préseuce de filaires adultes qui déchargent périodiquement dans l'urine des amas d'embryons. L'urine chyleuse se produit seulement dans ee dernier cas. L'observation a trouvé des filaires pendant l'accès fibrile de la fièrre éléphantiasique, et non dans l'intervalle apyrétique : enfin des filaires peuvent parfois exister dans le sang sans produire aneun symptôme.

M. Walter Pye déclare que les filaires présentées à la Société sont les mêmes que celles vues par Manson à Amou.

Le docteur Stephen Mackenzie, répondant aux orateurs précédents, rappelle le cas d'un homme atteint d'éléphantiasis dans le sang duquel Lewis a trouvé des filaires aux ludes. Il n'en put retrouver trace, en Europe, même pendant la nuit. Dans un autre cas d'éléphantiasis contracté en Amérique, il ne put davantage trouver de filaires.

Remarques. — De la lecture de ce compte rendu de la Société pathologique de Londres se dégagent trois faits principaux, savoir :

1º Pour la généralité des médecins anglais l'hématuric chyleuse tropicale est incontestablement due à l'existence des fiaires adultes ou de leurs embryons dans le sang même des malades. Opérant sur ce liquide organique, soit aux Indes, soit en Chine ou en Australie, soit même en Europe, des observateurs dignes de foi les y ont constamment retrouvées. Il n'y a désaceord entre eux qu'en ce qui touche à la pathogénie de l'éléphantiasis, majéré de fortes présomptions en faveur du même processus parsaitaire.

2º L'observation si consciencieuse du docteur Stephen Mackenzie, établic en faveur d'une périodicité de migration des filaires, si elle ne fixe pas ce fait d'une manière définitive, a du moins pour conséquence forcée d'obliger désormais les observateurs à faire des recherches de nuit, à des heures choises méthodicument : étati de oratime évidenment nécligé

959 VARIÉTÉS.

jusqu'à ce jour, et dont l'oubli a pu maintenir dans l'incertitude l'étude de l'hématurie chyleuse des pays chauds.

5º L'exhibition, faite à la Societé médicale anglaise, de préparations de moustiques gorgés de filaires embryonnaires, venant de Chine et d'Australie, établit qu'en fait « l'hôte intermédiaire » doit exister. Que deviennent en elfet ces embryons, accidentellement introduits dans l'appareil digestif du mousique? Ne peut-on concevoir leur inoculation à l'homme, par la piqure de cet insecte? Que ce dernier les ait déjà précédemment aspirés des capillaires humains, ou qu'il les ait déposés dans des milieux générateurs (mares, étangs, etc.), ainsi que Manson l'a écrit, le fait capital de l'habitat des filaires chez le moustique, à titre purement transitoire « intermédiaire » ne subsiste pas moins tout entier. Ce point de pathogénie parasitaire est digne de lixer l'attention des observateurs aux pays chauds.

## VARIÉTÉS

Note sur l'emploi du salleylate de soude dans le traitement de la fièvre jaune à Saint-Louis (Sénégal).

Les propriétés antiflermiques incontestables du salicylate de soude dans un certain nombre de presies, notamment la fêive typhoide, le rhautisme articulaire sign... devaient, naturellement, nous conduire à les utilises dans la fêivre jame, maladie où la température sonte rapidement et atteint, parfois, un degré si clerk. Je l'ai administré, dès le début de la terrible epidémie que nous renons de traverser.

Bans la majorité des cas où nous avons employé le salicylate, la révolte stomecale, — un des symptômes les plus désespérants de la flèvre jaume — est, presque immédiatement, venue couper court à nos essais, comme, du reste, à toute intervention thérapentique active. Les malades n'ont put prendre qu'une ou deux potions salicibées tous sont morts.

Trois fois seulement, des doses un peu importantes ont pu être adminis-

trees.
En résumé, les préparations salieylées ne nous ont pas plus réussi contre l'hyperthermie de la fièvre jaune que toutes les autres médications essayées, dans le même but, par des moyens différents : bains froids, sulfate de quinine, aconit, digitale, ergotone, etc.

En esset dans les cas où une dose appréciable de salicylate a été prise, avec quelques chances d'être absorbé, nous voyions, il est vrai, la température baisser de plusieurs degrés; mais, toujours, lau troisième jour de la maladie.

Quelle part, dès lors, peut-on, dans cette action, attribuer au médicament, puisque le même phénomène, qui résulte du passage, naturel à cette cioque, de la Bérre jaune de la première à la deuxième période, se produisait é, alement chez d'autres malades soumis aux médications les plus diverses !?

Or Nousy.

# BULLETIN OFFICIEL

## DÉPÊCHES MINISTÉRIELLES

CONCERNANT LES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE

Paris, 4º février 1882. - M. le médecin de 1º classe Avez passe du cadre de

Toulon à celui de Brest. Paris, 2 février. — Les ports de Toulon et de Cherbourg dirigeront, chacun, un médecin de 2 classe aur Rochefort.

n medeem de 2º classe aur Rochefort. M. l'aide-médecin Boares remplacera M. Макти sur la Bretagne.

Paris, 14 février. — M. le pharmacien de 2º classe Chalauroun est désigné pour

aller remplacer, à la Guyane, M. Garrorano, rattaché au cadre de Rochefort.
Paris, 46 février. — M. le médecin de 2º classes Bootus, qui était attaché, en qualité d'aide-major au bataillon d'infanterie de marine détaché à Lorient, est l'altaché au cadre général et affecté au port de Rochefort.

Le port de Rochefort désignera le médecin de 2° classe qui doit remplacer M. Libix sur la Surveillante (Escadre d'évolutions, — 7° tour).

Paris, 17 février. — MM. CRAMBES, aide-médecin à Toulon,

PLOUZANÉ, id. à Brest, et Guégues, aide-pharmacien à Rochefort.

sont désignés pour embarquer sur le Mytho.

M. l'aide-pharmacien Pouna est désigné pour aller remplacer, à la Guadeloupe, M. Kénébel rattaché au cadre de Brest.

Paris, 20 tévrier. — MM. les aides-médecins Fautrer et Bastins, du port de Toulon, sont dirigés sur Cherbourg, à l'ellet d'être embarqués, le premier, sur le Boutet ne et le deuxième, sur le Montealm

M. Canoes, aide-médecin de Rochefort, sera embarqué sur le Segond
MM. les aides-médecins Poss et Pascal seront embarqués sur le Calvados,

NA. les aides-medecins Poss et Pascal seront embarques sur le Catuados.
Paris, 21 février. — MA. les aides-médecins Genvais et Méxis, du port de Toulon, et Rost, du port de Rochefoit, sont détachés à Cherbourg.

Paris, 27 février. — M. l'aide-pharmacien Passanieux remplacera, en Cochinchine, M. Foxfaixe, rappelé à Rochefort.

Paris, 28 février. — M. l'aide-pharmacien Ponsou, qui n'a pu complèter la période réglementaire d'une année d'embarquement, accomplira, à bord de la Bre-tagne, le temps qui lui manque.

<sup>4</sup> Dans une lettre du 4 novembre dernier, M. le médeein en chef Noury, rendant compte de deux cas de fièvre jaune terminés par la mort, les 4<sup>st</sup> et 5 novembre, dit que « le traitement par les injections hypodermiques de phénate d'ammoniaque n'a en rien influencé la marche de la maladie. »

(La Rédaction.)

Paris, 1st mars. — MM. Chartang, médecin en chef, et Delteil, pharmacien principal, iront remplacer, en Cochinchine, MM. Ducé de Bernonville et Degores. qui sont ratachés au cadre de Cherbourg.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Canovilla ira remplacer, en Cochinchine, M. Bais-

SADE, qui est rattaché à Brest.

#### DÉMISSION.

Par décret du 9 février 1882, la démission de son grade, offerte par M. Av-

MOUVEMENTS DES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DANS LES PORTS PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER 1882

#### CHERBOURG.

|              |  |  | ME | DECIN | 8 DE | PRI | EMIE | TE CLASSE. |            |        |        |
|--------------|--|--|----|-------|------|-----|------|------------|------------|--------|--------|
| LATIÈRE (G.) |  |  |    | le 9. | ren  | tre | de p | ermission, | carbarque, | le 21, | sur ja |

Latière (G.). . . . le 9, rentre de permission, cuibarque, le 21, sur l Réserve (corvée).

KEFFER. . . . le 21, débarque de la Réserve.

Périnel.... le 26, embarque sur le Bien-Hoa (corvée).

Chevalle.... id., débarque du id.

JOEBIN. . . . . le 1", embarque sur le Montcalm.

ÉCHALLIER. . . . . . . le 5, se rend à Rochefort.

D'Hebert. . . . . le 1st, arrive au port, part, le 5, en permission, à valoir sur un congé.

PALED. . . . . le 51 janvier, se rend à Brest, à l'effet de s'embarquer sur le Chasseur, par permutation avec M. Le-Narchard.

LEMARCHAND. . . . . le 54 janvier, arrive au port, embarque, en corvéesur le Plusier, par permutation avec M. Palde. Castagyé. . . . le 4" mars, embarque sur le Mondealm.

CASTAGNÉ. . . . le 1er mars, embarque sur le Montee Millou. . . . . id. sur le Cher.

AIDE-MEDECIN.
RODY. . . . . . . . . le 1\*7, arrive au port.

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE.

ODUCHER. . . . le 14, se rend à Toulon.

#### BREST

Duburquois. . . . . . . le 8, part pour lorient.

MÉDECINS PRINCIPAUX.

JOBARD. . . . . . . . le 14, arrive au port.

JAUGEON. . . . . le 1e<sup>e</sup>, congé de convalescence de trois mois-ATRE. . . . . . le 2, est rattaché au cadre de Brest.

ATRE..... le 2, est rattaché au cadre de Brest.

DESCRIESS..... le 12, passe de la Surveillante sur l'Océan.

Boser.... le 15, arrive au port, embarque, le 25, sur le Turenne (corvée).

Siciliano. . . . . . . . le 25, débarque du Turenne, rallie Lorient.

MÉDECINA DE DEUXIÈME CLASSE.

LIDIN. . . . . . . . . . . . . passe, le 12, de la Surveillante sur l'Océan.

### MOUVEMENTS DES OFFICIERS DE SANTÉ DANS LES PORTS.

955

passe le 12 de l'Océan sur la Surveitlante (corvée)

Волект, . . . . . . . . . . . . le 21, arrive de Toulon, en cours de 2º campagne. le 27, débarque du Borda. LAURENT....... id., embarque sur le Borda.

ALDES-MEDICINS le 4, embarque sur la Bretagne, BORIES. . . . . . . . . . . .

débarque de Argika. . . . . . . . . . le 12, passe de la Surveillante sur l'Océan. le 15, arrive de l'Algésiras, part pour Toulon le

19. destiné au Mutho. LE CUZIAT. le 15, prolongation de congé d'un mois.

le 15. arrive de la Revanche, Lacarrière. le 19, embarque sur le Turenne (corvée), PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE.

Leonard...... le 2, rentre de congá.

ALDES-PHARMACIENS. le 18, est rattaché au cadre de Brest. Kéneagl. . . . . . . . . Pomou. . . . . . . . le 28, arrive du Tonquin.

#### LORIENT.

MEDECINS EN CHEF. le 31 janvier, arrive de la Nouvelle-Calédonie, part, le 2 février, en permission, à valoir sur un cougé de convalescence

Depurquois. . . . . . . arrive de Brest.

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE. Répond. . . . . . . le 25, débarque de la Dévastation (corvée). TARDIF. . . . . . . id., embarque sur id. (id.)

. . . MEDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

HANNE-DUFOUGBRAY. . . . . le 2, part en permission, à valoir sur un congé de convalescence.

Kergroren. . . . . . . . part pour Rochefort le 4, étant destiné au Bisson, le 9, embarque sur la Dévastation (corvée). LAHOULLE, . . . . . . . . GUÉGAN. . . . . . . id., débarque de

AIDES-MEDECINS. le 18, débarque de la Dévastation (corvée). Riagr. . . . . . . . . . id., embarque sur

#### Drzois. . . . . . . . . . . . . ROCHEFORT.

#### MÉDECINS DE DEUXIEME CLASSE.

le 6, embarque sur le Bisson. KERGROMEN. . . . . . . Cogyes. . . . . . . . . . id., débarque du Bisson, rallie Toulon.

le 7, arrive de Cherbourg, le 15, embarque sur le ECHALLIER. . . . . . Brunt.

BOUTIN. . . . . . . . . . . . le 16, arrive de Lorient, embarque, le 18, sur la

Surveillante. AIDES-MEDECINS.

le 16, rentre de congé. le 8, congé de six mois.

Рийциров. . . . . . . . . . CARDES. . . . . . part, le 22, pour Lorient, destiné au Segond.

pour Cherbourg. id.

PHARMACIEN DE DEUXIÈME CLASSE. BEC. . . . . . . . . . le 13, rentre de congéAIDE-PHARMACIEN.

Guégues.... part, le 20, pour Toulon, destiné au Mytho-

TOULON
MÉDECINS DE PREMIERE CLASSE.

Матив. . . . . . . le 6, débarque de l'Algésiras, embarque, le 20, sur

le Mytho.

RIT. . . . . le 20, délarque du Mytho.

LOMBARD..... le 1°, rentre de congé.

Jabin-Dudounon.... le 3, id.

Le Pore. . . . . . le 5, débarque de la Vienne. Lorg. . . . . . le 6, débarque de l'Algésiras,

Bonély. . . . . le 11, débarque du Latouche-Tréville.
DESMOULINS. . . . le 14, congé de six mois pour le doctorat.

Cours. . . . . le 15, arrive du Bisson.
Bourdon . . . . . id., débarque du Tonquin

Bexoît. . . . . . le 18, strive de Cherbourg, embarque sur la Cor-

FIGLES . . . . . le 20, débarque du Tonquin.

Le Pord. . . . . . le 20, embarque sur le Mytho. Le Pord. . . . . id.

Borel. . . . . . . le 25, embarque sur le Janus. Borels. . . . . . . id., arrive de Rochefort, destiné à l'Escadre.

AIDES-MEDECINS.

AIDES-MEDECINS.

débarque de la Revanche (corvée), et rallie Brest

CHAMBERS. Id., embarque sur le myrno.

NANTIS. id., brivie de Brest.
FURITET. destiné au Dupleix, part pour Cherbourg le 20.

Bastine. . . . destiné[au Montealm, id. le 25.
PLOUZANÉ. . . . . le 23, arrive de Brest, embarque sur le Mytho.

Anroni. . . . . . id., rentre de congé.
Poss. . . . . le 1<sup>st</sup> mars, embarque sur le Calvados.

Pascal. . . . . . id.

PHARMACIENS DE PAEMIÈRE CLASSE.

CASTAING. . . . le 6, arrive de la Guadeloupe.

BAUCUER. . . . . le 18, srrive de Cherbourg, embarque sur la Cor-

rèse le 20, étant destiné au Sénégal. AIDES-PHARMACIERS.

Ponov. . . . . . le 20, débarque du Tonquin, rallie Brest. Guégues. . . . . le 27, arrive de Rochefort, embarque sur le Mytho-

Le Directeur-Gérant, A. LE ROY DE MÉRICOURT.

## CONTRIBUTIONS A LA GEOGRAPHIE MEDICALE

# NOTES SUR LA TOPOGRAPHIE DE VINH-LONG

PAR LE D' BEAUFILS

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE

(Snile 4.)

1º MALADIES OBSERVÉES CHEZ LES ASIATIQUES.

Ca n'est point chose facile, que de décider les Annamites à réclamer les secours d'un médecin européen (hong 1at tuoc). Ils n'ont pas la moindre idée de l'étendue des connaissances médicales qui sont démandées chez nous : de même que le paysan français préfère souvent, à un médecin instruit, un ignorant rebouteur ou les radotages d'une vieille commère, de même, l'Annamite ne pense pas qu'il y ait rien au-dessus du grossier emprisme des médecins indigènes.

Ces préjugés, nous le disons avec regret, sont peut-être enore fortifiés par les idées de certains Européens que la nature
de leurs fonctions met en relations avec les Annamites. Quelques-uns de ces Européens, peu instruits ou peu favorisés du
côté des idées logiques et rationnelles, tombent volontiers en
ettase devant une cure opérée par un médecin annamite, taudis me seront point émus d'un pareil résultat obtenu par
in médecin européen. Il est vrai qu'il existe, chez les indigènes, des remèdes empiriques dont l'effet curatif a été constaté dans certains cas : mais allez demander à des ignorants
le tact médical nécessaire pour savoir distinguer et appliquer
le remède avec opportunité! J'ai entendu, proh pudor 'd es gens
haut placés soutenir l'infériorité absolue de l'Européen sur l'Annamite dans le traitement des maladies du pays : c'étaient même,
parfois, des administrateurs des affaires intigènes. Je connais

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. Archives de médecine navale, t. XXXVI, p. 286, 554.
ARCH. DE MÉD. NAV. — Ayril 1882.
XXXVII—47

un missionnaire de l'arrondissement de S. G., qui n'a foi qu'en deux médications : la thérapeutique annamite pour toutes les maladies cochinchinoises; pour le choléra, l'absinthe pure à haute dose. Un jour, il crut voir un cas de choléra chez un soldat du détachement, et versa au malheureux un verre et demi d'absinthe pure. L'homme arriva à Viml-kong avec une congestion cérébrale : il eut une fièvre à forme typhoïde, et guérit heureusement. Le chef du détachement fut, toutefois, très vertement réprimandé.

Chose incroyable, Jai vu ces grands partisans de l'iatric annamite se faire soigner par les indigênes lorsque leur maladie était peu grave, mais accourir au médecin français lorsqu'elle prenait une tournure sérieuse. Hélast l'un d'eux s'y prit un jour trop tard, il mourut atteint d'une dysenterie gangréneuse; il n'avait consulté les médecins français que quatre jours avant sa mort, prétendant que le médecin annamite connaissait mieux son intestin (textuel).

son intestin (uxtuei).

Toutes ces inconséquences ne peuvent guère accréditer la science française auprès des Annamites. Pour ma part, j'ai-autant que possible, cherché à vaincre leurs préventions, et ayant obtenu, dans certains cas, des résultats heureux, j'ai pu parvenir, non sans peine, à convaincre certains indigènes de Vinh-Long de la supériorité de notre science médicale sur la leur.

Il est une répugnance qu'il sera toujours difficile de dompter chez eux, c'est l'horreur qu'ils ont pour l'instrument tranchant; je l'employai, le plus possible, chez des gens qui ne pouvaient se refuser à mes soins, les miliciens et les prisonniers; ils reconnurent bien vite les avantages du procédé, et je fus fort étonné de voir un jour un milicien me demandel l'ablation de son prépuce. L'opération du phimosis se fil serait guéri; en effet, le quatorzième jour il sortait enchanté. Les Chinois hésitent beaucoup moins, dans les cas sérieux, à demander l'assistance du médecin francais.

Les observations que je vais rapporter sont done forcément limitées, puisque je n'ai eu à ma disposition qu'un nombre restreint de sujets; je me crois pourtant en mesure, après douze mois de soins aux indigênes, d'apporter quelques renseignements sur la pathologie des indigênes et de corriger quelBEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINH-LONG, 259

ques erreurs semées dans l'opuscule de Morice (1875, Rev. d'anthropolog.).

Je commence par la pathologie interne et je suis la division adoptée par Jaccoud, comme l'a fait Morice.

Pathologie interne. — 1º Maladies de l'appareil nerveux.

— Les Annamites possèdent rarement le tempérament dit neveux, et ils supportent stofquement des opérations douloureuses. Aussi, quand on voit un Annamite faire des démonstrations, donner des marques exagérées de vive douleur, pousser des plaintes et des gémissements, on doit, dans l'immense majorité des cas, soupçonner une mystification. Les simulateurs sont, en effet, très communs parmi les Annamites : ils possèdent aussi bien peut-être que les forçats européens ou que les hôtes de l'ancienne Cour des Miracles, le talent de feindre diverses maladies, d'entretenir des ulcères, etc. Bien des faits reconnus nous ont mis en garde contre ces supercheries, et les prisonniers, se voyant découverts, cherchent rarement désormais à nous tromper.

Les rares travaux qui ont été faits sur la pathologie des Cochinchinois affirment, pour la plupart, la rareté du tempérament nerveux. Les maladies nerveuses sont beaucoup moins communes que chez nous, autant du moins que permettent d'en juger les quelques recherches qui ont pa être faites. J'ai dit, en effet, que la race annamite se prête difficiement à nos investigations. Je ne vais point passer en revue toutes les maladies nerveuses, je ne parlerai guére que de celles que j'ai ob-Servées.

L'épilepsie, dit Thorel, est commune dans toute l'Indo-Chine.
Morice n'en a jamais vu. Je n'en ai observé qu'un cas, le voici :

Te nommé Le Van Cuan, milicien de Vinh-Long, âgé de 36 ans, demande à être remplacé par son frère dans la milice, parce qu'il est, depuis trois ans, sujet à une maladie dont il nous décrit les symptômes qui sont ceux du haut mal. Son graud-père, dit-il, était atteint de cette affection et fit un jour une chute grave au milieu d'un accès; son père resta indemne, mais la sœur de son père, sa tante par conséquent, est épileptique. Lui-même eut une première attaque il y a trois ans. Les accès, d'abord éloignés, se rapprochent et se montrent à peu près tous les quatre jours. En effet, cet homme, entrè le 1ss

juin 1878 après une attaque survenue la veille, a une autre attaque constatée et parfaitement caractéristique le 4 juin.

Je tiens, au reste, de plusieurs administrateurs. dont quelques-uns médecins, que l'épilepsie est, chez les indigènes, une des névroses les plus communes. Elle est si bien connue des Annamites qu'ils savent très bien qu'elle peut être héréditaire.

Morice dit qu'il a quelques raisons de croire l'hystérie plus commune qu'on ne le dit. Pourquoi ne pas dire ces raisons? Pour ma part, j'affirme avoir vu un cas d'hystérie chez un jeune Annamite de 16 ans.

Le tétanos, selon Morice, n'existerait pas chez l'indigène, mais il l'a vu chez le singe; c'est trop promptement conclure de l'absence d'observations personnelles.

Thorel a u le tétanos. Tous les médecins qui étaient à Saïgon à la fin de 1877 ont pu observer deux cas de tétanos à l'hôpital, sur des Annamites. J'ai examiné l'un d'eux dans le service du docteur Gillet, médecin principal, sur un Annamite ouvrier du port.

La folie est rare, dit Morice, commune, dit Thorel, en Cochinchine. Il est probable qu'on n'y verra point les nombreuses variétés de folies ou d'hallucinations que l'on rencontre chez nous, et dont beaucoup puisent leur origine dans les rafinements de notre civilisation; toutefois, saus courir les rues, la folie n'est pas si rare, et l'en ai vu plusieurs cas.

In tonie il est pas si rare, et j'eti ai vi piusculus va vait la malu homme, notoirement fou depuis l'enfance, avait la manie du vol et se faisait prendre stupidement (Yinh-Long, 1877-78). La folie religieuse, qui manquerait presque entièrementselon Morice, me parait au contraire se développer comme ailleurs; je n'en veux pour preuve que les actes et paroles de la secte religieuse des Boa-Lagn'.

Les Dos-Lags succient, de temps en temps, des révoltes auxquelles la cour de liuf n'a neume part, puisque exte este était déjà un de se enunis du reung de de liuf n'a neume part, puisque este deplachien. Sont du tres arrais que est munitate, moi tent de la compartir de

BEAUGUS - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINII-LONG 964

Je dois dire toutesois que les Annamites paraissent, en géuéral, assez tièdes dans la pratique des devoirs religieux et que la folie religieuse doit conséquemment être plus rare chez eux que chez de certains peuples de l'Orient.

J'ai constaté à Vinh-Long un cas de folie (ramollissement sénile?) chez une vieille Cochinchinoise (1877); un autre chez un Chinois de Nga-thu (20 ans) qui a fini par se pendre (1878).

2º Matadies de l'appareil circulatoire. — Voici un point fort obscur de la pathologie cochinchinoise. Harmand a vu un cas d'anévysme de l'aorte; j'ai, en 1877, reconnu chez une femme de 50 ans un anévysme situé près de l'origine de la caroticid eroite trone brachio-céphalique.

Dans le service de l'ambulance, j'ai enregistré deux cas de palpitations nerveuses sans lésions cardiagnes.

Èn mai et juin 1878, j'ai donné mes soins à un Chinois de Canton, établi en Cochinchine depuis plus de dix-neuf ans. Il était atteint d'une insuffisance aortique très avancée; le pouls avait le type le plus pur du pouls de Corrigan; le cœur, très hypertrophié, avait des battements exagérés visibles dans les netires du cou; la tête était seconée à chaque pulsation, la politrine fortement sonlevée. Cet homme faisait remonter le début de son mal à trois ans; il l'attribuat à une vive émotion. Il avait eu des douleurs et du gonflement des articulations du genou, tous les signes enfin de rhumatisme articulaire.

5º Maladies de l'appareil respiratoire. — Plus favorisé que Moriee, j'ai vu maintes fois les indigènes atteints de coryza. Cette affection est sans doute plus rare qu'en France, mais elle ne laisse pas de se montrer chez les indigènes et chez les Européens, parfois même avec une grande acuité, soit pendant la saison fraiche, soit aux brusques variations atmosphédant la saison fraiche, soit aux brusques variations atmosphédies.

Ngantes de ces gens, leur confiance fanatique en une paissance surraturelle dont l'imantié leur est ou plutôt devrait leur être évidente, ne prouvent-elles pasqu'il existe médica à une certaine dosce de supercherie, au moins du la part des chefs, une varelé de folio raisonnante, — mais non raisonnable, — connue sous le nom de folie religieuse?

Les Dao-Lagu, lorsqu'ils marchent au combat, ont sur la poitrine un papier couvert de signes superstitioux destiné à les rendre invulnérables; ce qui ne les emfécha pas (mai 1878), à Cai-laï, de prendre la fuite à la première décharge des militiens.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fai constaté une seule fois (1877) un épanchement dans le péricarde: il fut prophement résorbé: des bruits de frottement persistèrent; je perdis le malade de vue au bout d'un mois

riques de l'hivernage; pour ma part, j'ai été au mois de janvier affecté d'un coryza très aigu, suivi d'angine, j'en eus un autre, plus clément, en mai 1878; à cette époque-là, il y avait ne ptêtte épidémie de coryzas chez les colons et chez les Aunamites à Vinh-Long. J'ai constaté, en un an, sept cas d'épistaxis sur des milliciens et infirmiers annamites.

On reneontre fréquemment chez les Cochinchinois l'emphysème.

Les laryngites, soit d'origine syphilitique, soit, dit Morice, dues au séjour dans l'eau, aux cris exagérés, sont également fréquentes. Je n'ai pas vu le croup, mais j'ai soigné un casd'angine pseudo-membraneuse, à peu près à l'époque (avril 1877) où je soignais un officier français pour une affection semblable.

Je crois, avec Morice, très rares les pneumonies franches, mais je pense que la pleurésie est plus commune qu'il ne le prétend, au moins dans certaines régions; un médecin, M. Ch... en a constaté trois cas, avec épanchement, dans l'arrondissement du Rachgia. — Quant aux bronchites, je les ai trouvées très fréquentes, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, et souvent doubles. Il est vrai que chez les adultes elles guérissent d'ordinaire très rapidement.

La phthisie avec ou sans hémoptysie est aussi commune

chez les indigènes, et je l'ai rencontrée à tous les degrés.

4º Maladies du tube digestif. — Beaucoup de stomatités sont syphilitiques et guérissent bien avec les topiques mercuriels (toucher au pinceau trempé dans une solution de bichlorure au 1/100 ou 1/200). La plupart sont chroniques et do pour cause l'irritation continue causée par le mélange de bétel et de chaux (V. Moriee). Enfin j'ai vu ces somatites qui terminent souvent la diarrhée chronique et dénotent une altération profonde du tube digestif. Les angines ne m'ont pas paru plus rare que les coryzas, toutefois je crois que chez l'Arnamite, elles se portent moins sur les amygdales que sur la paroi pharyngienne; j'ai dit tout à l'heure que j'ai observé une angine croupale.

Les embarras gastrique et les dyspepsies se rencontrent à chaque pas; l'embarras gastrique fébrile existe avec le cortège de symptômes qu'il présente chez les Européens, et il se montre de préférence aux changements de saison. La dyspepsie avec éructations et pyrosis traine en longueur chez des gens qui se soignent mal; elle guérit bien chez ceux qui se soumetlent aux éméto-cathartiques. L'alimentation et l'opium, comme dit très bien Morice, sont des causes de nombreux troubles gastriques.

Le n'ai pas constaté de eas de cancer intestinal, mais j'ai reconnu, à n'en pouvoir douter, un cancer de l'estonace chez un milicien de Sadae (1877), Quoique l'autopsie n'ait pas confirmé mon diagnostie', je n'ai pu me tromper, je pense, aux signes suivants : cachexie, et couleur jaune-verdâtre des téguments, bien différente de la coloration jaune propre à la race; pouls petit, vomituritions : sous l'appendice xyphoide, sensation d'une tumeur ovale transversalement, bosselée, bien limitée mesurant 9 centimètres en longueur, 6 centimètres en hauteur. Le toucher est mal supporté par le patient. La tumeur est soulevée par chaque pulsation de l'aorte.

Le malade est évidemment parvenu au dernier terme de la maladie; tout le ventre est douloureux, certainement le péritoine commence à s'enflammer; des anguses soulagent le malade, mais il refuse toute médication interne et toute nourriture; il a conscience de son état; sur ses instances réitérées, on lui permet d'aller mourir dans sa famille.

La diarrhée dite de Coedinchine est peut-être moins fréquente et d'ordinaire moins souvent grave que chez les colons de race blanche, mais son existence ne peut être révoquée en doute, et je ne sache pas un médecin, ayant observé les malaies des Annamites, qui puisse sérieusement nier l'existence; sa plus grande fréquence coincide, dans les observations que j'ai faites à Vinh-Long, avec les premiers mois de l'hivernage, ce qui aisément s'explique par les variations brusques de température, et qu'amènent les orages et les ondées subites. La mauvaise hygiène et l'alimentation ont encore une influence adjuvante très sérieuse chez ces gens mal vétus et toujours dans l'eau ou la vase. Le dernier terme, l'état cachectique de la diarrhée chronique s'est présenté plusieurs fois, surtout sur des prisonniers. Les selles des Annamites, ordinairement colorées no blanc ou en jaune paille, deviennent alors séreuses. Parfois

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet homme est silé dans sa famille, où il mourut quelque temps après. On sait qu'il est à peu près impossible de faire l'autopsie d'un Annamite; c'est un 1741 secritige.

la diarrhée se termine par une dysenterie, tout comme pour les Européens 1. Les médecins indigènes ont contre la diarrhée des astringents dont l'action est parfois tellement active, qu'à leur emploi j'ai vu succéder une constipation opiniatre, une sorte d'obstruction intestinale que i'ai eu beaucoup de peine à combattre; une autre fois, la médication annamite avait amené une véritable hémorrhagie intestinale. En venant ici, d'après mon expérience personnelle, affirmer l'existence de la diarrhée parmi les indigènes, escortée des mêmes symptômes et pouvant se terminer de la même façon que chez les colons européens, je me mets en contradiction flagrante avec certaines assertions assez récemment émises.

Les Annamites n'ont jamais la diarrhée, a-t-on dit, parce qu'ils ne boivent jamais que de l'eau bouillie, et vous ne les verrez pas boire à même l'eau des arroyos. Conclusion : C'est l'eau de Cochinchine qui est le générateur

ou le véhicule du générateur de l'entérite cochinchinoise. La conclusion peut être vraie en elle-même, l'ean peut occasionner la diarrhée, toutefois les recherches faites jusqu'à ce jour ne justifient pas encore une affirmation aussi absolue. L'anguillule, de même, existe bien dans les selles diarrhéiques. je l'ai souvent constatée, mais je ne crois pas encore possible de décider si elle est cause ou simplement épiphénomène. — Quant aux prémisses, j'en nie l'exactitude : les Annamites ont la diarrhée; en outre, ils boivent souvent l'eau des sleuves. non filtrée, non alunée, non bouillie ; il suffit, pour s'en assurer, de se promener le long des arroyos, d'examiner, pendant quelque temps, les bateliers et les riverains; assurément ils préférent l'infusion de thé, mais surtout à titre de boisson agréable et rafraîchissante, Évidemment, aux environs de Saigon et partout où l'eau est saumâtre (mélange de l'eau des fleuves et de celle de la mer qui remonte au-dessus de Saïgon), ils se dispenseront de l'eau des fleuves, mais à Vinh-Long, où l'eau n'est plus salée, ils la boivent souvent sans préparation; parfois ils la conservent dans des vases en terre ou des bailles en bois, et la laissent déposer; mais ils ne recourent pas tou-

<sup>1</sup> On s'explique facilement que, chez un peuple habitant la Cochinchine de longue date, et façonné au climat, certaines maladies, la diarrhée, etc., soient un peu moins fréquentes et soient moins graves que chez le conquérant, dont l'implantation dans le pays est toute récente.

jours à l'alunage, tandis qu'au contraire le Chinois use plus souvent de ce procédé d'épuration. Je me borne donc à considèrer comme possible, comme probable si l'on veut, que genèse de la diarrhée soit dans l'eau malsaine des arroyos'.

En tout cas, excellente est la recommandation de ne hoire que de l'eau purifiée par l'alun ou ayant subi l'ébullitior; du reste, elle avait été faite souvent déjà par de nombreux médecins (et les propriétés de l'alunage sont connues en Chine depuis un temps immémorial).

La dusenterie, à mon avis, est très commune et souvent très grave chez les Annamites. Je l'ai observée dès 1873 sur des indigènes que le d'Estrées transportait de Saïgon à Touranne et à Choumay, et qui faisaient partic des équipages de navires cochinchinois en réparation à Saïgon. J'ai retrouvé cette maladie sévissant en avril, mai, juin 1877 sur des mattas et des prisonniers à Vinh-Long; je la retrouve à la même époque en 1878, avec des symptômes très graves. Un cas de dysenterie sur un prisonnier (mai 1878) devient promptement une vraie gaugrène intestinale, écoulement sanguin fétide, ue rien ne peut arrêter; mort au bout de quatre jours. Dans d'autres cas (mai, juin), dont quelques-uns, actuellement encore en traitement, coliques, vomissements, selles formées de lavure de chairet du sang pur. Les selles sont rarement, mais cependant quelquefois, bilieuses, porracces. Chez un Chinois, vieux et incorrigible fumeur d'opium, se déclara une dysenterie consécutive à sa déplorable passion; les selles, d'abord verdâtres, puis mucoso-sanguines, à la fin devinrent sércuses (dys. chroniq.); cet homme déjà cachectique, ne tarda point à succomber 2.

L'ascaride lombricoïde est très commun parmi les indigènes, plus peut-être que parmi les colons. Le tænia est également fréquent. Le tænia solium existe sans doute, mais à

On est venu dire que l'amiral D... n'a jamais eu la diarrhée parce qu'il s'est attenit à ne boire que de l'eau de Saint-sidmier. Mais nous pourrions cière de faits diametriement opposés ; par exemple, un officier d'ordonaune, M. B... de V. et le général R..., qui ne burent, eu chelinchipe, que de l'eau de Saint-diamier, n'en l'urent pas moins attents d'une diarrhée ries tennes qui fut, si je suis ben renseigné, guérie en France grâce aux soins d'un professeur de nos céoles, M. L., de M...

Au Bach-gia et à Ca-usan, la dysenterie est très commune et très grave parmi les Annamites. — La variété consécutive à l'habitude de l'opium est très bien rapportée à su vraic cause pur les Annamites.

Vinh-Long où j'ai souvent rencontré ce parasite, et à Saigou où je l'ai vu deux fois, je n'ai vu que le tenia inerme (medicocanellata). Comme il n'a pas de crochets, il est facilent expulsé par l'écorce de racine de grenadier (arbre très commun ici); un de mes malades en a rendu deux à la fois (4877), l'ai vu mieux denuis.

Il n'y a pas de raisons pour que la *péritonite* n'existe pas; elle est commune chez les femmes en couches. Sur un milicien dont j'ai parlé, elle se déclara consécutivement à un cancer stomacal.

Morice n'a jamais rencontré l'ascite; en 1877, j'en observai un cas sur un milicien. Le malade ne resta que quelques jours à l'ambulance et retourna dans sa familie; les jambes étaient œdémaciées. L'urine contenait une quantité considérable d'albumine: j'en conclus que que le mal de Bright peut exister chez les indiériens.

Les maladies du foie sont assez rares, selon Harmand, Morice, etc., et je suis de cet avis; je n'en ai pas observé; toutefois, j'ai constaté une fois l'ictère simple; la coloration jaune, très marquée, des conjonctives dura quinze jours 'i.

5° Maladies de l'appareil urinaire. — Je viens de citer le seul cas d'albuminurie qu'il m'ait été donné de rencontrer. Le malade avait longtemps navigué; son mal provint-il de l'humidité d'un refroidissement?

Parfois, dans le cours d'un accès de fièvre, d'une dysenterie aigué, la vessie est comme paralysée, se distend; anurie complète; deux fois j'ai vue ephénomène dans la fièvre intermittente deux fois dans la dysenterie. Je pratiquais le cathétérisme, qui triomphait facilement de la coarctation spasmodique du caral, et vidait la vessie.

La cystite n'est pas rare, elle succède souvent à la blennorrhagie.

6º Maludies de l'appareil locomoteur. — Le régime dimentaire des Annamites ne les prédispose guère à la goutle, aussi cette maldie n'existe peut-être pas chez eux. — Le humatisme articulaire est rare, mais est-il impossible de le reucontrer? J'ai parlé d'un Chinois né à Canton où, nendant la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'existence de la dysenterie annamite étant admise, il semi le assez logique d'a L'existence de dysenteries consécutives à des affections du foie, ou des hépatites consécutives à des dysenteries.

saison de nord-est, la température descend, à la vérité, plus bas qu'en Cochinchine, mais établi depuis près de vingt ans dans ce dernier pays, et sur lequel je constatai une insuffisance aortique consécutive à un rhumatisme articulaire.

Le rhumatisme musculaire, dit Thorel, est rare dans l'Indo-Chine; Jai vu huit eas de torticolis pendant mon séjour à Vinh-Long. — Jai observé me coxalgie, d'origine scrofules, sur un jeune garçon de 12 ans. La scrofulose et la syphilis constitutionnelle me paraissent d'ailleurs très répandues dans notre colonie; la constitution des habitants est (criterium seusible) rapidement améliorée par la médication iodée (iode, iodoforme, iodure de pot., huile de f. de m.); les plaies guérissent vite quand on les traite par l'iodoforme, l'iode.

Le rachitisme existe-t-il? Non, dit Morice; il existe en Chine certainement, quoique plus rare qu'en Europe; il y a à Vinh-Long un Chinois bossu, avec des bras très courts. J'ai comnu un petit Aunamite grêle et aux épaules déjetées, aux jambes

arquées par le rachtisme, non par suite d'un signe de race. Chez un homme de 50 ans, accusé de viol, j'ai pu observer cu avril 1878 un très beau cas de polyarthrite deformante (rhum. noueux) n'ayant encore atleint que les articulations des doigts et des orteils<sup>1</sup>. Les doigts de la main gauche étaient sculs atteints, les phalanges des quatre dermiers doigts luxées dans l'extension; concrétions tophacées nombreuses autour de ces jointures. Rien du côté du cœur. La plupart de ces observations, par malheur, ne peuvent être complétées, ni suivies; tantôt le malade est relâché tout à fait, c'est ce qui est arrive pour cet hommé, tautôt il rentre chez lus ous caution; et puis les renseignements fournis par ces gens sont souvent obscurs, incohérents.

7º Maladies zymotiques. — L'infection paludéenne ne peut manquer de régner en souveraine impérieuse sur un peuple qui croit et se multiplic au milieu des vases et des marécages; les recherches de Verneuil et de Guérin sur l'influence du paludisme sur la genèse du phagédénisme des plaies pourraient peut-être rendre compte de la fréquence des ulcères plagédéniques en base Cochinchine. Exposés perpétuellement aux

¹ La phalangette du second orteil gauche était luxée sur la phalangine; les orteils étaient couverts de tophus. Le pioi duoit offrait des tophus sur le trajet des tendons du cou-de-pied. Pas de luxations.

effluves paludéens, les bas Cochinchinois sont plus malingres que leurs frères de l'Annam et du Tong-King; ils ont grande confance dans les propriétés antimaliernes de la quinine; c'est presque le seul médicament européen qui se soit répandu parmi eux; il n'est pas un apothicaire annamite ou chinois qui ne débite de la quinine plus ou moins falsifiée. Le typhus des bois, admis par Harmand, enlève beaucoup de monde dans l'est et le Laos: cette maladie est-elle un typhus ou une fièvre pernicieuse? — Les accès pernicieux sont plus rares chez l'indigène que chez nous, je n'en ai vu qu'un seul cas à Vinb-Long (accès afgide, 4877); en 4874, j'en ai observé un autre (accès comateux) sur la personne d'un Annamite allant de Saïgon à Touronne. Ces deux cas se terminèrent par la mort, au bout de quelques heures.

Quant à la fièvre intermittente simple, il se passe peu de semaines sans que j'aie occasion de la constater, elle affecte ordinairement le type tiere, remarque déjà faite par llarmand; elle peut être aussi quotidienne, et l'on peut rencontrer des accès subintrants. L'action de la quinine est très puissante sur fièvres des Annamites.

La dengue (Voy. Mal. des Europ.) n'épargne nullement les les Asiatiques et les atteint sous ses diverses formes.

Le cholèva ne peut manquer de trouver un terrain très favorable à son évolution chez un peuple si dédaigneux des lois de l'hygiène (V. Mad. des Europ.); il est d'ailleurs endémique dans l'ouest et notamment à Vinh-Long où il fait, tous les ans, plus ou moins de victimes de janvier à mai ou juin. Les Annanites prétendent que l'apparition du choléra n'a eu lieu, dans ce pays, que depuis l'occupation française, et ils affirment que vinh-Long ne le connaissait pas avant l'épidémic de 1874 qui enleva notre collègue Letessier. Ces assertions sont manifestement erronées; le choléra endémique existait avant l'occupation, mais il était saus doute moins connu, moins bien décrit et observé; car, quoi qu'ils fassent, les Annamites qui sont en relation avec les Français acquièrent involontirement et malgré eux certaines connaissances, et, dans l'espèce, ils ont dù bénéficier des remarques faites par les colons sur unc maladie que ceux-ci connaissent bien. De plus, le choléra s'est montré à Vinh-Long dès 1867 dans l'hôpital français; il a fait peu de ravages; rien ne prouve qu'il ait eu uue orgine étraugéres à la REALIFILS - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DE POSTE DE VINIL-LONG. 269

localité<sup>1</sup>. En 1874, 1875, 1877, le choléra sévit sur les Européens, et plus cruellement encore chez les Annamites; l'hygiène détestable de ces derniers les rend plus accessibles au fléau; c'est une considération dont il faut tenir compte sans doute; mais si l'on réfléchit que les Européens sont bien peu nombreux dans les postes et. si l'on constate la proportion des décès dans ces conditions, on arrivera peut-ètre à reconnaître que la différence de mortalité dans les deux races n'est pas aussi grande que l'ont cru Harmand, Morice, etc.

La variole est, de toutes les maladies contagieuses, celle qui exerce chez les Annamites les plus grands ravages, Combien de arêlés voit-on parmi eux! Que de difformités, de cécités, de décès sont attribuables à ce terrible moissonneur. Moins terrible peut-être encore ici qu'en Chine, où des millions d'habitants se pressent, s'entassent dans d'étroites enceintes (Shanghaï, Tien-Sin, etc., etc.), grouillent dans la promiscuité la plus complète, vivent dans la saleté, au milieu d'unc atmosphère non renouvelée!

Malgré les incontestables résultats de la vaccination, ce moven prophylactique répugne encore à beaucoup d'Annamites; il faut presque leur faire violence pour les déterminer à faire vacciner leurs enfants; par malheur, ce mauvais vouloir est souvent appuyé par l'indifférence de l'administration et par le découragement que l'on éprouve fatalement à lutter contre la force d'inertie. La persuasion ne peut rien pour décider les Annamites et ils n'ont point encore assez bien perdu leurs idées de servitude pour qu'on puisse leur appliquer largement les idées libérales ; les prendre par les sentiments et par le raisonnement ne réussit guère; il faut des ordres formels, des amendes, un peu de contrainte (par corps) s'il est nécessaire.

En 1871, un arrêté du gouverneur créa, dans le chef-lieu de chaque inspection, un emploi de médecin vaccinateur; le médecin chargé du poste militaire obtint cet emploi. Un jour était, chaque semaine, fixé pour l'opération; les parents qui n'amenaient pas au vaccinateur leurs enfants trois mois après la naissance étaient passibles d'une amende de 50 à 200 francs

<sup>1</sup> Le choléra était à Mytho en 1861, à Hué en 1865. (Voy. Choléra in Malad, des Europ.)

(art. 2 et 10). Plus tard, le nombre trop restreint des médecins français amena la création de vaccinateurs annamites ou chinois. Dans les postes militaires, ces vaccinateurs opéraient sons la surveillance du médecin de marine : ailleurs, ils étaient tenus de vacciner régulièrement. Des arrondissements furent dévolus aux médecins militaires qui devaient faire une tournée trimestrielle dans leur arrondissement (Voir plus haut) et s'assurer de visu du fonctionnement de la vaccination. Le médecin de Vinh-Long devait, nous l'avons déià dit, visiter Sadec. Travinh, Cantho et Soctrang. On ne tarda point à reconnaître que les vaccinateurs indigènes ne répondaient point aux espérances qu'on avait fondées sur leur concours; ils ne savent pas vacciner pour la plupart, et sont incapables surtout de distinguer la pustule vraie du faux vaccin : d'autres négligeaient d'exercer régulièrement leurs fonctions et pour s'épargner une corvée tout en touchant leur traitement, laissaient volontairement le virus s'altérer, la vaccination languir.

Le contrôle n'est pas toujours facile; le médecin, retenu par le service du poste militaire, ne pouvant pas toujours accomplir sa tournée régulière.

L'arrêté de 1868 créa de nouvelles dispositions : les vaccinatures indigènes sont supprimés. Les médectins des postes vaccinent eux-mémes, mais seulement au chef-lieu, et les indigènes de l'arrondissement, réunis toutes les semaines à l'inspection par les soins de l'administrateur.

Un médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine résidant à Saïgon, est chargé du service général de la vaccine, et, deux fois par an au moins, doit visiter toutes les inspections et vacciner les individus que devront réunir les administrateurs.

A certaines époques, le vaccin a manqué en Cochinchine; à Sadec, on continuait à vaccincr quoique les pustules n'eussent plus rien de spécifique; je conseillai l'abandon d'une pratique qui pouvait endormir les intéressés dans une fausse sécurité el détruire la confiance assez peu solide des Annamites dans la vaccination, s'ils voyaient les gens vaccinés atteints de variole. La foi dans la mesure prophylactique existe pourtant dans certains cantons, surtout ceux rapprochés des centres où on a vacciné assez régulièrement, et j'ai va des députations des villages venir, en mai 1878, demander la vaccination pour leurs enfants; par malleur je n'avais pas de virus. Mais les arron-

BEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINH-L ONG. 274

dissements éloignés, partant mal surveillés, Canthi, Soctrang, etc., se soucient fort peu de s'astreindre à cette mesure; les vaccinateurs annamites se gardaient bien de combattre des dispositions qui flattaient leur paresse.

La scarlatine est probablement rare, sinon inconnue chez les Annamites: je ne l'aj jamais rencontrée.

La rougeofe existe; Thorel l'a constatée. En 1877, j'ai soigné deux enfants atteints de cette fièvre éruptive. Le premier acs était absolument typique, c'était sur une petite minh-uong (croisé d'annamite et de chinois) agée de 9 ans, et je vis la maladie dès son début; l'enfant avait les yeux larmoyants et le coryza classique avec saignements de nez fréquents, puis toux séche, dyspnée au bout de deux jours: fièvre et éruption scartaitnesse. La petite malade était sur pied au bout de dix jours'. Quinze jours plus tard, un autre cas à peu près semblable sur un garçon de 10 ans. J'ai appris que des cas semblables existaient alors dans le village et aux alentours.

Je ne puis affirmer ni nier l'existence de la fièvre typhoïde dans la race jaune; je n'ai rien vu dans l'ouest qui pût me renseigner sur ce point.

La rage existe en Basse-Cochinchine, M. d'Ormay l'a prouvé, mais elle y est rare. Le vétérinaire, M. Causoy, a vul a rage sun la race canine, et il affirme qu'elle est loin d'être aussi commune qu'en France. Je n'en ai point vu d'observations. Les missionnaires assurent qu'elle est fréquente au Tongking et que le soérifique est la iusuaime noire.

Les piqures de scrpents sont bien rarement graves, puisque les auteurs ne rapportent, que je sache, pas de cas de mort chez l'homme en Cochinchine, à la suite de ces accidents. J'ai vu des miliciens, des prisonniers piqués au pied, aux jambes par les trimeresurus (serpents verts) par des serpents-corails; je n'ai jamais observé de suites graves : il y avait engourdissement et gonilement de l'article lésé; ces lègers symptômes disparaissait au bout de deux ou trois jours.

8º Maladies dystrophique. — L'anémie et la chlorose me paraissent s'offrir fréquemment à l'observateur. Outre cette hypémie consécutive aux dysenterics, aux mauvaises qualités des aliments. à l'impaludisme, à l'action débilitante de la

<sup>1</sup> Cette enfant mourut, de la variole, un an plus tard.

chaleur, nous pensons qu'il existe une pure anémie globulaire ou chlorose qui se manifeste de préférence chez le sexe féminin. La preuve directe, tirée de la numération des globules, nous ne l'avons pas; mais notre conviction s'appuie sur un ensemble de symptômes dyspeptiques dont la signification ne nous paraît pas douteuse. Les ieunes filles et les ieunes femmes annamites présentent, assez souvent en effet, des troubles remarquables de quelques fonctions : palpitations nerveu-ses et bruits de souffle anémiques, souffle continu dans les veines du cou; elles vous renseignent parfaitement sur la coïncidence qui existe entre la leucorrhée et certains troubles gastriques. Les flueurs blanches sont excessivement communes chez elles, et comme je viens de le dire, elles établissent très bien une relation entre ce phénomène et les symptômes dyspeptiques si fréquents dans la chlorose. Je parle d'après mes observations personnelles. A chaque instant les prostituées atservations personneres. A chaque instant se prostudes re-teintes de blennorrhagie (ddo lad) se prétendent simple-ment atteintes de leucorrhée. J'ai soigné une Annamite fort intelligente, dont l'état chlorotique s'est rapidement amélioré sous l'influence reconstituante des toniques et ferrugineux.

gineux.

Morice rattache à la scrofulose certaines affections ganglionnaires qu'il a rencontrées; mais ne pourrait-on pas rattacher
ces affections à la cachexie paludéenne ou à la leucocythémie?

— La cachexie paludéenne peut amene l'intumescence de la
rate et des glanglions; nous avons dit quelle influence Verneuil
attribue à l'intoxication paludéenne sur le phagédenisme des
plaies. Vers 1865, le docteur Payet de Feurs admettait déjà
que le paludisme coustitue aux habitants d'une contrée marécageuse un tempérament commun; ceux-ci deviennent sujets
à de certains accidents: tumeur splénique (naturellement),
hémorrhagies intermittentes, ulcèree aux jambes; gingivite
endémique et contagieuse (!?), toute une série d'affections
osseuses qu'il nomme périositie, carie et nécrose palustres;
enfin un accident qui débute comme l'étythème noueux; mais
les tumeurs suppurent et se terminent par carie et nécrose. La
conformité de ces lésions avec les nécroses produites par le
phosphore lui font penser qu'on pourrait les attribuer aux
emanations de phosphure d'hydrogène (??). N'y 4-til pas là de
grandes aulogies avec les accidents scrofuleux, et faut-il ad-

mettre une scrofulose palustre 1? En somme la maladie dite scrofulose n'est guère qu'un syndrome ; elle n'a point comme la synhilis, un élément spécifique connu: ce n'est point une entite morbide stable et bien définie. Ces réserves faites on doit en admettre l'existence chez les Cochinchinois: la scrofulose héréditaire, issue ou non de la syphilis, d'une dégénéreseence cachectique quelconque, ne peut manquer d'être connue en ce genèse obseure et que son essence nous échappe, mais il est un groupe de phénomènes qu'on lui attribue d'un communaccord : adénites, abeès froids, ulcères atoniques, manifestations entanées particulières, périostites, aceidents du système osseux, etc. En Cochinehine ne trouve-t-on pas ees lugubres syndromes et peut-on nettement les attribuer à la syphilis, à sa fille la scrofulose, à l'intoxication palustre ou même à la leucocythémie. Dans ee pays comme ailleurs, il est presque impossible de faire la part de chacune de ces maladies; mais dans ce pays surtout, pays de dénutrition, de déchéance organique, on ne peut manquer de reneontrer les dystrophies, les maladies de misère, etc. Le béribéri lui-même, cette suprême expression, dit le docteur Thomas, de la misère alimentaire vient augmenter l'ombre de ce tableau passablement mélancolique.

Quoi qu'il en soil, eetle assertion peut-êtreconsidérée comme vraic, é est que trois grandes eauses doninent la genése de ces accidents divers: la malaria, la syphilis. la misère alimentaire. El bien, ces causes existent très développées en Cochinchine. El ton peut également admettre l'existence des diverses manilestations pathologiques que nous avons attribué à leur iulluence. Les ulcères atoniques, les blépharites serofuleuses sont des accidents très communs. Cent fois nous avons vu des enfants, des malingreux, affligés d'otorrhées purulentes, dengogements gangtionnaires, de conjonetives kératites, des cerofilides diverses : impétigo, eczéma du euir elevelu, impétigo du nez, des euisses, d'acné varioliforme ou autre, etc. Chez les petites filles, écoulements leucorrhéiques; — en un mot, des groupes de symptômes qu'on a coutume d'attribuer à la scrofule à ses diverses périodes (voy. Mat. des os).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La scrofule des pays palustres et des gorges de montagnes est admise par beaucoup d'auteurs.

Le béribéri, qui n'a point été vu par Morice, existe cependant en Coehinehine, partieullèrement à Choquan et à Poulo Condor; il affecte ordinairement, di-ton, la forme hydropique. Le n'ai au sujet de cette maladie aucune observation personnelle !

personneue. Pathologie externe: 1º Maladies de la pean. — Les dermatoses sont très répandues chez les Aunamutes. J'ai déjà signalé la fréquence d'affections de ce genre, paraissant devoir être rattachées ordinairement au groupe des serofulides, surtout chez les enfants; il existe en outre, des dermatoses par irritation simple de la peau, des dermatoses parasitaires, et des dermatoses diathésiques autres que les serofulides. La nature de ces diverses manifestations cutanées n'est pas toujours facile à établir, car elles n'ont pas toujours le même aspect que sur la peau des Européens, et il arrive fréquemment que des espèces différentes se mêlent et s'influencent mutuellement, sur un même individen.

"C'est ainsi que le lichen tropical (bourbouilles), n'est point faeile à reconnaître chez les gens à peau jaune. Le L. tropicus est une maladie de cause externe; il est dù à une suractivité fonctionnelle des glandes sudoripares. Il existe chez l'Annamite, ainsi qu'on peut s'en assurer en examinant des individus qui ont sué abondamment, après un certain temps d'un travail actif; mais les papules n'ont point eette coloration d'un ronge vif qui tranche nettement sur la peau des blancs quand l'eruption est discrète, ou qui donne à la peau l'aspect d'une earapace de homard euit, quand elle est confluente". Bans la race jaune (Chinos, Annamites, etc.) le lichen tropicus est pâle, on diraid d'une éruntion de gale ou de prurizo dont les hontons ur

¹ llui mouveaux mois puesés à Violt-long n'ont permis de confirmer presentations une desponse amériquer ; c'est mis que p'aiv passe de vant mes yeux deux nouveaux ces d'épilepsie, trois de folie, de nombreux cessept de correz (de Annamites te coègenet en fammet les feuilles du dedura), de ténies sur les indigénes (entre nutres, j'ui coupé un Annamite très considéé dus napse, le pha-cho; douze nouveaux cas de dysentreix, des fièrers palablement, dont une algide, etc.; enfin, depuis trois nois, j'ai observé le bejiérie (men dysophique) sur quite Annamice et au run Union's présondiers ; une cas a été nordet; les autres sont actuellement en voie d'auniforation. Bini la convalencement est des plus petitioles, etcl durers des sonis cattiers. (Férier est des plus petitiels, etcl durers des sonis cattiers. (Férier est des plus petitiels, etcl durers des onis cattiers. (Férier est des plus petitiels, etcl durers des onis cattiers.)

<sup>2</sup> De même l'herpes circiné n'a pas, sur la peau de l'Annamite, l'aspect qu'il a chez l'Européen, mais il est facilement reconnaissable.

seraient point irrités par le grattage. Les Asiatiques grattent leurs hourbouilles avec une main d'ivoire emmanchée an bout d'un long baton qui leur permet d'atteindre les régions les plus inaccessibles du dos. Les boutons écorchés ont une teinte rouge atonique, qui tranche peu sur la coloration du derme. Les papules du lichen sont du reste, chez ces peuples comme chez nous, mêlés d'érythème, de vésicules; j'ai vu quelques-unes de ces vésicules devenir pustuleuses et quasi varioliformes.

Des écrivains éminents (docteurs Rochard, Guyon), admet tent l'identité du lichen tropicus de la gale bédonine et du honton du Nil. Le bouton du Nil est en effet, la conséquence de chaleur excessive (Yauvray). Nos observations personnelles nous rangent complétement à ces opinions; nous avons vu les hourbonilles chez les Cochinchinois: sur le derme bronzé de l'Algérien, la gale avait l'aspect sous lequel nous avons montré le lichen tropicus des races jaunes. Ces deux affections, papuleuses au début, deviennent eczémateuses à la suite d'irritations diverses. J'ai comu uu collègue (Saïgon, 1874), chez lequel les bourbouilles avait pris ce carnectire eczémateus au contact réliéré des ougles.

Ouant aux autres variétés de lichen, elles existent peut-être.

mais je ne les ai point observées.

L'eczéma et l'impétigo ne sont pas rares. L'eczéma impétigineux s'attaque au cuir chevelu, aux oreilles (milicien de Vinh-Long), au nez, etc., principalement chez les enfants; le pus se concrète en croûtes jaunes ou bleues, analogues à du niel desséché; il est probablement de nature scrofuleuse. — Les cacès de fière sont très souvent accompagnés ou suivis d'érruntions d'hervès labialis.

Les furoncles ont communs, principalement aux changements de saison, quoiqu'en disent Morice; ij en ai vu et traite un graud nombre chez les Annamites. Quoique moius fréquents que chez les Europièens, ils peuvent se montrer en poussées assez concrètes. L'anthrax existe aussi; dernièrement, j'ai donné mes soins à un Annamité agé de 45 ans, porteur d'un volumineux anthrax du cou; il guérit sans complication: l'urine ne contenait nas de sucre'.

<sup>1</sup> Ces affections, le furoncle et l'anthrax, sont des maladies du tissu cellulaire,

Les dermatoses parasitaires (nous ne parlons ici que des affections dues à des microphytes) sont connues en Cochinchine-

L'herpès circiné est étudié avec certains détails dans les maladies de l'Européen; nous dirons simplement ici, que l'Annamite y est sujet, qu'il débute ordinairement en des régions où le parasite trouve un terrain préparé; c'est ainsi que l'ottricophit on se fixera de préférence entre les cuises, où le l'ottrement a déterminé une certaine irritation, de l'intertrigo; mais l'herpès pent apparaître aussi à la ceinture, et là eucoré sur un noint irrité par la ceinture de flanelle.

Les Aunamites se guérissent de l'herpès par des applications de feuilles de Cassia alata (cay vanong) écrasés dans un peu de naingre 1. Ce reniède est hon, mais parfois i demande à étre appliqué plusieurs fois. L'existence des deux autres monifestations de la tricophytic (llardy), la sycosis el l'herpès tonsuraus; est moins bien démontrée. Pour la sycosis, cela s'explique par la rareté de la barhe. Mais l'herpès tonsuraus étant, si l'on admet les idées de Bazin, de Robin, de llardy, etc., une varieté ou un degré d'herpès circiné et les cheveux étant très serrés chez les Annamites, on peut déjà, par simple induction, admet le l'avisteuce de la teigne tondante. J'ai commencé sur ce sujet une série de recherches qui me permettront peut-être de prouver la réalité de cette allection chez l'indigüe. Quant à la pelade on porrigo decdaras (Trichosporon decolu, microsporon Audoninii paras.) elle me parait exister à coup sur-

Nous arrivons aux dermatoses dus à un viee diathésique, ou à une cause interne quelconque; de ce groupe nous avons déji cité les se ofulides, les syphilides, mais il comprend en ontre les dartres, les manifestations possibles de l'arthritisme, les uticaires, etc., la lèpre, etc. Les syphilides sont du ressort des madules vénériennes (Vor. plus foin).

Quant aux scrofulides, elles ne sont pas toujours, nous l'avons dit, d'une diagnose facile; leur indolence, leur tundance à l'udération, leur atonie sont de hons caractères, mais ce qui sépare bien cette espèce des dermatoses syphilitiques, c'est leur inobédience, aux mercuriaux employés topiquement ou même à l'utérieur. En revanche elles s'amendent, parfois

et non du derme proprement dit. Le parasitisme (animaux parasites de l'houne) nous occupera peut-être plus loin.

<sup>1</sup> Lt en frottant les vésicules de datura.

avec une rapidité surprenante, par l'emploi extérieur de l'iode, de l'iodoforme, etc., et inférieurement de l'iodure de potassiun et des autres préparations iodées.

Je n'ai pas sous les yeux le livre remarquable du docteur Hardy, mais je crois qu'il fant faire rentrer certains ulcères plugé deiniques dans une de ses divisions des scroftalides. Je n'ai point oublié les noms de ces divisions un plus que lenrs principaux caractères et je veux essayer de voir si ou peut les retrouver elne; les Cochinchinois.

I' Scrofulides érythémateuses. — Tout dernièrement encore (mai et juin) j'à ie sous les yeux la preuve de l'existence de cette classe sur un homme de 58 ans, originaire de llué; son dernie présentait de nombreuses manifestations du vice strueux, principalement aux membres inférieurs. Je reviendrai peut-être sur une curieuse altération du gros orteil droit cluz est individu, altération ayant des points de ressemblance avec l'ainhum et la gangrène des extrémites de Maurice Reynaud. Les jambes offraient des ulcérations serofuleuses et des supparations osseuses. Mais nous remaqualmes aussi très bien des pluques ronges lie de vin, plus ou moins larges, un peu sail-butes, qui s'effaçaient peu à peu sous suppuration, laissant une cicatrice blanche persistante, legérement deprimée. Le même malade présentait en outre une autre variété d'éruptions serofuleuses : l'impétigo de la face et des orrellates.

2º Scrofulide pustulense. — C'est l'impétigo dont je viens de parler, accompagné quelquefois de vésicules eczémaleuses. Il est fréquent, avons-nous dit plus haut, elne les enfants et nous venous de voir qu'il n'est point rare chez les adultes; j'ai soigné, le mois dernier, un enfant d'un au, dont'les ailes du nez et toute la lèvre supérieure, ainsi qu'une grande partie de la muquense nasale étaient envaluies par des ulcèrations déjà profindes, sous-jacentes à des croîtes brunes. Les lopiques iodés en vinrent à bout, mais il reste une cicatrice blanche. J'ai cité deux cas d'impétigo des oreilles ou du cuir chevelu (vox. Scrofulose).

5° Scrofutide tuberculeuse. — Mon collègue et aussi le docture de la Quessirie, qui a exercé en Coehichine et ur Tongleting, me dissit en 1875 que l'ulcère dit de Cochinelinie (ulcère plugdédique) a souvent pour point de départ des saillés tuberculeuses, un lupus. L'ulcère de Cochineline pent également exister saus avoir été précédé de nodosités eutanées, mais il n'en est pas moins, dans ees divers eas, un symptôme de dys-trophic et surtout de la dystrophie strumeuse. Chez des indi-vidus manifestement scrofuleux, voiei comment mait parfois l'ulcère (trois cas observés en février, mars, mai 1878); sur une partie du corps, presque toujours sur les membres infé-rieurs (cou-de-pied, malléoles, mollet, faces latérales de la jambe, se montre une plaque gangréneuse de dimensions varia-bles, mais ordinairement de celles d'une pièce de 2 francs à peu près; ectte plaque est grise, molasse, devient plus noire et plus sèche; un sillon éliminateur la eirconscrit bientôt; l'eschare tombe, laissant un ulcère grisâtre qui peut gagner en profondeur si on le l'arrète. Parfois la plaque gangréneuse occupe une ancienne cicatrice, mais elle envahit souvent d'emblée la peau saine. L'iodoforme, la teinture d'iode, guêrissent assez vite ces ulcères : mais la cicatrice, tonjours sous l'ufluence du vice diathésique, s'uleère souvent de nouveau. Alors le mal devient plus difficiement enrable, et finit par envahir le derme, le tissu cellulaire, les os sous-jacents (carie, fonte des os, voy. Mal. du tissus osseux). Quand la cicatrice est d'un rouge violet, clle est déprimée plus ou moins, suivant la profondeur des lésions; en vieillissant elle devient blauchâtre. Les ulcères ont encore une autre origine, ils proviennent d'une vésicule d'eezéma, d'une pustule d'impétigo, d'une piqure de moustique écorchées par l'ongle, ou irritées par le contact prolongé de l'eau (douce ou salée), de la vase, des herbes, etc.; ils peuvent même dépendre d'un état variqueux des veines des unembres inférieurs. Morice a nié la présence des varices chez les Annamites, c'est une erreur, j'en ai vu souvent. D'ailleurs les variees peuvent exister sans être apparentes, Verneuil a les variees peuvent exister sans etre apparentes, vertienti a démonté en lêrt que l'état variqueux débuile très souvent par les veines profondes. Enfin les mauvaises conditions hygieni-ques et les maladies de misère autres que la serofile peuvent engendrer des niéers phagédéniques. Nous i missions pas sur un sujet si bien étudié par MM. Rochard, Richaud, Cras-Le Roy de Méricourt, Audc, etc., etc. Disons seulement que dans l'examen des eauses et dans le mode d'évolution nous ue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les antérations et même l'absence accidentelle des orteils, particulièrement du petit orteil, ne sont pas rares chez les Annamites, qui marchent presque toupiets nus.

BEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINH-LONG, 279

trouvons absolnment rien qui permette d'admettre un uleère spécial à la Cochinchine.

4° Scrofulides phlegmoneuses. — L'abrès froid se rencontre comme toute manifestation scrofuleuse; toutefois je ne l'ai vu que trois fois, mais les traces d'écrouelles ne sont pas rares.

Si nous examinons des maladies cutanées d'une autre nature, nous en retrouverons plusieurs chez les Annamitées : le psorizais se voit sous divers aspects, particulièrement irrégulier (ps. diffusa et guttata). Il affecte les individus adultes et forme des plaques blanches plus ou moins régulières ou plus ou moins grandes. Le psoriasis est un proche parent de la lépre que certains dermalogistes regardent au reste comme un vrai soriasis. Tous deux sont dus à un état général inconun, mais récl, à une diathèse à laquelle on a attribué diverses causes.

La lèpre (eléphantiasis des Grees) est commune daus l'Indo-Chine; l'hôpital de Choquan en possède des spécimens variés; Pexécuteur des hautes œurres de Vinh-Jong est un lépreus. J'ai envoyé au mois de mai à Choquan un individu atteint de lèpre; il avait perdu les orteils et font le métatarse du pied gauche, le corps était couvert de tubercules et de taches décolorées.

L'éléphantiasis des Arabes est peut être moins commun qu'en Chine et au Japon, on le rencontre cependaut, j'ai vu un fort beau cas d'éléphantiasis des deux membres inférieurs; un autre d'éléphantiasis du serotum sur des Cochinchinois.

Les fièvres ortives, les urticaires non fébriles sont observées chez les femmes et les jeunes geus, soit après l'ingestion des buittes, soit comme manifestation de l'infection paludéenne (plus rare) ou pour des raisons mal connues. J'ai vu, sur les bords de la mer, une urtication artificielle (poulo coudao, paxet) produite sur les indigènes et sur les Européens par le contact des actinies, des méduses. Les poils de certaines che-uilles velues, dit Morice, causent des urticaires en s'implantant dans le derme.

Un cas d'icthyose sur un Annamite de 50 ans, s'est offert à moi à Vinh-Long; les écailles, petites et grisàtres, occupaient le tronc, le cou et les membres inférieurs. Cette affection pella-

Quoique l'origue de l'ulcère phagédénique ne soil peut-être pas toujours la me, noustraitenns ici decette affection pour n'avoir pas à y revenir trop souvent. Nous avons vu qu'elle peut être paludéenne, etc.

greuse doit être assez commune dans ce pays, ear elle rentre dans la catégorie des maladies de misère, de dénutrition.

Comme je l'ai déjà fait remarquer, toutes ces maladies de la peau ont un aspect qui diffère d'ordinaire de celui qu'elles présenteut sur la peau des blancs. De même les dermatoses ne sont point faciles à diagnostiquer sur la peau du nègre. C'est pourquoi plusieurs de ces affections, qui existent réellement parmi les gens de race jaune, ont été niées ou méconnues. L'herpès circiné, par exemple, se reconnaît aisément par les formes et allures qu'il affectet, mais il n'a point une coloration rouge aussi prononcée clez l'Annamilte que chez l'Européen'.

2º Maladies vénériennes. — Il est inutile d'insister sur leur fréquence en Cochinchine; des statistiques ont été données; peut-fer sont-elles incomplètes, au moins le sont-elles certainement s'il s'agit des indigènes, car on n'a, on ne peut avoir de chiffres certains. Choquan seul pourrait apporter quelques éléments à un travail d'ennuéte.

ques cienciais à un travant d'enquele.

La blemorrhagie est des plus communes et se présente sous toutes les formes qu'elle peut affecter en France. Les orchités sout beaucoup moins rares que ne l'affirme Morice, j'en ai vu un grand nombre : orchites tranmatiques, orchites bleanor-rhagiques simples ou doubles, à répétition, alternantes, aigués chroniques. L'orchite aigué, prise au début, guérit rapidement: j'ai plusieurs fois employé les applications de sangues, les oncetions mereurielles et les cataplasmes, et j'obtensis en quiuze jours une résolution considérable, presque complète. Les orchites chroniques sont traitées aree succès par l'ingestion de l'iodure de potassium, et par les applications locales de teinture d'iode, de pommade iodurée, de pommade à l'iodoforme. Dans l'orchite aigué, le testicule est très douloureux, ji y a souvent de la fièvre. Comme chez nous, l'orchite est rare au début de l'untérite, elle anoprati lorsque [Écoulement du pus

<sup>1</sup> Surtout, grâce à la présence du parasite.

Depuis que ces lignes ou été évrites, d'autres observations sont venue corborr celles qui précédent, le service de la vercinitan sont déritabilit d'onctionment réquisirement depuis le mois d'août, une certaine quantité d'enfants de défisis sons un veux. Pai va, par comple, d'asser sons bouce au diethytose, des impétiges, des excémns du curi chevelu, etc., et jo n'ai jun, malheureusement, compléte les rechercies que l'avais commercées sur le faux, la pélois, etc. (5° d'aux, la pélois que l'aux d'aux d'a

BEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINH-LONG. 281

a notablement diminué ou même lorsqu'il a cessé complètement

Dans un cas d'orchite double (juillet 1878), il y avait un

Dans un cas a orente double funite 1878), n y avait un pen de liquide dans la tunique vaginale, du côté ganehe.

Les vegétations, syphilitiques ou bleunorrhagiques, sont asset fréquentes; chez une prostituée, à Vinit-Long, la muquesa vaginale, les grandes et petites lévres étaient couvertes d'une infinité de végétations qui saignaient facilement au contact du spéculum.

Le chancre mou existe en Cochinchine, il y est même assez répandu, ou le reconnaît à ses caractères : bords à pic, défaut d'induration, etc., etc., et à la fréquence des bubons suppurés qu'il détermine; ceux-ei guérissent beaucoup plus facilement que chez les Européens; j'ai traité un fonctionnaire annamite qui présentait un ulcère très profond, consécutif à l'ouverture d'un bubon, et compliqué de décollements; en moins de trois semaines, le malade fut complètement guéri; je n'employai pour tout traitement que la poudre d'iodoforme et la compression. L'Aunamite ne voulait nas se résoudre aux annlications de caustique de Vienne, moins encore, aux coups de bistouri

Le lieu d'élection du chancre est le sillon balano-préputial ; il s'observe encore sur le fourreau de la verge, sur le prépuce; il m'a paru affecter le filet plus rarement que chez les Euro-pécus; il siège d'autres fois sur les lèvres du méat. Je soigne actuellement un milicien porteur d'un chancre mon à caractère phagédénique, qui a rongé une portion du gland depuis l'angle inferieur du méat, a fait disparaître une partie du filet, et produit un hypospadias artificiel, une perte de substance où l'on peut introduire l'extrémité du doigt. Un autre chancre du méat, sur un milicien, a rétréci et modifié le méat; le quart inférieur de celui-ci n'existe plus, il a été obturé par du tissu cicatriciel, de sorte qu'en cet endroit le canal de l'urèthre aboutit à un cul-de-sac, le jet d'urine vient butter contre ce cul-de-sac, et sort en formant une courbe vers l'abdomen. J'ai noté deux observations analogues sur de jeunes soldats; j'ai dù pratiquer l'excision du tissu cicatriciel et i'ai restitué de la sorte à l'ouverture uréthrale sa forme et ses dimensions normales. Un des meilleurs topiques à comployer dans le traitement du chancre simple des indigenes est l'iodoforme en poudre on sous forme de pommade; on fait l'application après une vive cautérisation au nitrate d'argent, ou après avoir touché à la teinture d'ioà. L'ai déjà dit que les Annamites sont extrémement sensibles aux médicaments iodés. Le chancre phagédéniques publications de matrate acide de mercure. Des butons phagédéniques phirissès de fongosités et de végétations, ont pourtant résisté à ce moyen ainsi qu'à d'autres caustiques, mais le fer rouge en est venu promptement à bout.

La syphilis fait heaucoup de ravages en Cochinchine, comme dans toute l'Asie, et ses manifestations trouvent, pour se développer, des conditions malhcurcusement trop nombreuses et trop favorables dans l'incurie de quelques-uns des peuples de ce pays pour tout ce qui regarde les soins corporels et toutes les leir de l'heufiel.

lois de l'hygiène. Les soins de propreté font perdre peu de temps aux Anna-mites, bien rarement ils font subir aux diverses parties de leur corps des lavages sérieux; ils se contentent lorsqu'ils ont mar-ché dans la vasc ou au milieu de la poussière, de se tremper dans l'eau souvent bourbeuse des arrovos et de s'essuver non moins vivement avec leur robe qui, avec le pantalon large, constitue tout leur vêtement. Ils ne portent pas de linge de corps. En temps ordinaire, hommes et femmes trempent un mouchoir sale dans un bol d'eau et se le passent sur le visage, et leur toilette est faite. Il ne me paraît pas douteux que la peau n'acquiert de cette malpropreté un état d'irritation continuelle qui ne peut manquer de favoriser le développement des syphilides chez des individus atteints en grand nombre de aus syphilus constitutionnelle. On objectera peut-être que la vérolle est à peu prés aussi répandue au Japon, c'est-à-dire chez une nation qui ne néglige pas les ablutions; je pourrais répondre nation qui ne neglige pas les abuttions, je pourrais rejounté que les Japonsis prennent beaucoup de bains chauds, lesquels provoquent l'afflux du sang vers la peau. J'ajouterai que la même eau, dans les bains publics, sert à un grand nombre d'individus, et que de cette promiscuité ou peut tirer une explication des nombreuses dermatoses (autre que les syphilides) qui s'étalent sur le derme des Japonais.

L'origine de l'invasion de la syphilis en Cochinchine est probablement des plus anciennes, et nous ne pensons pas que l'on doive admettre une infection venue d'Amérique, et transmise à l'Asie par les Européens. « Les médecius malabares Sanguarasiar et Alessianambis, dit Follin, qui vivaient il y a près de neuf siècles, ont fait mention de la syphilis et de sa anérisou par le mercure, »

Quoi qu'il en soit, la syphilis fait dans notre colonie de si nombreuses victimes, qu'à mon avis il serait plus aisé de nu-mérer ceux des Annamites qui n'en sont point atteints, que de

rechercher le nombre des syphilitiques.

Morice dit que ces assertions sont exagérées et qu'il n'a pas vu d'observations rigoureuses. Je veux bien que le règne de la vérole soit un pen moins étendu, mais il n'est pas besoin de statistiques, les nombreux cas de syphilis qui défilent chaque jour devant nous suffisent nour qu'on se trouve en droit d'affirmer la diffusion excessive de cette maladie chez les Cochinchinois. Comment donc en scrait-il autrement, eu égard à l'hygiène, aux habitude de promiscuité, au grand développement des penchants génésiques, à l'inertie habituelle des médications usitées chez les indigènes, voire même à l'abstention fréquente de toute thérapeutique, à la répugnance que leur inspirent les visites sanitaires et aux innombrables movens qu'ils ont de s'y soustraire 19

Morice avoue toutefois que nos soldats sont très souvent infectés par les femmes annamites; le fait est réel, mais que prouve-t-il, sinon l'immense dissémination de l'élément infeclant? Il ajoute que « les manifestations de la vérole sont d'une bénignité remarquable chez les indigènes. » Je suis loin de partager cette opinion. Disons quelques mots des divers accidents de la synhilis.

Le chancre infectant est un accident d'une bénignité apparente qui doit éveiller l'attention, il est induré, à la vérité cette induration est d'ordinaire moins accentuée que sur le chancre des Européens, et l'on conçoit que Morice ne l'ait pas trouvée facilement; mais il est toutefois possible de reconnaître, en saisissant, pressant et soulevant légèrement le chancre

entre deux ou trois doigts, qu'il repose sur un plateau induré-Le chancre syphilitique des Annamites est rond et peu étendu,

<sup>1</sup> Ajoulons que la fidélité conjugale n'est pas plus dans les mœurs de l'homme que dans celles de la femme annamite. - l'ersonne ne l'ignore, l'extension de la synhilis ne peut que s'accroître, grâce à la fréquence de ces fugues immorales.

il creuse peu, suppure peu, son fond est gris brunâtre, parfoiset surtout après quelques jours, de couleur lie de vin. Son siège de préditection est au glant; je nai vu un à la lèvre supérieure chez un interprète, mais ces cas sont rares parce que l'Annamite recherche peu certaines manœuvres. En revanche, jen ai constaté deux an pourtour de l'anus. Le churce induré guérit vite par l'emploi de topiques merquiaux. Dès les premiers jours, la masse des gauglions inguinaux se prend, reste indolore et suppure très rarement. Le chancre induré est rarement multiple; j'en ai cependant constaté deux sur une femme qui ent ensuite d'autres accidents syphilitiques.

Dans nos bopitaux de France, où l'on peut étudier l'évolu-tion des maladies depuis l'invasion jusqu'à la guérison, on la terminaison, quelle qu'elle soit, on peut observer l'ordre de développement, les phases d'évolution des manifestations diverses de la syphilis. Dans un hôpital tel que celui de Choquan, on peut avoir pareille bonne fortune. Mais nons ne pouvons espérer avoir le même bonheur dans les ambulances des postes : nous soignons des miliciens et des prisonniers, gens que leurs travaux, leur libération, etc., nons enlèvent avant que nous ayons pu faire de leurs maladies des observations rigoureuses, suivies, complètes. Aussi n'ai-je pu suivre sur les indigènes l'évolution pleine et entière de la syphilis; l'homme atteint du chancre infectant disparaissait avant que sa maladie fut très développée, ou bien les individus m'étaient envoyés porteurs d'accidents queleonques, et partaient des que ceux-ci avaient cessé. Mais il n'en est pas moins vrai que nous avons eu sous les yeux une grande variété d'accidents syphilitiques sur de nombreux individus: accidents primaires, secondaires, tertiaires, et par analogie nous pouvons dire que la marche générale de la vérole des Annamites ne diffère pas, quant à la succession ordinaire des phénomènes qu'elle présente, de celle que nous connaissons à la vérole d'Europe. Cette opinion que que nous commassons a la verole d'Europe. Cette opinion que j'exprime ne s'applique pas toutefois à la rapidité plus on moins graude de cette évolution, ear je suis d'avis que la sy-philis se développe plus rapidement dans les pays claude que dans nos latitudes; je pense que, sous les tropiques, ses ma-nifestations sont plus mombreuses, que les accidents eutanés, par exemple, sont plus fréquents. Ceci nous paraît vai tout

BEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DE POSTE DE VINI-LONG. 285

aussi bien pour les Européens que pour les Asiatiques en Cochinchine.

Nous avons dit plus haut que l'on voit assez fréquemment en ce pays le chancre mou; nos observations ont porté sur des miliciens et prisonniers, sur des prostituées et sur des soldats européens qu'elles ont contaminés. Mais il résulte aussi de notre expérience personnelle, que nous regardons comme plus fréquent encore le chancre syphilitique. Celui-ci est moins souvent suivi de bubons, toutelois il en entraine quelquefois à as suite, et l'on comprend que ce n'est qu'une conséquence de la susceptibilité toute spéciale de l'appareil lymphatique dans ces régions. Quant au véritable bubon d'emblée, c'està-dire au bubon considéré comme accident primitif, je les regarde comme un mythe; si l'on peut soigneusement remonter aux sources et insister auprès des patients, on reconnaîtra que, le plus souvent, sinon toujours, cette lésion a été précédée d'une écorchure, d'une éraillure, d'une ulciration, dont parfois l'insignifiance a été telle q'on les a négligées et méprisées.

Il n'y a qu'un bubon d'emblée, mais non pas dans le seus quo no coulume d'attacher à cette expression, és est clui que l'on voit assez fréquemment chez des personnes très lymphatiques, arrivées à un profond degré d'anémie, encore bien qu'elles ne soient pas sons l'influence de la diathèes syphilitique. Mans en ce cas même, la suppuration gaugliounaire est-elle vraiment primitive et n'a-t-elle point été provoquée soit par un choc passé inaperçu, soit par une écorchire, une piqure, un bouton queleonque sur le trajet des vaisseaux lymphatiques qui sout en correspondance avec le ganglion affecté?

Nous avoirs vu, si souvent, la moindre écorédure provóquer une adénite, suppurée ou non, chez des geus à constitution appauvrie, que nous nous croyons parfaitement autorisé à poser la question qui précède, et, de plus, à peuser qu'il y a peu, sinon point de bubous d'emblée, quelle que soit leur nature, spécifique ou non. N'oublions pas, toutelois, que chez des serofileux, on a ru hien souvent des adénites, mais nous tombons alors dans les manifestations secondaires d'une diathèse, d'un état général, dans une catégorie d'accidents que nous n'avons point en vue ich.

Passons aux accidents de la syphilis constitutionnelle. Nous avons parlé de la rapidité avec laquelle ils se succèdent dans la plupart des cas; il ne faut point en conclure que, plus vite ils auront marché, plus tôt on sera débarassè de la maladie, car ils peuvent être à répétition. Cette évolution rapide indique seulement que les phénomènes, et particulièrement ceux qui affectent le derme et les muqueuses, sont favorisés par la sur excitation de certaines fonctions; c'est ainsi que, dans les pays chauds, les fonctions cutanées éprouvent une suractivité considérable. Aussi les sphilides s'y succèdent rapidement et se montreut très diverses, simultanément.

Quelque prompte que soit l'apparition des premiers accidents généraux, elle ne l'est point assez pour qu'on n'observe pas souvent ces malaises qui d'ordinaire les précèdent dans nos pays tempérés; c'est ainsi qu'il m'est arrivé plusieurs fois de deviner un chancre antérieur chez des prisonniers et des miliciens qui venaient se plaindre de céphalées fugitives et variables, de douleurs erratiques dans les muscles, les os, les tendons, alors qu'il n'y avait pas traces apparentes de syphilis constitutionnelle. Les plaques muqueuses et les érythèmes sont les premiers stigmates de l'infection, ils sont bien souvent simultanés. Les plaques muqueuses sont plus souvent communes, chez les Annamites aux parties sexuelles et à l'anus qu'à la bouche, et peut-être le bétel est-il pour quelque chose dans l'immunité de la bouche. Cette immunité n'est pas absolue; l'on est mis souvent sur la voie, chez les prostituées par exemple, quand les plaques buccales existent, par ce fait qu'elles ahandonnent alors l'usage du bétel dont le contact avec la muqueuse devient doulouroux

Une fois guéris ces accidents peuvent très bien reparaître plusieurs fois encore et à diverses époques'. Il n'est pas rare de voir des plaques muqueuses entre les orteils, elles forment des fissures douloureuses dont la guérison est lente. Les divers érythèmes out une conleur moins tranchée que sur la peau des blancs; on peut voir des macules, des papules, des ezcánas, des impétigos et quelquefois des tubercules qui s'ulcèrent.

L'alopécie est rare, je l'ai vue une fois, accompagnée d'autres symptômes syphilitiques. L'onyxis syphilitique me paraît plus fréquent chez les Européens, je l'ai rencontré une fois

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A l'heure même où j'écris ces lignes, je donne des soins à un milicien atteint de plaques maqueuses sur le lourrean de la verge; il a eu un chancre il y a un an et des plaques maqueuses un mois après le chancre.

sur un milicien, au médius de la main gauche. Les tubercules du tissu cellulaire sous-cutané se sont présentés à moi plus souvent que les cutanées, tant chez les Annamites que chez les Européens : plusieurs fois je les ai trouvés chez les premiers roulant sur la peau, aux jambes, aux bras, etc. : leur volume était variable, ordinairement il atteignait celui d'une noisette : assurément ces gommes doivent s'ulcérer tout comme en Europe, mais je n'en ai jamais vu parvenir à cette période. J'ai eu soin de dire plus haut que je ne prétends pas faire l'étude de la syphilis en Cochinchine, que je raconte sinplement ce que j'ai vu, et qu'il ne m'a point été donné de suivre un cas de syphilis depuis l'œuf jusqu'à la mâturité. Nous parlons toujours des Asiatiques. Je mentionnerai un cas d'iritis syphilitique : il céda aux mercuriaux. C'est la seule complication du côté des yeux que j'ai pu rattacher sûrement à la syphilis. Je ne doute pas toutefois qu'il n'y en ait d'autres, et de diverses sortes

Signalons des ulcérations, profondes ou non, de la peau, qui ne sont pas toujours consécutives à des tubercules, mais qui sont de nature syphilitique; des engorgements ganglionnaires chroniques. Souvent les tendances et les muscles sont le siège de douleurs aigués, de tension et de gonflements. Les exostoses ne sont nullement arraes, pas plus que les périosities limitées. Et l'on peut mettre à l'actif de la vérole une bonne partie de ces suppurations osseuses, de ces n'écroses et de ces caries si communes en Occlinehine.

Enfin, nous mentionnerons l'existence chez les Annamites du coryza syphilitique, de la carie des os du nez, du palais, etc., etc., d'après des cas que nons avons observés.

Les divers accidents que nous venons de citer sont assez facilement amendés par le traitement ioduré, mercuriel, etc.; mais le moyen de soigner méthodiquement et longuement, dans les conditions où nous exerçons dans les ports, ce peuple d'humeur variable et iullu de ces procédés des soi-disants médecins! Les médecins à Choquan peuvent seuls obtenir des résultats complets, on ne pent, il est vrai, envoyer tout le monde à Choquan.

3° Malformations. — l'ai vu un cas de pied-bot (équin) sur une jeune fille de Vinh-Long.

Le bec-de-lièvre est, comme le disent Thorel et Morice,

très fréquent en Cochinchine : il se passe peu de semaines sans que j'en voie un ou plusieurs cas, soit sur des prisonniers, soit sur les enfants que je vaccine : une scule fois je l'ai trouvé double. En vain l'ai voulu décider les parents à laisser opérer leurs enfants, toujours la même défiance, ou plutôt la même incuric, la même insouciance Il faut dire aussi que ces gens, presque tous gens de la campagne, out leurs occupations journalières et ne peuvent soigner convenablement leurs enfants : encore moins veulent-ils s'en séparer même pour quelques jours, Dans les nombreux cas qui se sont présentés, je n'ai iamais constaté que des divisions simples de la lèvre supérieure, je n'ai pas vu la fissure s'étendre au maxillaire, et à plus forte raison au voile du palais. Dans mes dillérents séjours en Cochinchine, j'ai remarqué trois cas de polydactylie : l'un sur un jeune batelier à Saïgon en 1875, lequel a sans doute été également observé par Morice; un second l'année suivante au Tongking (dans les deux cas, un pouce supplémentaire à une des deux mains); le troisième en 1877, il s'agissait d'un enfant qui avait un petit orteil supplémentaire au pied gauche.

Comme Morice, je n'ai pas cu l'occasion de constater l'hydrocéphalie chez les Annamites, mais plus heureux que lui,
jai pu observer le bégaquemet; à vrai dire, cette infirmité paraît plus rare qu'en Europe, je n'ai pu la rencontrer que dens
tois; mais il ne faut pas perdre de vue la rareté des relations
que nous avons avec les indigènes; je tieus d'ailleurs d'administrateurs des affaires indigènes que le bégayement n'est point
absolument rare. Nous ne parlons pas, hien entendu, de cette
sorte d'élimination de la parole, de bégayement affecté et pour
ainsi dire de bon ton, qu'emploient certains Annamites de
bonne famille dans leurs relations entre gens bien élevés ou
dans une conversation avec les personnes qu'ils respectent;
lis hésitent alors sur les most et affectent de rechercher les
tournures distinguées. Nous parlons d'un vice de langage.
d'une affection constitutionnelle.

La cécité de naissance est-elle aussi fréquente qu'elle l'est chez d'autres races? Il est impossible de le savoir. Elle existe certainement, cor il existe un jeune aveugle-ué dans un village derrière le fort.

Les sourds-muets se rencontrent plus souvent que ne le croyait Morice. Les Annamites disent que ce vice organique

n'est pas très rare. Entre autres cas, je citerai une jeune fille sourde et muette de naissance, qui habite aux abords du mar-ché à Vinh-Long. Et pourquoi de telles infirmités scraientelics moins nombreuses chez ce peuple que chez nous? Est-ce ettes moins nomoreuses chez ce peuple que chez nous? Lest-ce que les mariages consanguins, auxquels on a contume de faire une large part dans l'étiologie de ces vices organiques, seraient moins nombreux que chez nous? Serait-ce que l'hérédité aurait moins d'influence, et l'innété individuelle plus d'ini-tiative? Aucune statistique ne vient nous renseigner. L'hérédité en outre, a-t-elle, même en Europe, une grande prépondé-rance dans la question de la surdi-mutité? Quelle soit directe, alternante ou collatérale, est-elle une cause prédisposante si puissante? La question est ardue et complexe, s'il est vrai puissante? La question est arque et compiexe, s'il est vrai dis-je que, d'après le docteur Lucas dont le livre reinar-quable est un peu trop oublié aujourd'hui, s'il est vrai que les caractères héréditaires se transmettent pendant six générations. Je n'apporterai, pour ce qui regarde les Annamites, aucun éclaircissement à la question; on sait combien il est difficile de tirer des renseignements non crronés, positifs, de ce peuple indolent. Le culte qu'il porte en général à ses ancètres ne remonte guère au delà de deux ou trois générations. Ils n'ignorent pas toutefois la transmission héréditaire de certains caractères physiques, intellectuels ou moraux, mais ces notions sont très vagues dans leur esprit et ils se soucient peu de les approfondir.

De ne quitterai pas cette question de l'hérédité sans raconter les réflexions et remarques qui m'ont été communiqués par un fonctionnaire annamite, fort intelligent (ce qui n'est point rare parmi eux), et observateur (ce qui l'est davanlage) : Il avait fort bien remarqué que les enfants qu'une veuve avait d'un second mari pouvaient fort bien ressembler au premier mari défunt; il n'ignorait nullement que pareils phénomènes se voient chez les animaux et sont utilisés, même dans ce pays, pour le perfectionnement de la race chevaline par exemple. Il me denandait la cause de cette influence mystéricuse. Le n'étais guère plus édifié que lui sur la question; comme il était un peu médecin, je réussis assez bieu à lui expliquer la était un peu médecin, je réussis assez bieu à lui expliquer la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le Code annamite défend les mariages consanguins entre parents de la ligne masculine, mais les autorise entre parents de la ligne l'éminine.

théorie généralement admise. à savoir que certains ovules, restés dans l'ovaire, sont demeurés impressionnés par un coit, une fécondation antérieure. El, pour excuser ce qu'avait d'insuffisant mon explication, j'essayai de lui démontrer qu'il est des choses qu'aucun procédé matériel ne peut saisir sur le fait. Il le savait du reste, et n'a point insisté. Peut-être n'est-il pas plus convaincu, que je ne le suis moi-même, de la valeur absolue de la démonstration.

Des difformités telle que le nanisme, les diverses aibbosités paraissent également clairsemées chez les Annamites. Le rachitisme se montre quelquefois, mais plus rarement qu'en Europe : au moins en apparence. Il ne faut toutefois iamais perdre de vue qu'aucun travail statistique n'a pu être et ne scra de longtemps possible; il ne faut jamais oublier que les quelques millions d'habitants qui vivent en Basse Cochinchine sont assez disséminés et que nous avons rarement les grandes agglomérations que l'on voit en Europe : il en résulte qu'on se heurte moins souvent aux individus affligés de quelque anomalie physique. En France, même, par exemple, ces individus ne se rencontrent point à chaque pas; si l'on prend la population d'une grande ville, on trouvera que les gens atteints d'infirmités apparentes et bien accentués (culs-de-jatte, bossus, etc.) ne forment qu'une très minime portion de cette population, et sont assez rares pour être connus presque nominativement de toute la ville.

De ce qu'on trouve peu d'hypospadias partiels ou complets en Cochinchine, on ne peut rien conclure, ni faire de parallèle avec la fréquence de cette affection en France; et cela pour les raisons que nous venons de dire.

4\* Tumeurs. — J'ai dit plus haut que j'ai eu à traiter un milicien qui mourut avec tous les signes d'un cancer de l'estomac. Je n'ai pas à signaler d'autres tumeurs de même nature. Je pus mentionner l'ablation d'un petit lipôme, sis au niveat de l'omoplate gauche, chez un Annamite adulte.

Los kystes sont plus fréquents et de diverses dimensions; les kystes pluriloculaires du cou ne sont pas très rares et atteiguent un volume énorme, j'en avais observé un cas sur un Japonais en 1874; j'en ai vu deux autres dans ces dernières années sur des Annamites; ils sont situés d'un colè du cou et se distinguent facilement du gottre. Quant aux kystes sébaéés, ils BEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINH-LONG. 294

sont tout aussi fréquents que chez nous, on les trouve aux genoux, aux membres inférieurs, etc., etc.

Le goître est, selon moi, plus commun que ne le pensent Thorel et Morice, je l'ai vu plusieurs fois sur des hommes et sur des femmes, j'ai souvent palpé ees tumeurs qui étaient ordinairement bilobées, faciles à diagnostiquer, parfois de dimensions considérables. Je n'ai pu traiter ees affections. Quelle cause attribuer à ces tumeurs? il est difficile d'incriminer la dolomie ou toute autre roche magnésieune en Basse Cochinchine (encore moins l'usage de la neige fondue!). Un des derniers cas que l'observai était celui d'un individu originaire des montagnes qui avoisinent Ilué, mais il m'apprit que la tumeur s'était développée après son départ de son pays natal. Un missionnaire que je vis au Tongking eu 1874, et qui avait des notions d'histoire naturelle, m'apprit que les roches magnesiennes sont très répandues dans la province de Nghé-an, que toutefois il n'a point vu de goîtreux dans le pays. Toutes ces assertions sont évidemment très insuffisantes, néanmoins, nous crovons, avec Bouchardat, que l'existence du goître sur les terrains magnésiens n'est que l'effet d'une simple coïncidence.

Nous plaçons ici des productions de l'épiderune qui ne sont point, à proprement parler, des tumeurs : Les verrues sont à mon avis assez communes, quoique Morice ait cru le contraire, j'en ai détruit plusieurs.

Jen ai detruit piusieurs.

5º Abcès et phlegmons; panaris. — Les abcès chauds et
phlegmons circonserits ou diffus, que nous avons constatés et
soignés étaient de cause externe, consécutif à un coup, une
piqure, nne plaie du voisinage, etc. Nous avons soigné trois
panaris: deux épidermiques et un profond. Au dire des Annamites, cette affection serait chez eux assez peu eommune. Un
des panaris sous-épidermiques avait laissé après lui une sorte
d'hypertrophie des papilles de la peau, en sorte que le pouce,
siège du mal, paraissait avoir acquis le double de son volume
uormal. Je traite actuellement une femme atteinte d'un panaris profond, situé à l'extrémité de l'index de la main droite,
l'affection est très douloureuse, l'os commence à se récroser!.

Les phlegmons et abcès chauds, une fois ouverts, guérissent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La nécrose fut superficielle : au bout de vingt jours, la femme était complétement guérie. (Note postérieure.)

en général très rapidement. Un des meilleurs topiques a toujours été, entre nos mains, l'acide phénique étendu ; il est bien entendu qu'il n'était employé que lorsque le pus avait été évacué et l'inflaumation calmée.

6° Traumatismes. - La plupart des auteurs s'accordent à reconnaître la tendance générale qu'ont vers la guérison les traumatismes dans les pays chauds. Les coupures, blessures, fractures des os. etc., guérissent d'ordinaire très rapidement. chez les Asiatiques comme chez les Européens. J'ai vu se fermer avec une étonnante promptitude, et sans grands retentisse-ments sur l'économie, des blessures profondes, voir même chez des individus fatigués et même en puissance de diathèse strumeuse ou autre. Un Annamite qui travaillait aux démolitions de la citadelle, en février 4878, fut enseveli sous un bloc de terre ; il avait les deux os de la jambe gauche fracturés et de fortes contusions des téguments au niveau de la lésion osseuse ; le tibia faisait saillie et tendait à perforer la peau. Les fractures furent réduites, le membre pansé et mis dans un appareil, une fenêtre avant été ménagé au niveau des plaies cutanées. Le vingtième jour on enlève l'appareil, la soudure est faite. Le vingtcinquième le malade marche avec des béquilles ; quelques jours plus tard, il était complètement guéri. Sans parler de toutes les observations que nous avons faites, mentionnous seulement une large blessure qu'un buffle fit, d'un coup de corne, à un cnfant de 14 ans. La peau avait été détachée sur toute l'étendue de la fesse gauche et ne tenait plus que par un mince lambeau au milieu du pli fessier; une certaine proportion des fibres du grand fessier avait été arrachée. La peau détachée se sphacéla, mais, au bout de cinq, six jours, la plaie avait bourgeonné avec tant de rapidité et une telle exubérance, qu'elle arrivait au niveau du derme intact circonvoisin, et qu'au bout de huit jours, on voyait à son pourtour un liséré cicatriciel de très belle apparence. Je n'ai pu suivre la cicatrisation jusqu'au bout, l'enfant ayant été emmené par ses parents, comme il arrive presque toujours.

7° Affections osseuses et articulaires. — Deux cas d'ostétie traumatique du tibia ; quelques-una de périostite syphititique au tibia et à la face postérieure du cubitus, enfiu une périostite suppurée, manifestement d'origine scrofuleuse, résument, à peu près, tous les cas de phlegmasies osseuses qu'i

m'a été donné de voir à Vinh-Long chez des Annamites. Je ne parle que des phlegmasies aiguës. La périostite serofuleuse 1 dont je viens de parler affeeta une marehe aiguë, elle suppura promptement, l'abcès fut ouvert, le périoste fut trouvé décollé sur une étendue de plusieurs centimètres. Nous fimes une application de fer rouge, qui la guérit assez vite, mais il y eut nendant deux mois des ulcérations spontanées de la peau, non pas au niveau, mais dans le voisinage de l'ancien abcès sous-périostique. Ces ulcères ronds occupaient toute l'épaisseur de la peau, se ereusaient avec une rapidité étonnante, en vingt-quatre heures, et se guérissaient très vite pour reparaître à côté; les cicatrices minces, couleur lie de vin, se rouvraient assez facilement. Évidemment sous la peau l'os n'était pas tout à fait guéri. Toutefois, après des soins persistants, un traitement interne et des topiques appropriés, le malade guérit. Je l'ai revu plusieurs mois après : les cicatrices de la peau ne se révélaient plus que par une teinte un peu plus foncée que celle du reste des téguments; seule la eigatrice sise au niveau de l'ancienne périostite était déprimée, adhérente à l'os.

La carie des os n'est pas des plus rares, et j'estime qu'il faut regarder la scrofulose comme une de ses causes les plus puissantes; la lèpre a une valeur étiologique moins eomme. Jai vu des cas de carie des os du pied où il y avait uneu véritable fonte purulente des os du tarse; l'affection avait-elle débuté par les articulations ou par les os eux-mêmes, c'est ce que je n'ai pu sayoir.

Je n'ai pas observé le mal de Pott; d'après les renseignements que m'a donnés M. Maglioli, aide-médecin, un eas s'est présenté, en 1877, à Poulo-Condor, la déformation vertébrale était taugible, et dans l'aine existait un abeès par congestion.

J'ai constaté l'existence d'une arthrite sèche 3. J'ai guéri un milicien d'une hudarthrose du genou. Je n'ai pas vu de tu-

meurs blanches proprement dites.

Je n'insiste pas sur les différentes fractures des os des membres, que j'ai eucs à soigner; elles ont toutes guéri promptement et sans complications.

J'ai parlé plus haut d'une affection qui m'avait paru offrir

<sup>1</sup> Face antérieure du tibia du côté droit.

<sup>2</sup> Chez un vicillard.

quelque analogie avec celle que l'on nomme pied de Madura. De comptais pouvoir examiner le malade à mon aise, mais j'ai du l'envoyer à l'hôpital indigène Choquan où il a pu être l'objet des observations de nos eollègues. Lorsque le malade m'a quitté, le pied était doublé de volume; le tarse earié s'éehappait peu à peu, eonverti en sanie abondante, fétide, jaune, fuyant par de nombreux trajets fistuleux. Peut-ètre, au reste, n'avions-nous affaire qu'à une simple earie.

8° Maladies des régions. — Nous ne passerons pas en vue toutes les régions, nous nous contenterons de rapporter les diverses affections de quelque importance qui sont tombées sous nos yeux. Le nombre en sera fort restreint. Il 1' y a pas lieu d'insister sur plusieurs fractures du crâne qui se sont présentées dans certaines autopsies. J'ai déjà parlé de l'existence possible du mal de Pott, des rares cas de déviation du rachis. J'ai vu un cas d'ataxie locomotrice sur un milicien qui a dû être réformé et a probablement succombé depuis; j'en parle iei parce que je ne l'avais point encore observé au moment où j'écrivais les remarques faites en pathologie interne.

Les affections des yeux sont, comme on sait, très répanducs en Asie. Il existe, on l'a dit plus haut, des aveugles de naissance, mais la plupart des cécités sont attribuables à d'autres eauses, dont les principales sont : la variole, la vérole, la blennorrhagie, l'exposition prolongée à un soleil ardent et au miroitement des eaux des arrovos, peut-être aussi faut-il admettre l'influence étiologique de la malpropreté, de la scrofulose, de certaines exhalaisons ammoniacales. Le doeteur Cheval pense que ces deruières causent en Chine et au Japon de nombreuses affections des yeux (eampagne du Primauquet). Le caractère de gravité que revêtent trop souvent ees diverses lésions, quelles qu'elles soient, ne peut guère être amendé par le traitement employé par les empiriques annamites; un de leurs remèdes les plus inoffensifs eonsiste à tailler des feuilles d'un eertain caetus et à les appliquer, humides de suc, sur l'œil malade. Ils ont quelques bonnes pratiques, mais ils les emploient indistinctement et sans le moindre discernement. Les eonjonctivites et ophthalmies sont communes, surtout chez les enfants. Les premières brises de la mousson de nord-est amènent d'ordinaire des recrudescences de ces affections, et j'ai traité, avec succès, plusieurs ophthalmies purulentes. Les scarifications de la conjonctive m'ont donné d'excellents résultats. J'ai donné mes soins à une jeune Annamite atteinte de conjonetivite granuleuse, la malade, fort doeile, guérit. Les affections de la cornée consécutives aux ophthalmies, aux con-jonctivites aiguës ou chroniques, aboudent en ce pays et se mèlent à celles auxquelles une autre eause est attribuable. J'ai soigné, pendant trois mois, un négociant chinois qui faillit perdre la vuc. Atteint d'une conionctivite de l'œil dont il avait abandonné le traitement à un guérisseur indi-gène, il vit bientôt son œil envalui par une ophthalmic intense. Quand il se résolut à m'appeler, ie trouvai l'œil droit très enflammé, très douloureux, les deux paupières avaient leurs faces internes couvertes de végétations; la cornée n'était plus qu'un amas de taches grises, blanches et jaunâtres et était légèrement soulevée en son milieu, ce qui me fut fa-cile de voir au moyen de l'éclairage oblique. L'œil n'avait pas la moindre perception lumineuse. La saillie de la cornée dénotait un petit abcès, superficiel heureusement. L'inflammation, primitivement localisée à droite, avait ensuite gagné l'œil gauche qui était aussi très enflammé et atteint d'une kératite qui laissait passer encore quelques rayons lumineux. Notre homme n'avait, en outre, pas eu de selles depuis quinze jours et tous les médicaments chinois n'avaient fait que le constiper davantage. Pour comble, il était fumeur d'opium. Il était donc dans une situation très critique. Je lui administrai des drastiques avec succès; je lui interdis l'usage de l'opium, je perçai avec toutes les précautions voulues l'abcès de la cornée, j'administrai, plus, tard du calomel, et sans vouloir insister inutilement sur le traitement, j'appliquai des collyres appropriés et les cautérisations nécessaires (sulfate de euivre); quand les signes de phlogose furent apaisés, j'employai assez longtemps un collyre iodé-ioduré-laudanise qui fut très efficace. Quand un cottyre touc-touture-flaudamse qui tut tres etteace. Quantum mandare me quitta, l'œil gauche était guéri; son œil droit, qu'il avait considéré comme perdu, avait atteint le degré d'amélioration qu'il pouvait atteindre; il s'en servait peu pour se guider, mais il distinguait les objets, un peu confusément, il comptait les doigts qu'on lui montrait, etc.; une tache centrale de la corrole avait résisté à tous nos efforts. Mais l'œil gauche était tout à fait guéri. J'ai su plus tard que cet homme

était revenu à ses exeès d'opium et que sa vue s'en était de nouveau ressentie. Il a quitté Vinh-Long.

La cornée peut, tout comme chez nous, subir cette altération sénile, connue sons le nom de gérontozon. J'à observé cette disposition, formant un cerele complet, chez un riche et vieil Annamite de Vinh-Long; cet homme était en même temps atteind de pérrygion. Cette dernière affection est fort répandue : une fois (sur un homme de 30 ans), j'ai disséqué un plérygion qui empiétait légèrement sur la cornée; je l'ai disséqué de la base au sommet et j'ai cautérisé la plaie avec le crayon de sulfate de cuivre. Après cicatrisation, il restait une même tache blanche sur la cornée, la vision n'en était pas génée.

Signalons parmi les autres lésions observées : 1° un cancer de l'œil; 3º une fonte purulente du globe de l'œil; 5º une iris de cause syphilitique; etc. Nous avons observé une cataracte chez une vieille femme; elle s'est refusée à l'opération. Nous ne parlons point de lésion de la choroïde, de la rétine, etc., etc.; nous n'avons pu soumettre aucun malade à l'examen ophthalmoscopique.

Dans les diverses maladies qui peuvent affecter l'appareil audditf, je mentionnerai l'ottie aigué ou chronique, et les écoulements purulents pour leur fréquence et leur intensité. L'étiologie est complexe, on le conçoit, mais les Annamites ont une certaine tendance à rattacher ces maladies à une cause fiantastique; ils peuvent avoir raison en en attribuant une partie à la présence des corps étrangers, d'insectes, dans le conditt audditf, dans la caisse; raissi ils etagérent souvent. J'ai vu un cas attribué à l'introduction d'une sangsue, laquelle aurait véeu dans l'oreille depuis cinq mois, y aurait même fait des petits; toute la famille vivait aux dépens de l'oreille interne et même de la cervelle de la malheureuse patiente (c'était une femme). Tous ces désordres étaient évidents pour le bon Père qui m'adressa la malade. Je ne vis qu'une otite chronique avec gonflement du conduit; si la sangsue avait eausé le mal, elle s'était sequivée, comme on pense, depuis longtems.

J'ai pratique l'extirpation d'un polype mou du conduit auditif externe sur un Appareite de 37 ans.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fongus marchant assez lentement, commençant à perforer la cornée, complètement opsque; à travers la perforation, se montrent des fongosités rougeàtres et asignantes, ichor fétide (janvier 1879).

Rien à dire sur la maladie de Ménière, sur les autres affections de l'appareil auditif.

Nous passerons rapidement sur les maladies des autres ré-

Les hernies inguinales et crurales quoique moins communes que chez nous, ne sont pas introuvables, comme plusieurs exemples en font foi. J'ai traité pendant plus d'un mois, à l'ambulance, un Chinois dont l'abdomen avait été perforé d'un coup de couteau; l'épiploon faisait au-dessous de l'estomac une hernie de la grosseur du poing; l'intestin ne paraissait pas atteint, car il n'y eut que de très légers troubles gastro-intestinaux. Après avoir serré dans une ligature le pédicule de la tumeur qu'il était impossible de réduire, puisque le sphaccle commençait lorsque le blessé nous arriva, nous favorisàmes par des caustiques la chute de la tumeur d'un soute de la commençait complète et sans complications.

Quelques mois auparavant (avril 1878) je donnai mes soins à un Annamite auquel, d'un coup de corne, un bœul avait fait une plaie inguinale (côté droit) allant de l'épine iliaque antéro-supérieure à la racine de la verge; le péritoine était intact; les ganglions et le tissu cellulaire étaient dilacérés. La guérison toutefois survint rapidement, en quinze jours, par deuxième intention. (A continuer.)

## TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU SÉNÉGAL

### PAR LE DI A BORTES

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE (AGRÉGÉ LIBRE)

(Suite \$.)

## HÉPATITE.

« Au Sénégal, dit M. Gestin 2, il n'est pour ainsi dire pas un blanc qui ne souffre plus ou moins de l'hypochondre droit ».

Yoy. Arch. de méd. nav., t. XXXIII, p. 414, 270, 521, 416; t. XXXIV, p. 478, 530, 450; t. XXXV, p. 444, 280, 475; t. XXXVI, p. 417, 521; t. XXXVII, p. 140, 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De l'influence des climats chauds sur l'Européen. Paris, 1857.

298 A. BORIUS.

La congestion du foie est fréquente dans cette colonie, comme dans tous les pays paludéens. L'hépatite n'est constituée que lorsqu'il y a inflammation, ou au moins commencement d'inflammation de l'organe. Dutroulau 'a divisé l'hépatite en quatre degrés. Ces degrés, adoptés par la plupart des auteurs, sont : 1° le point de coté hépatique; 2º l'hépatite aigué; 5' l'hépatite elronique; 4' l'abcès du foic. Si tous les relevés mensuels et trimestriels étaient faits d'après des observations portant es indications de la gravité de la maladie, nous posséderions les élèments d'une statistique des plus importantes. Il n'en est malheureusement pas ainsi. En outre, le diagnostie de l'hépatite présente certaines difficultés. Dans bien des cas, les souffrances de l'organe sont assez peu vives pour n'être pas accusées par le malade, et la fièvre qui accompagne l'hépatite, a son début, est prise pour un accès de fièvre intermittente.

a son debut, est prise pour un acces de never intermittente. Nous avons vu, au Sénégal, quelques médecins considérer l'hépatite comme rare, alors que d'autres médecins la disaient très fréquente. L'habitude de voir, à chaque instant, les malades entrer pour des accès de fièvre intermittente fait souvent négliger l'examen du foie; le malade lui-même, en citant ses nombreux accès de fièvre antérieurs, facilité l'erreur de diagnostic. Le silence de l'organe hépatique est souvent tel, que l'ou ne diagnostique l'affection que parce qu' on la cherche, comme, en France, on ne diagnostique souvent l'endocardite qu'en la cherchant. Tandis que certains individus pérouvent des douleurs constantes dans le foie, dès que cet organe est atteint, et font de nombreuses entrées à l'hôpital pour ce motif, certains autres peuvent supporter la maladie sans jamais avoir recours au médecin. C'est ainsi qu'on a pu voir un soldat tomber foudroyé au moment où, arrivé à l'étape, il buvait l'eau d'une source. Effrayé de cette mort subite, le médecin des troupes fit l'autopsie, et trouva que ect homme était mort de la rupture d'un abcès du foie dont jamais il n'avait songé à se plaindre. Ces causes font, en partie, échapper l'hépatite et ses divers degrés aux recherches statistiques; elles diminuent la valeur des nombres exprimant la morbidité, la gravité et la mortalité de cette maladie.

Morbidité. - A Saint-Louis, 16,366 hommes, appartenant

<sup>1</sup> Traité des maladies des Européens dans les pays chauds.

aux différents corps de troupes dont l'effectif est connu, ont fourni, en vingt ans, 772 entrées à l'hôpital pour hépatites!, soit une morbidité de 4,7 pour 190. A l'hôpital de Gorée, la morbidité des troupes n'atteint, pour hépatite, que 5,6 pour 190. La morbidité arie, d'ailleurs, considérablement, selon les divers corps militaires : à 2,5 pour l'artillerie, elle s'est élevée à 8,8 pour la cavalerie; tandis que, pour les soldats disciplinaires que nous avons vus si maltraités par les diverses formes de l'infection palustre, la morbidité par les diverses formes de l'infection palustre, la morbidité par les diverses formes de l'infection palustre, la morbidité par les diverses formes de l'infection palustre, la morbidité par les diverses formes de l'infection palustre, la morbidité par les diverses formes de l'infection qui s'observe d'ailleurs dans les pays non paludéens.

Gravité. - Dans les deux hôpitaux réunis de Saint-Louis et de Gorée, on a compté, en vingt ans, 1529 entrées pour hépatites. Ces entrées ont fourni 125 décès et ont nécessité l'évacuation, sur la France, de 340 malades sous le nom de convalescents. De ces derniers, combien ont succombé? Impossible de le savoir. Le rapport du nombre des décès, au Sénégal, au nombre des entrées, donne 8.2 décès pour 100 malades. Sur ces 100 malades, il a fallu en renvoyer en France, hors de service, 22,2; de sorte que 69 seulement de ces malades sont sortis capables de faire leur service. Même en ne tenant pas compte des Européens qui succombent après leur renvoi en France, la gravité de l'hépatite est donc considérable, au Sénégal. Cette maladie est d'autant plus dangereuse, qu'elle est souvent méconnue. Les salles d'autopsie réservent souvent de désagréables surprises, sous ce rapport, au médecin qui n'a pas toujours en vue l'idée de la possibilité d'une hépatite suppurée dans les cas de fièvres graves et n'a pas eu l'esprit tendu vers la recherche des symptomes de l'hépatite.

L'influence du temps de séjour, au Sénégal, sur la gravité croissante des atteintes d'hépatite a été mise en évidence par Thévenot¹. Elle a été vérifiée par les observations postérieures, Elle a servi à Thévenot d'argument contre la possibilité de l'acclimatement des Européens au Sénégal.

Si l'on peut comparer l'hépatite aigue coloniale, à la pneu-

<sup>2</sup> Ouvrage cité, p. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bérenger Féraud, tabl. 59 et 61

300 A. BORIUS.

monie observée en Europe, il est évident que la gravité plus grande des hépatites, en raison du temps de séjour dans la colonie, est un fort argumentenente la possibilité de l'acclimatement. Un créole, un homme des régions tropicales qui s'acclimate en Europe, voit au contraire, à mesure que son séjour dans les régions tempérées se prolonge, diminucr la sus ceptibilité de ses organes thoraciques aux causes multiples de maladies qu'il rencontre dans la climatologie des pays tempérés.

Mortalité. — La durée souvent longue de l'affection, lorsqu'elle doit entrainer la mort, permet d'évacuer sur la France un grand nombre des hommes atteints d'hépatites avec ou sans menace d'abcès du foic. Il ya là, on le comprend, unc cause diminuant le chiffre de la mortalité par cette maladie, ou du moins celui qui la représente dans la statistique des hôpitaux. 16,566 hommes ont fourni à Saint-Louis 51 décès pour hépatite, soit une mortalité de 0,51 pour 100. A Gorée, la mortalité a atteint 0,55 pour 100. La mortalité générale par hépatite est, au Sénégal, de 0,3 pour 400; mais il faut ajouter que le chiffre des évacuations sur la France, pour cette cause, s'élève à 1,1 pour 100 des hommes de l'effectif. Alors que dans l'hôpital de Saint-Louis le nombre des décès par hépatite s'est élevé, en vingt ans, à 51, nous comptions, en France, à l'hôpital maritime de la ville de Brest, 26 décès pour hépatites dans une période de dix aundées. Il meurt donc autant d'hommes succombant aux suites de l'hépatite à l'hôpital de Brest que dans celui de Saint-Louis.

Toutes les hépatites traitées à Brest ne viennent pas du Sénégal, mais Brest est loin de recevoir, en totalité, les malades évacués de cette colonie. Nous pensons que la mortalité réelle par hépatites contractées au Sénégal, doit être au moins double de celle indiquée par une statistique forcément incomplète.

Nous verrons un fait analogue influer sur le chiffre de la mortalité par dysenterie, tandis que le chiffre de la mortalité par fièvre pernicieuse et celui relatif aux fièvres bilieuses mélanuriques, ne subissent pas d'atténuation. L'acuité de ces

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. Borius, Le Climat de Brest et ses rapports avec l'état sanitaire, 1 vol. in-8° de 384 pages. Paris, 1879, chez J.-B. Buillière et fils.

dernières maladies ne permet l'évacuation sur la France que lorsque la convalescence réelle est établie.

Influences des localités. — Le tableau de la fréquence proportionnelle des maladies et des morts suivant l'effectif dans les divers points de la colonie, fourni par la riche statistique de M. Bérenger-Féraud, montre que les hépatites sont plus fréquentes dans le llaut Sénégal que dans toutes les autres parties de la colonie. Cependant, la durée assez longue de l'hépatite, permet d'évacuer les malades, avec assez de facilité, d'un point sur un autre, et ôte aux chiffres fournis par ce tableau la plus grande partie de leur signification. Un seul point reste évident, c'est l'influence funeste des localités de l'intérieur du pays, comme Médine et Bakel. Ce sont, il faut en faire la remarque, celles où les températures moyennes et extrêmes sont les plus élevées. L'influence des hautes températures sur la production des maladies du foie est bien connue. Elle est confirmée, au Sénégal, par l'observation.

Influences individuelles. — Sur 100 malades européens, on compte en moyenne, dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée, 3 entrées pour hépatite, alors que 100 noirs malades ne comptent que 2 entrées pour cette maladie. L'hépatite est

donc assez fréquente chez les noirs faisant partie de nos troupes. Les Maures sont souvent atteint d'hépatite; leurs médecins sont mêmes assez habiles dans le traitement de cette maladie. A Dagana, on voit des Maures porteurs de cicatrices qui dénotent l'emploi du feu comme moyen curatif mis en usage pour obtenir la résolution des engorgements du foie. D'autres sont porteurs de cicatrices d'incisions linéaires faites pour évacuer le pus d'abcès du foie. Le docteur Berville a vu un médecin maure opérer un abcès du foie à l'aide d'un instrument tranchant. M. Cerf-Mayer 2 n'a vu les médecins maures opèrer au Sénégal, dans des circonstances analogues, que lorsque la fluctuation de l'abcès était devenue très évidente. Nous avons vu un assez grand nombre de mulâtres atteints d'hépatites et nous avons observé chcz eux, assez souvent, des abcès du foie, pour affirmer que le mulatre, est, au Sénégal, aussi exposé à cette maladic que l'Européen.

Remarques sur les maladies du Sénégal (Thèse de Paris, 1857).
 Deux années de séjour à Alexandrie d'Egypte (Thèse de Paris, 1869).

L'influence de l'alcoolisme nous a paru bien accusée comme causeau moins prédisposante de l'hépatite, dans un certain nombre de cas. Nous avons dit, plus haut, que les différents corps de troupes étaient fort inégalement exposés à cette affection, la solde plus ou moins élevée qui permet plus ou moins d'habitudes d'intempérance est certainement la principale causc de ces inévalidés.

Influences météoriques. — Pour constater l'action des divers météores sur la production des hépatites, il faudrait faire une distinction entre les entrées pour première atteinte de cette maladie et les entrées pour rechutes; il faudrait aussi distinguer l'hépatite spontanée de celle qui survient si souvent comme complication de la dysenterie. L'hépatite qui sévit dans des régions où il y a impossibilité de développement de l'élément paludéen, sur la durée et sur la marche de laquelle le sulfate de quinine u'a nulle action, ne présente aucun lien commun avec les maladies paludéennes. C'est bien au Sénégal, selon l'opinion de MM. Chassaniol, Berg 1, Bérenger-Féraud, une maladie climatérique. Cependant, les statistiques que nous trouvons dans l'ouvrage de ce dernier auteur sont loin de mettre, en évidence d'une manière nette ces influences climatériques. Quand on groupe les entrées pour hépatites, dans les différentes localités, par semestres, par trimestres ou par mois, on n'arrive à aucun résultat caractéristique. La distribution par trimestres correspondants aux saisons météorologiques, celle par mois, donnent des résultats contradictoires. A Saint-Louis, le printemps présente un nombre d'entrées pour hépatites, inférieur à la moyenne, tandis qu'à Gorée le printemps est le moment du maximun des entrées. L'été donne un maximum d'hépatites, à Saint-Louis, tandis que, dans les autres points du Sénégal, e'est tantôt l'hiver, tantôt l'automne. Dans ces statistiques, en confondant les divers degrés de l'hépatite, on a ajouté entre elles des unités qui n'étaient pas de mêmenature-De là le peu de valeurs des résultats obtenus.

L'expérience clinique nous a appris que l'hépatite sigué franche est susceptible de se montrer, au Sénégal, à toutes les époques de l'année (comme la pneumonie en France); mais c'est

¹ Étule sur l'étiologie de l'hépatite observée au Sénégat (Thèse de Paris 1860).

surtout une maladie de la saison sèche. Les causes déterminantes les plus ordinaires de l'hépatite aigué sont les refroidissements. qu'ils ont plus de chances de se produire dans la saison sèche. C'est encore dans cette saison que s'observent les maxima considérables de la température agissant comme causes prédisposantes. Thévenot a peint, par une expression très juste, cette étiologie de l'hépatite : « L'Européen s'enrhume du foie, au Sénégal, dans les circonstances où il s'enrhume du poumon en Europe. »

Les mois de décembre et janvier sont, à Saint-Louis, ceux pendant lesquels l'hépatite aiguë se montre de préférence pour la première fois. Horton' indique aussi ces deux mois comme ceux de la plus grande prédisposition à l'hépatite, sur les rives de la Gambie.

### DVSENTERIE ET DIARRIIÉE.

Maladie ubiquitaire, la dysenterie est commune dans toutes les régions de l'Afrique. Elle est, au Sénégal, la plus grande cause de mort. Elle revêt parfois la forme épidémique, et ravage alors les populations indigènes comme les groupes d'Européens. « Les partisans de l'identité du miasme paludéen et de la cause spécifique de la dysenterie deviennent de moins en moins nombreux \*. » Il suffit qu'on ait constaté la présence de la dysenterie dans certains pays non paludéens pour qu'il ne reste aucun doute à cet égard. Cependant, l'intensité du paludisme, au Sénégal, est bien faite pour favoriser cette confusion.

« La diarrhée et la dysenterie ne peuvent être séparées dans leur étude. Ces deux affections sont unies par des liens étroits; elles ont les mêmes causes, se manifestent aux mêmes énoques. alternent dans leur cours, et passent d'une forme à l'autre. Il est impossible, à un moment donné, de savoir si l'on a affaire à une dysenterie ou à une diarrhée 3. » Les nombreuses divisions établies par les auteurs entre les dysenteries et les diarrhées rendent elles-mêmes impossible la distinction de ses deux maladies dans une statistique nosocomiale.

Ouvrsge cité, p. 506.
 Nielly, Considérations relatives à l'étiologie et au traitement de la dy-teuterie des pags chauds (Thèse de Paris, 4864).
 Gestin, Thèse citée.

Morbidité. - A Saint-Louis, 16,366 hommes appartenant aux corps dont l'effectif est exactement connu, ont fourni, en vingt ans, 5093 entrées à l'hôpital pour dysenterie ou diarrhée. La morbidité a donc été de 31.1 pour 100 hommes de l'effectif. A Gorée, elle n'a été que de 26,8. Il y a d'ailleurs de grandes variations dans cette morbidité, selon les différents corps de troupes. Elle a été, à Saint-Louis, pour l'infanterie, de 51.7; pour l'artillerie, 52.6; pour la cavalerie, 18.3; pour les soldats disciplinaires, 50,9; pour la marine, 25,0. Près d'un tiers de la garnison, 34 pour 100, passe dans l'année à l'hôpital pour dysenterie ou diarrhée. Dans certains corps de troupes comme celui des disciplinaires, plus de la moitié des hommes entrent à l'hôpital pour l'une ou l'autre de ces maladies. Il faut, toutefois, remarquer que la dysenterie affectant le plus souvent une marche chronique, des entrées multipliées sont fournies par les mêmes hommes; conséquent, il n'est pas parfaitement exact de dire que 31 hommes pour 100 sont atteints. On peut plus exactement formuler le résultat de cette statistique, qui n'a pu tenir compte des rechutes, en disant que l'effectif donne en réalité 51 pour 100 de ses hommes à l'hôpital pour cette cause. La durée du séjour à l'hôpital étant en moyenne de 18 jours pour dysenterie, on voit combien cette affection diminue en réalité nos forces militaires. Il est vrai qu'à certain moment, au Sénégal, tout le monde étant plus ou moins malade, soit de diarrhée, soit de fièvre, les troupes n'en marchent pas moins, et cette armée de valétudinaires combat presque toujours avec avantage les armées indigènes braves et aguerries, il est vrai, et d'une grande supériorité numérique, mais privée de tout ce que donne d'avantages la civilisation sur la barbarie. C'est ainsi qu'une poignée d'hommes plus ou moins malades peuvent maintenir dans le respect une population considérable.

A Sierra-Leone, la dysenterie et la diarrhée sévissent sur la population indigène et sur la garnison, la morbidité ne serait cependant, d'après Horton, que 2 pour 100 pour ces causes.

Gravité. — Dans les deux hopitaux réunis de Saint-Louis et de Gorée, il y a eu, en vingt ans, 10,055 entrées pour dysenterie ou diarrhée, entrées qui ont fourmi 757 décès et ont nécessité le rapatriement de 878 malades. En prenant pour expression de la gravité de la maladie le rapoort du nombre

des décès à celui des entrées, on trouve que 7,3 pour 100 des malades ont succombé. On ignore le nombre de décès fournis par les 8,7 pour 100 des malades qu'il a fallu évacuer sur la France. Les hôpitanx de nos ports maritimes sont pleins de ces prétendus convalescents de dysenteries et de diarrhées provenant de diverses colonies, parmi lesquelles le Sénégal fournit sa large part.

Par la mortalité nosocomiale qu'elle fournit par sa durée, par ses rechutes nombreuses, par ses complications, parmi lesquelles il faut compter l'hépatite, par la nécessité si fréque du rapatriement en France comme dernier moyen d'obtenir la guérison, la dysenterie est la plus grave des maladies endémiques du Sénégal.

Cette maladie parait être la plus redoutable cause des décès chez les indigènes. Souvent elle revêt la forme épidémique M. Berville' a vu le village de Bakel, qui contenait alors 7000 âmes, perdre, en 26 jours, 59 de ses habitants, dont 18 par dysenterie et 21 par des maladies diverses.

llorton a vu, à l'hôpital de Kyssey, à Sierra-Leone, hôpital qui reçoit les esclaves libérés, la dysenterie enlever 76 pour 100 des malades, en 1846, et 75 pour 100, en 1848.

La mortalité pour dysenterie et diarrhée est, à l'hôpital de Saint-Louis, de 1.91 pour 100 hommes de l'effectif, elle est, à Gorée, de 1.86.

Ces chiffres sont au-dessous de la vérité, à cause des évacuations d'un nombre considérable des malades les plus gravement atteints sur les hôpitaux de France. Tant qu'en France nous n'imiterons pas ce que fait l'Angleterre, qui publie annuellement la statistique de la mortalité de ses troupes coloniales, nous ne pourrons guère obtenir que des approximations résultant de ce qui se passe dans l'intérieur de nos hôpitaux coloniaux.

Íufluences des localités. — La fréquence de la dysenterie va en augmentant à mesure que l'on considère l'état sanitaire des localités de plusen plus avancées dans l'intérieur du pays. Tel est, du moins, le résultat des statistiques. D'après ce que nous avons pu constater, la fréquence de la dysenterie augmente en descendant le long de la côte occidentale d'Afrique. La dysenterie est plus à redouter à la côte de Guinée qu'au Sénégal.

<sup>1</sup> Thèse citée

A la chte septentrionale du golfe de Guinée, elle ravage les populations indigènes. Il y a, d'ailleurs, des variations très sensibles, d'une année à l'autre, dans la fréquence et dans la gravité de la dysenterie, ce qui provient sans doute, de la forme éoidéminue que revét varfois cette maladie.

Influences individuelles, — Nos troupes européennes sont plus éprouvées par la dysenterie que les troupes indigénes, mais les diarrhées et les dysenteries enlèvent parmi les habitants indigénes unetrop grande quantité d'enfants, et atteignent trop souvent les adultes, pour que l'on puisse admettre qu'il y ait une réelle inégalité entre les deux races devant ces maladies. Si la malaria jouait, dans l'étiologie de la dysenterie, le rôle qu'on lui a attribué, il n'en serait certainement pas ainsi. L'influence des conditions hygiéniques dans lesquelles sont placés les individus est bien plus prononcée que celle de la race. Nous avons dit, plus haut, combien étaient variables les conditions de morbidité par dysenterie, selon les différents corps de troupes.

Influences météoriques. — Empruntons à la statistique du Tratié des maladies des Européens au Sénégal, les documents relatifs aux dysenteries et diarrhées, et cherchons à présenter ces documents sous une forme simple, comme nous l'avons déjà fait pour les fièvres.

Répartition de 40 dysenteries ou diarrhées sur 4 saisons.

|           | Saint-Louis. | Gorée. | Bas-Sénégal. | Haut-Sénégal. | Sénégal<br>en général. |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------------|------------------------|
| Hiver     | 10           | 12     | 10           | 12            | 9                      |
| Printemps |              | 8      | 8            | 9             | 8                      |
| Été       |              | 10     | 10           | 7             | 10                     |
| Automne   | 14           | 10     | 12           | 12            | 13                     |
|           |              |        |              |               |                        |

## Répartition de 20 dysenteries ou diarrhées sur 2 saisons.

|               | Stint-Louis, | Gorée. | Bas-Sénógal. | Haut-Sénégai. | Sénégal<br>en général |
|---------------|--------------|--------|--------------|---------------|-----------------------|
| Saison sèche. | 7            | 10     | 9            | 10            | 9                     |
| Hivernage     | 13           | 10     | 11           | 10            | 11                    |
| -             | _            |        |              | -             |                       |
|               | Qn.          | 90     | 90           | 90            | iio.                  |

Dans n'importe quel groupe, divisant l'année, la moyenne des malades est toujours 10. On constate d'abord le peu de différence entre les nombres des entrées dans la saison sèche et dans l'hivernage. L'influence de l'hivernage se fait cependant sentir pour la dysenterie comme pour les fièvres pellu-déennes mais d'une manière beaucoup moins prononcée. La repartition par saisons météorologiques montre que le printemps est l'époque du plus petit nombre de dysenteries; vient ensuite l'hiver. En été, la moyenne est atteinte; elle est dépassée en autonme. La répartition n'est pas la même selon les localités : dans le Haut-Sénégal, l'été, moment du renouvellement des troupes, fournit noins de dysenteries que l'hiver et même que le printemps.

A Saint-Louis, le grand nombre des entrées à l'hôpital donne à leur répartition, selon les mois, une importante signification. Le minimum des dysenteries se présente en avril. Le nombre des entrées croît très régulièrement d'avril à décembre, moment du maximum, puis décroit assez rapidement en janvier, février et mars. Ainsi, la dysenterie est une maladie de l'hivernage; elle augmente pendant toute la durée de cette saison et même jusque dans les premiers mois de la saison suivante.

Si les variations de température ont une action sur la production des dysenteries, cette action est loin d'être mise en évidence, puisque le mois d'avril, mois des plus grandes oscillations d'urnes de la température, se trouve être précisément celui où les dysenteries sont rares, tandis que les dysenteries croissent rapidement en nombre, pendant les mois de l'hivernage, où les oscillations de la températuresont si faibles. Le refroidissement joue certainement un rôle dans l'étiologie de la dysenterie; nous avons pu le constater à Dagana et à Dakar; mais ce rôle est secondaire, et l'examen de la fréquence de la maladie, sur tout le Sénégal, pendant une longue suite d'années, vient contredire les conclusions que nous avions antérieurement tirées d'un nombre restreint d'observations faites dans des localités particulières, pendant un temps très limité?

#### ANÉMIE.

Dans un pays où les Européens souffrent tous de l'atteinte de quelque maladie, et forment, en quelque sorte, une population de valétudinaires et de convalescents, l'anémie imprime son cachet sur tous les visages. Le nouveau débarqué fait seul une exception qui accuse fortement, par le contraste qu'elle produit, l'état de santé de la population blanche du Sénégal. Pouvant résulter de maladies diverses, fièvres graves, palu-

Pouvant résulter de maladies diverses, fièrres graves, paludisme, dysentierie, etc., l'anémic suit les convalescences de ces maladies, ou se produit lentement sous l'influence débilitante du climat; plus souvent encore, sous celle des atteintes du paludisme. On voit, parfois, des hommes tomber dans un état de chloro-anémie très profond après avoir eu seulement trois ou quatre accès de fièvre. A Dagana, nous en avons vu des exemples sur des hommes arrivant de France, et n'ayant que deux mois de séiour au poste.

D'après ce que nous venons de dire de la généralité de l'anémie sur tous les Européens du Sénégal, on comprend que les entrées à l'hôpital n'ont lieu, pour anémie, que lorsque cette maladie a amené un état de débilité très grande. Le diagnostic anémie n'est porté que lorsque aucun cortège symptomatique ne permet d'en établir un autre.

Ceci posé, nous trouvons que la morbidité pour anémie, prise dans ce sens restreint est, au Sénégal, de 11,5 sur 100 hommes de la garnison. — La mortalité est de 0,2 pour 100 hommes de la garnison. — Enfin la gravité de la maladie est représentée par 2,7 décès pour 100 malades, et 17 rapatiements. Ces chiffres n'ont qu'une valeur très limitée. Il est évident que la marche ordinairement lente de l'affection permet le renvoi fréquent en France, ou laisse survenir quelque maladie sur le compte de laquelle le décès est porté.

La gravité de la maladie augmente avec la localité, et l'éloiguement de cette localité qui rend plus difficile le rapatriement. Rien n'est triste comme la mort par anémie dans les
postes isolés et lointains de nos possessions Sénégalaises, Le
malade s'éteint lentement, meurt pour ainsi dire debout. Les
hallucinations de la nostalgie finissent par remplacer, pour lui,
la vie réelle. S'asseyant chaque jour à votre table, il vous parle
de sa famille, de la promenade qu'il vient de faire sur la place
publique de sa ville natale; il répond aux paroles que lui adressent des êtres imaginaires ou des personnes aimées dont sa
mémoire lui fait passer l'image sous les yeux. Lorsqu'il sort de
son état de douce folie, d'hallucinations mélancoliques, c'est
pour reconnaître l'affreuse réalité des choses, prendre le calendier, ry biffer un des jours qui le séparent du moment de l'ar-

rivée du navire qui doit apporter son remplaçant, arrivée qui souvent a lieu trop tard. Nous avous vu se dérouler ce triste tableau sous nos yeux. Cette vision de la patrie absente, triste et poétique rêve du mourant dans l'exil, attriste et console la fin de l'anémique. Ces hallocinations mériteraeinet aussi bien que celles de l'alcoolique d'occuper la plume du réaliste. Il lest triste de voir un médecin pleni d'avanir et de jeunesse,

Il est triste de voir un médecin plein d'avenir et de jeunesse, arriver de France, se plongerau milieu d'une épidemie de la fièvre jaune, y contracter la maladie et succomber en emportant les vique nous l'apprenions il y a quelques jours pour l'un de nos meilleurs élèves. Mais que penser de la mort par anémie du médecin dans un poste du llant Sénégal? Il a pu. au dernier moment, évacuer tous ses malades sur le chef-lieu; mais il est seul, et, seul, il n'a pas le droit d'abandonner ce poste où des Européens ont encore besoin de lui. La porte du retour en France se ferme au départ du dernier navire qui descend le fleuve; il faut que lentement, sans bruit, ignoré, il meurt à son poste; il y meurt.

### COLIQUES SÈCHES.

Un certain nombre des coliques sèches, observées au Néuégal, ont pour origine un empoisonnement saturnin. Ces coliques, et les graves complications qui en sont la suite, s'observent chez les individus exposés à cet empoisonnement par leur profession ou par quelques conditions spéciales de leur manière de viver.

Un nombre assez considérable de coliques sèches, fournissant des entrées dans les hôpitaux du Sénégal, ne sont pas des empoisonnements saturnins. Ces coliques ne doivent pas non plus être rattachées à une origine paludéenne. Elles ne subissent pas la moindre influence a vantageuse de la part de la quinine L'appareil symptomatique qui les accompague est limité aux organes abdominaux: il peut succéder à des troubles nerveux divers mais n'en est généralement pas suivi et ces troubles sont peu graves. Ces coliques règnent surtout à la fin de l'hivernage et au commencement de la saison sécle.

Nous avions, en 1864, soutenu, dans notre thèse, l'idée de la non-identité de toutes les coliques sèches observées au 310 A ROBIUS

Sénégal et de la colique de plomb. Depuis lors, des nouveaux séjours dans les colonies n'ont apperté aucune modification à notre manière de voir, notre opinion s'appuyait sur deux observations.

La première peut se résumier ainsi: A la suite d'une angine diphthéritique grave, au début de la convalescence, survint une névralgie frontale opiniatre continue. A cette névralgie succèdent des troubles amaurotiques de la vision qui durent citiq jours. Ces phénonèmes nerveux disparaissent, et, dix jours après, sous l'influence d'une température très élevée, en rade de Tunis, survient, chez ce malade, une attaque de colique sèche qui dura sept jours et se termina par des selles abondantes succèdant à une constipation de neuf jours. Puis tous les accidents cessèrent. Cette observation, dont nous fûmes le sujet, eut lieu à bord de l'Arcole, vaisseau de l'escadre de la Méditerranée, en 1857. Aucun autre cas de coliques séches ne fut observé à bord de l'Arcole où 10 n ne vit ni coliques de plomb ni fièvres intermittentes.

La seconde observation est également rapportée dans notre thèse; elle fut faite en 1862, au poste de Dagana, sur un sergent nommé Cler. C'est une observation de fièrre pernicieuse à forme délirante. Vers la fin de la maladie nous observames sur ce sujet, de curieux phénomènes nerveux. Ce fut d'abord une hyperesthèsie cutanée qui dura 4 jours. A cette hyperesthèsie succéda, pendant 24 heures, une névralgie douloureuse des muscles antérieures de l'abdomen, Puis surviment des douleurs suivant les trajets des nerfs principaux des membres, ces douleurs arrachaient des cris au malade, elles cesèrent et firent place à une sciatique double qui persista pendant cinq jours et disparut. Le malade fut alors pris de violentes coliques; a l'hôpital de Saint-Louis, sur lequel nous avions évacué ce sergent, le diagnostic porté fut : coliques sèches. Le malade finit par guérir sans autres complications.

par guerr sans autres compications.

Dans ce cas, comme dans la première observation, la colique sèche n'a été qu'une forme particulière des troubles nerveux multiples qui avaient accompagné la maladie, puis l'avaient
suivie. Peut-on attribuer à un empoisonnement saturnin les
troubles divers qui constituaient l'hyperesthésie cutanée, la
sciatique double, la névralgie des muscles antérieurs de l'abdomen, pendant et à la suite de cet accès nernieux, ou, dans le

premier cas, les troubles amaurotiques, la névralgie faciale? La colique sèche n'est-elle pas, dans ces cas, une des formes de ces névralgies multiples?

Depuis lors, des études ont été faites sur les accidents de paralysies et de névralgies diverses succédant aux atteintes profondes de l'organisme par la diphthiérie, et par d'autres maladies aigués graves. Ces observations sont venues fortifier notre conviction. La colique sèche, non saturnine, ne s'observe que sur des individus très anémiés, soit à la suite de maladies aigués, soit après un séjour prolongé dans les pays chauds. Ces individus sont tout à fait dans les conditions où se trouvent les malades ayant subi de graves atteintes aigués ayant modifié profondément leur organisme. Le paludisme place souvent les Européens de nos colonies dans cette situation; il n'est pas étonnant que ce soit ordinairement à la suite de l'infection malarieme que s'observent les cas de coliques sèches, mais cette inéction n'est pas nécessaire.

Quelles qu'en soient les causes, la morbidité par coliques sèches, est représentée, dans les statistiques de M. Bérenger-Féraud, par le chiffre de 1.4 entrées sur 100 hommes de la garnison. La gravité est exprimée par 1 décès sur 100 entrées à l'hôpital. Enfin, la mortalité, par 0,1 dècès sur 100 hommes de la garnison.

Co sont, le plus souvent, des Européens qu'atteignent les coliques sèches. Cependant M. Hébert a observé cette maladie sur un mulàtre à Dagana '. M. Jubelin l'a constatée, à la côte de Guinée, sur un noir Sénagalais '. Nous ignorons si, dans ces deux cas, il y avait eu ou non empoisonnement saturnin.

En résumé, à côté de l'empoisonnement par le plomb, qui se montre, à la côte d'Afrique comme partout ailleurs, nous admetons, avec M. Chassaniol père, avec M. Chassaniol fils', Defaut, Bérenger-Féraud, qu'il existe des coliques sèches d'origine non saturnine; mais nous ne croyons pas à l'origine paludèenne de cette affection. La symptomatologie est beaucoup moins grave que celle de l'empoisonnement saturnin, et ses suites ont des conséquences beaucoup moins sérieuses.

<sup>&#</sup>x27; Une année médicale à Dagana (Thèse de Paris, 1880).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Topographie médicale du pays d'Aouemi (Côte-d'Or), Thèse de Montpelier, 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De la colique sèche dans les pays chauds (Thèse de Paris, 1872).

### MALADIES SPORADIOUSS.

Les hòpitaux du Sénégal sont tellement encombrés par les maladies endémiques que nous venons d'énumérer, quel'attention s'est peu portée sur les maladies sporadiques régante, le plus habituellement dans la population indigène. Le petit nombre d'Européeas perdus dans cette grande population a toujours attiré l'attention du médecin. Le dassification adoptée par l'usage, en maladies endémiques et sporadiques, est, pour le Sénégal, beaucoup plus applicable aux Européens qu'aux indicènes.

Sans discuter sur la valeur d'une classification dans laquelle l'arbitraire entrera toujours pour une grande part, nous allons énumérer les maladies autres que celles dont nous avons parlé, plus haut, et qui méritent d'être signalées par leur fréquence ou nar quelques particularités intéressantes.

Disons d'abord notre opinion sur la pathologie des nègres. Il n'y a pas, en réalité, de pathologie spéciale à cette race d'hommes. Au Sénégal, les maladies sont, en général, les mêmes que partout ailleurs, seule l'intensité du paludisme imprime un caractère particulier à la pathologic du pays. Si l'on sort de l'hôpital, si l'on ouvre un cabinet de consultations où les noirs viennent gratuitement et librement; si l'on entre dans leurs villages, et pénètre dans l'intérieur de leurs maisons, on ne tarde pas à reconnaîtro que la physionomie particulière que l'on croyait trouver à la pathologie du Sénégal, et qui paraissait si essentiellement différente de ce que l'on voit en Europe, n'est antre que celle de nos pays marécageux. En s'éloignant de cette population blanche anormalement transportée loin de ses habitudes et du climat qui lui convient, le médecin voit s'élargir le cadre de la pathologie. Il retrouve toutes les maladies qu'il observait en Europe. Nous n'avons donc qu'à passer en revue quelques uns des groupes les plus intéressants de la pathologie.

Les bronchites légères sont très fréquentes chez l'indigène comme chez l'Europeen. Elles règnent surtout pendant la saison sèche, ce qui s'explique par les refroitèissements faciles sous l'influence des grands vents de cette saison. A Dagana, en 1862, nous avons vu, pendant la saison sèche, un grand nombre de coryzas et de bronchites légères dans la population indigène et

sur les Européens. Ces affections bénignes ne laissent pas de truces dans les statistiques des hôpitaux dans lesquels elles ne nécessitent pas d'entrées. A Bakar, en décembre et janvier, nous avons vu presque tous les soldats disciplinaires atteints de bronchites, ayant pour cause les refroidissements auxquele un casernement défectueux, sur un plateu bolayé par des vents énergiques, exposait ces hommes, pendant la nuit. Les indigènes du village de Dakar, les enfants surtout, étaient à ce moment sujets à des rhumes.

Bien que la bronchite nous ait paru avoir, au Sénégal, une durée moindre qu'en France, elle nécessite assez souvent l'entée à l'hôpital des malades de nos garnisons indigènes ou blauches. Dans la statistique de vingt années, la bronchite a fourni 5,5 pour 100 des entrées à l'hôpital. La morbidité par bronchite est de 5,1 pour 100 hommes de la garnison.

La pacumonic et la pieuresie s'observent assez rarement chez l'Européen; mais nous avos pu compter dans une salo d'indigènes, à l'hôpital de Saint-Louis, jusqu'à 19 pneumonies dans le même moment. C'était pendant la saison sèche de 1865. Les salles des noirs étaient encombrées précisément à l'époque où les salles réservées aux blancs étaient à peu près vides. Dans le village de Dagana, nous avions observé un gramombre de pneumonies et quelques pleurésies pendant la saison sèche précédente. Il y a, à cette époque de l'année, un contaste remarquable entre la santé des indigènes et celle des Européens composant nos troupes. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que de la garnison, c'est-à-dire des adultes encore jeunes. Nous verrons qu'on aurait tort de conclure de ce qui s'observe dans l'hôpital à ce qui se passe dans toute la popu-ation. Si la mortalité des adultes noirs est alors à son maximum, cette loi n'est plus applicable à la mortalité des enfants ni à la mortalité ester plus applicable à la mortalité des enfants

La morbidité par pneumonie et pleurésie a été, en vingt ans, de 0.8 pour 400 hommes de la garnison. — La gravité de ces maladies est représentée par 18,6 décès sur 100 maladies. La mortalité a été de 0.1 pour 100 hommes de la garnison.

A Sierra-Leone, la morbidité pour le groupe des affections thoraciques réunies est de 6,7 pour 100 hommes de la garnison. La gravité est accusée par 7,5 décès pour 100 malades. La mortalité est de 0,5 pour 100 hommes de la garnison. Ces nombres sont plus considérables que ceux fournis par les statistiques de Sénégal. Les différences proviennent de la composition des troupes, dans lesquelles los Européns dominent au Sénégal, taudis qu'à Sierra-Leone les troupes ne sont composées que d'indigènes. Les différences sont donc ducs non à des influences locales mais à des influences de race.

Philhis pulmonaire. — Ces condition de fréquence de la phthisie pulmonaire au Sénégal présentent un intérêt qui s'étend au delà d'une étude locale. Résumons les documents relatifs à cete malaité ans notre colonie.

Voici d'abord les chiffres réels des entrées, des décès et des convalescences, c'est-à-dire des évacuations sur la France, pour pithisie pulmonaire, dans les deux grands hôpitaux du Sénégal. Nous les rapprochons des nombres correspondants s'appliquant à toutes les madalies observées dans ces hopitaux.

### Nombres absolues des entrées, des décès et des convalescences pendant une période de 20 ans (1852-1873) dans les hôpitanx de Saint-Louis et de Gorée.

|               | POUR P   | ITHISIE PUL | MONATRE.  | POUR TOUTE       | S SORTES 1     | MALADIES.      |
|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
|               | Entrées. | Décès.      | Convales- | Entrées.         | Décès.         | Convales-      |
| Saint-Louis   |          | 95<br>83    | 98<br>75  | 42.685<br>23.806 | 2.034<br>1.164 | 2.873<br>1.402 |
| Deux hôpitaux | . 467    | 178         | 173       | 66.491           | 3.196          | 4.275          |

De ces nombres absolus, on peut tirer les rapports suivants, qui permettent d'apprécier : la fréquence de la phthisie dans l'intérieur des hôpitaus, relativement aux autres maladies, sa gravité sous le rapport de la mortalité immédiate et sous le rapport des renvois en France, c'est-à-dire des pertes pour la colonie.

|               | NONERE           | DE PHYME       | NES SUR : N               | OK 1000    | ENTREES POU | R PHTHISIE . |
|---------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|
|               | 1000<br>entrées. | 1000<br>décès. | 1000 conva-<br>lescences. | Décès.     | Convales-   | Totaux.      |
| Saint-Louis   | 4.8<br>10.9      | 46.5<br>71.4   | 34.1<br>53.4              | 459<br>139 | 473<br>288  | 982<br>607   |
| Beny hôpitaux | 7.0              | 55.6           | 40.4                      | 381        | 370         | 751          |

On remarque, en premier lieu, les divergences assez considérables entre les résultats fournis par les deux hôpitaux. Ces

divergences proviennent des différences entre les clientèles des deux hônitaux. A Saint-Louis, les entrées des indigènes sont plus nombreuses qu'à Gorée ce qui est dû à la présence à Saint-Louis, d'un bataillon de tirailleurs noirs, Sur 207 entrées pour phthisie, 105 ont été fournies par des Européens, 102 par les indigènes. A Gorée sur 260 entrées pour phthisie, on a compté 229 Européens et seulement 51 indigènes.

Le rapport des entrées pour phthisie, dans les deux hôpitaux réunis, au total des entrées pour toutes sortes de maladies, montre que 7 malades sur 1000 étaient atteints de phthisie. Ce chiffre, très faible, est très significatif. On comprend combien un hôpital dans lequel 7 millièmes seulement des malades sont atteints de phthisie, diffère d'aspect de nos hôpitaux d'Europe. La phihisie qui encombre nos hôpitaux de France, est une exception dans ceux du Sénégal.

Le tableau ci-dessus, nous donne 56 décès (55,6) pour phthisies sur 1000 décès pour toutes causes. Mettons ce chiffre de 56 millièmes des décès en regard de ceux recueillis de la même manière, dans diverses localités.

Sur 1000 décès dans les hôpitaux, le nombre des décès pour phthisie, est : à Rochefort, 96; ; à Édimbourg, 109; à Rome, 114; à Londres, 121; à la Martinique, 125; à Paris, 144; à Christiania, 172; à Bruxelles, 176; à Vienne, 208; à Brest, 291 4.

On voit combien les décès pour phthisie sont rares dans les hôpitaux du Sénégal. Il est vrai que les très nombreuses évacuations des phthisiques sur la France diminuent le nombre des décès par phthisie; mais les évacuations pour les autres maladies diminuent aussi le nombre des décès pour les autres causes. Les évacuations des hôpitaux du Sénégal sur l'Europe correspondent, d'autre part, aux sorties que font, dans les hôpitaux de France, les phthisiques renvoyés dans leur famille. Ainsi, à Brest, où les décès par phthisie montent à un chiffre si considérable, un grand nombre de congés, dits de conva-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maher, Statistique de Rochefort.

Bérenger-Féraud, Traité des maladies des Européens à la Martinique, t. Ier, p. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lombard, Climatologie médicale. — Les autres nombres, moins ceux de Brest et Rochefort, sont empruntés au livre de M. Lombard, dans lequel on trouvera d'autres points de comparaisons que nous ne pouvons donner ici.

4 Borius, Le Climat de Brest, p. 331.

lescence, permettent aux phthisiques d'aller terminer leurs jours dans leurs familles. La comparaison avec l'hopital maritime de Brest est instructive. La population militaire et maritime du Sénégal se recrute en grande partie à Brest. Ce sont les mêmes hommes qui vont continuer leur service au Sénégal. Il est vrai qu'avant le départ des soldats pour nos colonies, un choix est fait parmi eur. Si un soldat paraît menacé de tubercules, il reste à Brest, y grossit la mortalité, et est remplacé par un homme sain, qui part pour le Sénégal. D'un autre côté, Brest, recevant une partie des convalescents revenant du Sénégal, voit sa mortalité nosoconiale augmentée d'une partie de celle qui incombrait aux hoùtaux coloniaux.

Il est donc évident que le chiffre de 56 décès sur 1000 pour les hôpitaux du Sénégal est trop faible pour représenter la mortatité réelle. Grossissons-le artificiellement en supposant que tous les malades évacués de la colonie pour phthisie (54 pour 1000 des évacués) auraient succombé s'ils étaient restés à terminer leur temps réglementaire de séjour dans la colonie.

Supposons d'un autre côté que un quart seulement des convalescents, pour les autres causes, aurait succombé en restant au Sciegal. Le nombre total des convalescences ayant été de 4275 dont 175 pour phthisie, on peut, en faisant cette supposition, grossir de 1000, c'est-à-dirc d'un peu plus du quart de convalescents, le nombre des décès pour toutes causes. Le nombre total des décès eût été alors, y compris ceux par phthisie, de 4.569 et celui par phthisie de 551. Ceci donne 81 décès pour phthisie sur 1000 décès pour toutes causes. En admettant ce dernier nombre, on voit que, malgré son caragération, il place le Sénégal audessous de toutes les localités citées plus haut pour la fréquence des décès, au four-missent 291 pour phthisie et, à Rochefort 96, en fournissent

beaucoup moins que 81, au Sénégal. Voilà un premier fait acquis démontrant que la phthisie est beaucoup moins fréquente au Sénégal qu'en Europe.

Poursuivons l'examen des documents statistiques que nous fournit le livre de M. Bérenger-Féraud. Ne nous occupant plus de la mortalité comparée des décès les uns avec les autres, cherchons quelle est la morbidité et la mortalité réelles par phthisie dans les troupes dont l'effectif est exactement connu.

Les 467 entrées pour phthisie pulmonaire dans les deux hôpitaux du Sénégal ont été fourni par deux groupes d'hommes. L'éflectif de l'un des groupes est inconnu; il comprend les noirs, les marins du commerce, les officiers civils ou militaires et assimilés, les agents divers, et employés, les commerçants qui, en assez grand nombre, sont admis dans les hôpitaux. L'autre groupe nous donne exactement, pour 165 des entrées pour phthisie à l'hòpital, leur provenance et l'effectif des corps auxquels ils appartenaient, et, réciproquement pour ces corps, le nombre total des entrées par phthisie. Voici, dans le tableau suivant, les chiffres absolus relatifs à la question.

|                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Effectif.       | Entrées<br>pour phthisie. | Décès.   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---------------------------|----------|
| Saint-Louis<br>Gorce |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 16.366<br>7.012 | 93<br>70                  | 32<br>27 |
| Goree                | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 7.012           |                           |          |
| Total                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23.378          | 163                       | 59       |

# Ce dont on peut déduire :

|                      |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pour phthisie<br>sur 1000 hommes, | pour phthisie<br>sur 1000 hommes. |  |
|----------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Saint-Louis<br>Gorée | : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5.6<br>9.9                        | 1.9<br>3.8                        |  |
| Deux hôpitaux,       |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.0                               | 2.5                               |  |

D'après ce tableau qui né porte que sur les Européens, puisque l'effectif des noirs n'a petre connu, la morbidité par phibisie est au Sénégal, des P millèmes de l'effectif, et la mortalité des 2,5 millièmes de cet effectif.

Dans le sud de la Sénégambie, à Sierra-Leonc, les troupes noires anglaises ont pour morbidité 16 millièmes de l'effectif, et pour mortalité, 7,7 millièmes, d'après M. Horton. D'autres statistiques citées par M. Lombard' donnent, pour les troupes négres à Sierra-Leone, une mortalité de 5,9 décès sur 1000 hommes.

On trouvera, dans la Climatologie médicale de M. Lombard, d'excellents points de comparaisons qui permettent de constater que, relativement à la fréquence des décès, le Sénégal, qui fournit 2,5 millièmes de l'effectif des troupes comme décès par

<sup>1</sup> Tome II, p. 404

phthisie et saus tenir compte des évacuations sur la France, est plus favorisé que les pays tempérés et que beaucoup de régions. C'est ainsi que les troupes anglaises, à Malte, ne perdent, par décès de phthisiques, que 1 millième de leur effectif, tandis qu'à Hong-Kong, elles perdent 15 millièmes de leur effects

En France, l'armée perd, par décès de phthisiques, 13 millièmes de son effectif. Le rapprochement des résultats de la statistique du Senégal de celle des autres contrées mérite une longue discussion, elle ne pourrait trouver ici sa place qu'en nous faisant sortir des limites que nous nous sommes tracées.

La marche de la phthisie est, dit-on, plus rapide au Sénégal qu'en Europe. Nous avons vu, en effet, plusieurs eas de phthisies galopantes, au Sénégal, mais nous y avons vu aussi la phthisie subir une évolution lente, et nous observons, tous les jours, dans les campagnes des environs de Nantes des cas de phthisie galopante aussi rapides que ceux que nous avons observés au Sénégal. Dans cette colonie, les phthisiques sont des non-valeurs et l'on s'empresse de les renvoyer en France. Cette pratique ne laisse guère le temps d'observer la maladie sur les Européens<sup>1</sup>. Chez les indigènes, la tuberculose évolue, comme en Europe, tantôt rapidement, tantôt lentement. Il est cependant évident que, si les médecins avaient cru observer une influence favorable du climat du Sénégal sur la phthisie confirmée, ils édétraient moins au vif désir que manifestent ces malades de quitter le Sénégal, comme tous les autres malades d'ailleurs, et, l'on peut dire, comme toutes les personnes qui ont un prétexte quelconque pour quitter le pays.

sonnes qui offit un priexate querconque pour quince re pays.

Nous ne possédons pas de statistique indiquant la fréquence
de la phthisie chez les indigènes. Nous avons vu quelques
phthisiques, dans nos consultations aux gens des villages de
Dagana et de Dakar. La phthisie nous a paru moins rare à
Gorée et à Saint-Louis. C'est peut-être le résultat d'une impression que des statistiques pourraient venir démentir en

¹ Les 178 décès par phthisie, observés en 20 ans dans les deux hôpitaux de la colonie, donnent une moyenne de moins de 5 décès par phthisie, par année, dans chacun de ces hôpitaux, et ne lissent que peu d'autorité à l'expérience que peut exequérir, sous ce rapport, un médecin passant dans ces hôpitaux une année ou deux.

Une seule chose nous paraît certaine : si les phthisies confirmées évoluent, au Sénégal comme en France, et par fois plus rapidement, on voit, parmi les Européens transportés dans ce pays, soldats ou marins, se révéler moins de cas é phthisie pulmonaire qu'il ne s'en serait révélé, dans le même temps, sur le même groupe d'hommes, en France. Cependant. la misère physiologique est grande au Sénégal sur tous les Européens. Et nous croyons que ce n'est pas bien interpréter les faits que de dire : on ne meurt pas phthisique au Sénégal pare qu'on meurt d'autres maladies.

Si le séjour au Sénégal ne nous a pas paru avoir unc influence nettement accusée sur la marche de la phthisie dans usens défavorable, nous devons dire aussi que nous n'y avons pas observé de faits analogues à ceux cités par M. Quétand, au Gabon 'sur l'influence favorable de ce climat sur la phthisie pulmonaire. Le plus petit nombre d'éclosions de cas de phthisie, tant au Sénégal qu'en Europe, est le seul fait qui nous paraît démontré par la clinique et par la statistique.

Influences météoriques. — Nous avons étudié, dans un autre ouvrage<sup>2</sup>, l'influence de la température sur les décès par phthisie pulmonaire dans l'hôpital maritime de la ville de Brest. Nos conclusions out été les suivantes:

Quand la température moyenne est à son minimum, les décès par phihisie pulmonaire sont très nombreux, et ils ne tardent pas à atteindre leur maximum dans les mois qui suivent immédiatement. Quand la température s'élève, les décès par phihisie diminuent. Au moment du maximum de la température, les décès deviennent très rares. Ils ne tardent pas à atteindre leur minimum dans le mois suivant. — En résuné, à Brest, les décès par phihisie pulmonaire sont en nombre complètement subordonnés aux moyennes mensuelles de la température. Les décès mensuels sont en raison inverse de la température moyenne du mois précédant immédiatement. Relativement aux oscillations de la température atmosphérique : ces ceillations n'ont sur la marche de la phihisie vers sa terminaison fatale que des influences sans rapport avec leur amplitude.

¹ Topographie médicale de quelques contrées de la côte occidentale d'Afrique (Thèse de Montpellier, 1871).
² Le Climat de Brest, as rapports avec l'état sanitaire.

Dans ses Étéments de pathologie exotique, M. le professeur Nielly, généralisant les conclusions que nous avions formulées pour la ville de Brest, dit: « Le facteur le plus général des climats, la température, joue un rôle important, mais secondaire, relativement à celui de la misère constitutionnelle dans l'étiologie de la phthisie. » Il n'est pas sans intérêt de rechercher quel rôle le facteur température jone au Sénégal dans les causes des décès par phthisie.

(A continuer.)

### ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE DE BREST

### COURS DE CLINIQUE CHIRURGICALE

# EMPHYSÈME GÉNÉRALISÉ TRAUMATIOUE

## PAR M. LE PROFESSEUR GALLERAND

MÉRICON EN CREE

(Leçon recueillie par M. le médecin de 1º classe E. Barrer, chef de clinique.)

FRACTURES MULTIPLES DES 4° ET 2° COTES DROITES, DE LA 5° COTE
GAUCHE. — PLAIE DU POUMON DROIT.

HEMO-PNEUMO-THORAX. FRACTURES MULTIPLES DU BASSIN. | MORT.

23 novembre 1881.

# Messieurs,

Je veux vous entretenir, aujourd'hui, d'un accident survent dans la nuit de vendredi à samedi dernier, qui a eu comme conséquence un traumatisme des plus violents, attesté par des lésions multiples, et dont la mort a été la terminaison. Afin de suivre un ordre méthodique, je commencerai par

Afin de suivre un ordre méthodique, je commencerai par vous mettre en présence des désordres observés pendant la vir. L'exposé de l'autopsie vous fera mieux saisir ensuite ceux que le diagnostic avait afirmés par avance, ainsi que ceux qu'il avait du l'aisser dans l'ombre, soit à cauxe de l'état du blessé, qui ne permettait pas immédiatement un examen des plus approfondis, soit parce que, dans un tel conflit de lésions, certains signes restent souvent obscurs.

Enfin, de cette infinie variété de lésions nous tirerons ensemble des déductions utiles au point de vue de leur mécanisme, de l'enchaînement des divers symptômes par lesquels elles se sont manifestées, et du traitement rationnel à appliquer en pareil cas.

OPSERVATION. — Le nommé Julien Auguste, âgé de 25 ans, né à Guetteville (Manche), soidat au 19 régiment d'infantere de ligue, est entré à l'Hoḥital maritime de Brest, dans mon service de la salle 5, le 19 novembre 1881, à onze heures du matin.

Cet homme, caserné dans les casemates qui aboutissent aux fortifications du côté de la porte Fautras, ciait sorti, la veillean soir, asan permission. Voia fant rentrer à la caserne quelques hourse plus farit, et ue se rendant pas bien compte, au milieu de l'obscurité, du chemin qu'il devait suivre, il tomba dans les fossés, du haut du remourt très étéré encet endre suivre, il tomba dans les fossés, du haut du remourt très étéré encet endre suivre, il tomba dans les fossés, du haut du remourt très étéré encet endre suivre, il tomba dans les fossés, du haut du remourt très étéré encet endre suivre, il tomba dans les fossés, du haut du remourt très étéré encet endre suivre, il compart de la compart de la control de la contr

L'accident se produisit vers dix heures du soir. Le terrain sur lequel avait eu lieu la chute est assez meuble; cependant, il fut impossible au blessé de se relever, et il n'eut que la force de se trainer à quelques mètres de là.

Ce n'est que le lendemain matin, à dix heures, qu'il fut relevé, et transporté immédiatement à l'hôpital maritime par les soins du médecin-major de son régiment. Le billet d'entrée portoit le diagnostie suivant : « Confusions de la potitrine et de l'abdomen. »

Aussitôt, on fait déshabiller et coucher le blossé, dont la peau est froide et le pouls petit; il est sous l'empire d'une dépression générale, amenée par le traumatisme violent qu'il vient de subir.

Lo signe important que fournit ensuite un examen plus attentif, c'est un emphysème sous-cutané déjà considérable, généralisé au tronc, au cou et à la têle; plus apparent à droite qu'à gauche, et particulièrement aux paupières que le blessè peut à peine entréouvrir.

La pression des doigts sur les régions précédemment indiquées donne la sensation d'une crépitation fine, caractéristique de la présence de l'air dans le tissu cellulaire sous-eutané.

La respiration est anxieuse, la percussion du thorax dénote une sonorticit engérée à d'onit. A l'auscultation, le nurmure vicinatire est exagéré du même côté, sans qu'on entende pourtant aucun des bruits pathognomoniques que révête habituellement la présence de l'air ou d'an liquide dans plaver. Il est vrai que la dépression générale et les douleurs que cause le moindre mouvement ne permettent pas un examen plus spyrofondi.

Il n'y a ni tous, ni hémoptysie. Toute trace extéricure de confusion fuit absolument défaut; mass il existe des douleurs continues, violentes, é cuacerlant par la pression et les mouvements. Elles siègent à l'abdomes au lombes, à la poitrine, et surtout en un point assez limité de celle-ci, sur la ligne axillaire droite. Le gonflement et la récipitation emphytémateuse, déjà très développés, empéchent de dagnostique une fracture. Les douleurs s'étendent jusqu'à la cuisse droite, dont les mouvements spontanés de flexion sur l'os coxal sont à peine possibles. La cuisse gauche se ment alus facilement.

La sensibilité générale est intacte, l'intelligence très nette.

Quel ques heures plus tard, la marche graduellement envahissante de Pemphysème s'était si rapidement exécutée, que l'on percevait déjà de la crépitation jusqu'au coude droit; en même temps la dyspaée augmentait notablement; les douleurs étaient aussi plus vives au niveau do la fosse ilianne.

Le blesse, n'ayant pas urinó depuis la veille, le cathétérisme est pratiqué avec assez de facilité; la sonde donne passage à 60 grammes d'une urine

foneée, mais ne renfermant aueune trace de sang.

A neuf heures et demie du soir, l'emphysème s'est avancée jusqu'à l'extrémité du membre supérieur droit; la crépitation se sent distinctement dans la paume de la main; le pouls, radial, est difficielment perqu, ec qui tient peut-être à une autre cause qu'à l'emphysème local, comme le démontrera l'autonsie.

l'autopase.

Les joues présentent une bouffissure énorme, qui semble diminuer la saillie du nez. Les paupières, immobiles, gonflèes à l'excès, ne peuvent plus étre écartées. Le volume du trone a augmenté d'une façon efficayante; sa forme est cytindroide; toutes les saillies en sont effacées. Le scrotum et la peau de la verge sont également boursouffiés.

L'emphysème n'a pas dépassé la racine des euisses.

En ce moment, la dyspace est très intense; les inspirations sont courtes, saccadées, fréquentes, souvent interrompues, le pouls est filiforme, la peau froide. Le biessé se plaint de douleurs au front, i lest dans un état d'agitation continuelle; mais l'intelligence reste nette jusqu'au moment de la mort qui survient à une houre et demie du matin.

L'évidence des symptòmes ne laissait aucun doute. Dès l'entrée à l'hòpital, le diagnostic suivant avait été porté :

Emphysème généralisé, consécutif à une blessure des plèvres et du poumon droits, et produit par une côte fracturée.

Le diagnostie fut confirmé par l'autopsie, qui eut lieu le lendemain; mais celle-ci révéla des lésions tout à fait inattendues, dont la simultanéité est très rare, et qui méritent d'être rapportées.

# Autopsie.

Habitude extérieure. — La peau qui recouvre la face, le thorax et l'abdomen, ainsi que le serotum, distendus par une grande quantité de gaz, sont tumétiés à l'excès.

A la pereu-sion, le thorax, et principalement sa moitié droite, rend un son tympanique.

Cavité thoracique. - L'ouverture de la cavité thoracique découvre un

épanchement sanguin en nappe, ecchymolique, siué autour de la partie uniciente du pricurale. Co dernier est houbé, distend acume une vessie goulée, par une grande quantité de gaz qui s'en échappent massié qu'on y a partique înn coverture. Le ceur est réculée en arrière, aplati par la compression gazeuse. Sa surface est sèche, ainsi, du reste, que celle de la membrane séreure.

Il est certain que les gaz se sont frayé un passago dans l'intérieur du péricarde à travers une portiou de sa paroi, amincie, errolée, de teinte ecchymotique, et située au niveau de l'embouchure de la veine cave sunérieure.

motique, et située an niveau de l'embauchure de la veine cave supérieure. Il n' y a point d'adhérences véritables entre les deux [raultets de tu pieure droite, mais plutôt quelques brités ll'amenteures làches, et dont la témité carte toxte idée de claisonnement de la cavité sérouse; à moins qu'elles n'aient été, en partie rompues, en partie allongées par la rétraction et l'affaissement du poumon droit dont on peut constater la réalité, et qui détermine un écarteurent considérable entre les deux feuilles de la hidé.

La séreuse contient une assez grande quantité de sang à peu près pur, que l'on peut évaluer à 500 grammes environ.

En présence de l'espace signalé plus haut et rempli d'air et de sang, il devenait nécessaire de rechercher une efficacion pulnomire, source commune du sang et de l'air qui avaient concouru à la production de l'hémo-pneumo-fhorax, puisqu'il n'existait pas de plaie pénétrante des parois thoraciones.

La main est tout d'abord glissée entre la surface du poumon et celle de la paroi thoracique; et, remontant de bas en haut, elle rencontro, non loin du cul-de-sac supérieur de la plèvre, un angle très aigu, reconnu bientôt pour papartenir à un fragment de la première côte brisée à la partie mouenne.

Cette esquille a perfore le feuillet parietal de la plèvre, en passant au travers; et il est très aisé de reconnaître qu'elle est venue blesser, en un point eorrespondant, la partie supérieure du poumon droit, en y produisant une déchirure de 6 millimètres environ de turneur.

Il existe, en outre, une fracture simple de la deuxième côte droite.

A gauche, le poumon n'est pas rétracté. Il n'y a pas d'épanchement sanguin dans la cavité pleurale; mais on remarque une fracture de la troisième côte, très près de son extrémité postérieure.

Gmité abtiminate. — Les organes contenus dans la cavité abbominate ont échapsé à tout lesion. Il n'ea est pas du nême de la crinture peleirance, qui semble beaucoup plus mobile qu'à l'état normal. Ou constate très ficilement, en effet, après enlèvement de toutes les parties molles qui la riccuvent, des fractures multiples telles que le pubis est complétement sépard du reste de ses tiliques e: en baut, au nivenu de la partie moyenne des brûnches horizontales en bas, à la réunion de la branche descendante avec la branche se-cendant des ischions.

En arrière, l'ilion droit est absolument disjoint de la surface par laquelle il s'articule avec le sacrum. La même disjonction existe sur un point identique de l'ilion gauche, mais un peu moins prononcée qu'à droite.

Les organes intra-pelviens ont été respectés; et l'épanchement sanguin résultant des diverses fractures du bassin, s'est porté du côté des muscles qui s'attachent à l'extérieur de cette cavité.

## Deductions cliniques.

En présence de ces lésions multiples, révélées d'abord par l'observation du blessé, complètées, plus tard, par son autopsic, et du grave retentissement qu'elles ont eu sur l'organisme, il nous est maintenant utile de nous poser plusieurs questions pour essayer de déterminer la manière dont s'est faite la chute, le mécanisme des fractures multiples des côtes et du bassin, et entin le mode d'envahissement de l'air dans la pière droite, dans le périende et dans le tissu cellulaire sous-cutané.

Ces différents points une fois établis, il nous sera plus facile de déterminer quelles furent les causes de la mort, et s'il était possible de la prévenir par un mode de traitement rationnel.

Mécanisme des fractures. — Poser les conditions dans lesquelles s'est effectuée la chute, c'est résoudre, en partie, le mécanisme des fractures.

Or, en procédant par élimination, il nous faut tout d'abord carter l'idée d'une clute sur le siège, qui expliquerait, à la rigueur, le mode de production des fractures pelviennes, mais ne rendrait pas compte des fractures de côtes. De plus, dans cette hypothèse, il se serait probablement produit un retentissement, par contre-coup, vers l'encéphale; et il n'y a rien eu de semblable, puisque nous avons vu l'intelligence se conserver parfaitement nette jusqu'à l'agonie.

Examinons donc sur lequel des plans latéraux, postérieur ou antérieur du trone, le retentissement a pu s'exécuter.

Il est bien difficile qu'une chute sur l'un des plans latéraux ait déterminé des fractures de côtes très près de leur extrémité vertébrale. En semblable occurrence, ce qui porte le premier, c'est le moignon de l'épaule, et l'on observe alors, le plus souvent, des fractures de l'humérns, de l'aeromion et la clavicule. Nous ne devons pas non plus oublier que, des deux côtés, les côtes out été brisées, et que, dans l'hypothèse actuelle, ou définirait mal le mode d'action d'un contre-coup agissand d'une paroi thoracique à l'autre; la même hypothèse pour expliquer les lésions osseuses du bassin ne se soutient pas mieux-

Une chute sur le plan postérieur du corps rend plus aisément compte des fractures pelviennes. On admettrait, à la rigueur, que, le choc se faisant sentir sur le sacrum, celui-ci

52

eut agi à la manière d'un coin pour briser les surfinces par losquelles les os iliaques s'articulent avec lui, et que, l'effort se propageant circulairement jusqu'au pubis, celui-ci se fut brisé à son tour aux points les plus faibles, c'est-à-dire au niveau de la partie moyenne des branches horizontales et descendantes,

Mais comment expliquer alors les fraetures simultanées des côtes? Il est inadmissible que, dans de telles conditions, celles ci se soient brisées en arrière, protégées qu'elles sont contre un agent extérieur, d'un côté par la saillie des apopluy-es verticales, de l'autre, par les omoplates.

Force nous est done d'admettre la troisième hypothèse : chute sur le plan antérieur, le choc se produisant primiti-

vement au niveau du sternum et du pubis.

Un fait révélé à l'autopsie en démontre tout d'abord la vraisemblance : c'est eette large ecchymose située en arrière du sternum, autour de la partie antérieure du péricarde, qui n'a dù sa formation qu'à un choc direct considérable.

De cette manière, on expliquera que le retentissement s'en soit propagé jusqu'aux première et seconde côtes droites, les ployant comme on le ferait d'une branche flexible, exagérant leur courbure et les brisant au centre maximum de cette courbure, qui se trouve à la partie moyenne de l'os pour la première côte et à la moitié postérieure pour la seconde. Le même phénomène s'est produit pour la troisième côte gauche, plus près, cependant, de son extrémité postérieure que pour les précédentes.

On pourrait, il est vrai, objecter que l'effort ayant eu lien surtout au niveau des troisième, quatrieme et cinquième côtes, celles-ci auraient dù se briser les premières. Mais il ne faut pas oublier qu'elles représentent des segments de cercle plus considérables et partant plus élastiques que les bras, qui forment le sommet du thorax; que leur élasticité est augmentée par un assez long cartilage inter-articulaire; que, cufiu, l'effort a dû se faire sentir non pas directement en arrière, mais obliquement en haut et en arrière.

Les fractures multiples du bassin se rapportent au genre de celles que Malgaigne a décrites sous le rom de double fracture verticale du bassin.

Elles viennent corroborer l'idée d'une ehute sur le pubis pendant laquelle cette portion osseuse a été directement brisée, la fracture des os iliaques, à leur partio postérieure, étant indirecte et secondairement produite par la violence extérieure qui, après avoir fiacturé l'os en avant, s'est propagée iusan'à la rencontre du sacrum.

Telles sont les explications que l'on peut fournir à l'appui du mécanisme des diverses fractures. Celles du bassin ne doivent plus désormais nous intéresser que secondairement; il faut maintenant nous reporter vers la fracture de la première côte droite, qui va nous donner la clef du mode de formation de l'emphysème du pneumo-horize et du preumo-péricarie.

Mécanisme de l'emphysème sous-cutané, du pneumo-thorax et du pneumo-péricarde. — L'autopsie nous a montré, avec la plus grande évidence, les passages ouvets à l'entrée de l'air dans la plèvre droite, dans le péricarde et dans le tissu cellulaire, et il est facile de suivre ect air, pas à pas, en queloue sorte, dans ses diverses migrations.

que sorce, dans ses diverses migrations.

La première côte droite a été fricturée comminutivement;
une esquille très aigué, saillante dans la cavité thoracique,
vient percer de sa pointe le tissu pulmonaire après avoir travient peur le sa pointe le pière. Elle ouvre ainsi un chemin que l'air traverse à chaque mouvement inspiratoire pour
arriver dans la cavité pleurale, la remplissant par saccade isochrone, et affaissant en même temps le poumon, par suite de
la destruction graduelle du vide virtuel qui, à l'état normal,
permet au tissu pulmonaire de suivre la paroi thoracique dans
son expansion.

La cavité pleurale ayant été remplie, nous concevons facilement qu'à chaque expiration l'air qu'elle contient, pressé de toute part, tende à s'échapper par deux voies : la fistule pulmonaire, pour retourner au dehors; et la fistule pariétale, pour s'engager dans le tissu cellulaire intermusculaire et sous-cutané. Il est bien permis de supposer que cette dernière voie, maintenue béante par le fragment de côt qui s'y engageait, était beaucoup plus libre pour l'issue de l'air que la première, sur laquelle les gaz contenus dans la plèvre pouvaient agir en la resserrant à la manière d'un clapet.

Ainsi, l'expiration tendait à évacuer l'air du pneumo-thorax dans le tissu cellulaire et à en diminuer la quantité dans la plèvre. Mais aussi chaque inspiration, à son tour, faisait un nouvel appel d'air par la fistule pulmonaire, lequel venait prendre la place de celui qui s'était échappé de l'autre côté. Une barrière aurait pu s'opposer, au moins partiellement, à

la formation du pneumo-thorax : je veux parler des adhérenees pleurales. Il en existait bien quelques-unes dans le eas présent; mais leur longueur, leur ténuité et leur petit nombre, ne eonstituaient pas un obstacle suffisant à l'envahissement aérien.

Le développement et la généralisation de l'emphysème, à partir de la cavité pleurale, sont trop faciles à saisir pour qu'il

soit nécessaire d'y insister longuement.

Ne pouvant plus revenir en arrière, les fluides aériens se sont propagés par le vis a terpo des courbes successives et par la pression expiratrice du thorax, à travers les aréoles du tissu cellulaire, jusqu'à la racine des enisses, s'insinuant même dans les parties où ce tissu est le mieux bridé, comme à la paume des mains. Nul doute que, si la mort avait attendu, l'envalussement n'eût été poussé jusqu'à ses deruières limites.

La voie qu'à suivie l'air pour produire le pneumo-péricarde est indiquée à l'examen endavérique. Cet air a dû pénétrer, à chaque expiration, dans le péricarde par la petite érosion signalée sur cette membrane.

Enfin, l'autopsie nous révèle la présence, dans la plèvre droite, d'une assez grande quantité de sang formé, en partie, par la paroi thoracique, eu partie par le poumon.

Causes de la mort. — En présence de désordres aussi graves et aussi multiples, nous nous demanderons auquel d'entre eux doit être plus directement attribuée la mort.

L'emphysème du tissu cellulaire, l'hémo-pneumo-thorax, la déchirure pulmonaire, ne constituent que des causes relativement éloignées d'une terminisson fatale. — La pathologie nous apprend, en effet, que l'effraction du tissu pulmonaire peut s'obturer et empécher, à un moment donné, le passage de nouvelles quantités d'air, et qu'il est possible d'observer alors une résorption de celui qui s'était épanché dans la plèvre et dans le tissu cellulaire en même temps qu'un retour de l'élasticité du poumon avec reconstitution du vide virtuel des plèvres.

Il est vrai que le fragment costal, cause première de tous les désordres, était toujours là qui venait, à chaque mouvement respiratoire, labourer le poumou au même point, et rouvrir le chemin à l'air extérieur. Mais le signe pathologique sur lequel je dois surtout fixer votre attention, c'est le pneumo-périearde. On comprend aisément les troubles rapides qu'amène, dans les fonctions du cœur et dans la circulation générale, la compression exercée sur l'organe central par la réplétion de sa séreuse d'enveloppe. Or, celle-ci était distendue au maximum. Le cœur se trouvait complètement refoulé en arrière, et la faiblesse des battements artériels observée pendant la vie était bien plus attribuable à une paralysie cardiaque qu'à une compression locale exercée sur les arfères par l'emplyséeme sous-cutané.

Enfin, à toutes ces causes est venue s'ajouter la dépression générale causée par un traumatisme des plus violents; de sorte que l'on pent affirmer qu'une seule de ces lésions, suffisant à amener la mort, leur concomittence devait bien plus sûrement et bien plus promutement la produire.

Traitement. — Des désordres aussi graves laissent malheureusement le chirurgien à peu près complètement désarmé, et leur succession rapide ajoute encore aux difficultés du traitement.

Ce qu'il ent fallu pouvoir empécher tout d'abord, c'est l'entrée de l'air par la plaie pulmonaire et l'élargissement continu de cette plaie par le fragment de la première côte : indication facile à donner, mais impossible à remolir.

Ce fragment relevé, et par là même éloigné du contact pulmonaire, il etit été possible d'assister à une obturation de la blessure du poumon par oblitération des culs-de-sac bronchiques voisins de la plaie, au moyen du sang qu'elle fournissait, et aussi par suite de la rétraction de l'organe : d'où s'en serait suivi un arrêt au passage de l'air, et peut-être une résorption de celui qui s'était engagé dans la plèvre, dans le péricarde et dans le tissu cellulaire. Malleureusement, la thérapeutique ne nous fournit aucun moyen pratique de redressement d'un fragment de côte enfermé, comme l'était celui-ci, dans la cavité thoracique.

La première indication du traitement (empêcher l'accès de l'air dans la plèvre) était donc impossible. Il en venait, naturellement une secoude à l'esprit (évacuer l'air épanché. Mais elle ne devrait avoir d'utilité réelle qu'à la condition d'une obturation complète et préalable de la plaie pulmonaire, puisque, cette obturation n'étant pas faite, une nouvelle quantité d'air fût venue remplacer dans la [plèvre celle qu'on aurait retirée.

Tout au plus pouvions-nous espèrer retarder la mort en évacuant le pneumopéricarde, et en rendant momentanément au ceur la liberté de ses battements. Jed is momentanément, puisqu'une communication existait entre la plèvre et le péricarde, et donnait toute liberté à l'air de se renouveler dans ce dernier.

Par le même mécanisme, l'emphysème sous-cutané, puisant une source de reproduction constante dans la communication du tissu cellulaire avec la plèvre, et de la plèvre avec le poumon, échappait à tout traitement rationnel offrant quelques chances de succès.

Je ne parle pas des fractures multiples du bassin, si graves par elles-mêmes, auxquelles il nous eût fallu remédier esuite; de la dépression traumatique dont le blessé ne s'est pas relevé un moment. Je le répète, les violences causées par la chute, les désordres qu'elle a produits, et qui se sont succédés sans se ralentir un instant, la nature même des lésions, indiquaient fatalement une terminaison funeste.

#### VARIÉTÉS

Mayen préservatif de la têrve Jaune. — Le docteur Walls White a publié, dans un journal anglais, un article dans lequel, d'accord avec la majorité des médecires américains, il considère la fièrre jaune comme une mindie endémique de nature symotique caractérisés très probablement par une végétation microscropique dont la genèse est favorisée par croisce conditions locales, telles que persistance d'une haute température, humidité excessive, voisinage du hord de harre ou de l'emboudure d'un grand fauve et présence de maîtères organiques végétales en décomposition.

Cette étiologie inspira au docteur White l'idée d'employer l'acide salicy-

lique commo prophylactique et préventif, et dans co but il donna des instructions au capitaine d'un navire qui faisait voile vers le Brésil. L'acide salicylique devait s'administrer à tout l'équipage à la dosc quotidienne de 0º.25 par tête dans une limonade citrique ordinaire.

Il y avait trois senaines que le naviro était mouillé dans les eaux de lio de Janeiro, quand éclata dans cette ville une épidémie considérable de fibrer ajume. Tous les navires ancrés dans le port, an nombre de 150 eurent chaque jour de deux à trois malades graves. Quant à l'équipage du bateau angisit plongé au mille de l'influence médicale réganate, le capitaine lui administra de 0°, 25 à 0,50 d'acide salicylique dans une limonade citrique, après le coff du matin et avant le travail.

Le traitement dura quinze jours avec le résultat le plus satisfaisant. Le médicament ayant été alors suspendu, apparurent, chez divers matelols, les signes précurserus de la fièvre jaune et même les symptômes propres à la première période de l'affection; une nouvelle administration de l'acide saicylique fit cesser la maladie, et le uavire quitta le port sans autre porticulacité.

Le doeteur White accorde une grande importance à cette expérience qui permit à un navire d'être mouillé pendant sept semaines ne face d'un hajer ut encombré de mabdes, en pleince fojitémie do fêvre june, sans qu'il s' soit dédant au seul cas caractérisé, La faible dose d'aside salicylique n'altère en rien la sweur de la limonade ciririue.

Il y a là de nouvelles expérimentations à tenter. Il sera facile à nos collègues de contrôler le fait, non seulement aux médecin-majors des làtiments, mais surtout aux médecins des corps de troupes de la Guyane, des Antilles et du Sénégal. Nous leur recommandons d'essayer ce moyen prophylactique qui est d'alleurs entièrement inoffensif.

B. F.

### LIVRES REÇUS

- I. Du Climat de Nice et de ses indications et contre-indications en général, par le doeteur Baréty. 1 vol. in-8° de 128 pages, avec le plan topographique du bassin de Nice. O. Doin.
- II. Expériences avec lo eranioclaste de Carl de Braun (de Vienne) dans les bassins très rétrécis avec le même instrument, par le docteur Narich. In-8° de 90 pages, avec 4 planches. — O. Doin.
- III. Étude elinique sur les tumeurs des os du crâne et sur l'ostéosarcome en particulier, par le docteur Havage, ancien interne des hôpitaux de Paris. In-8° de 125 pages. — 0. Doin.

- De l'épithélium calcifié des glandes sébacées, par le docteur Chonantais, ancien interne des hôpitaux de Nantes. In-8° de 102 pages, avec 4 planches chromolithographiques. — O. Doin.
   V. Du suicide dans l'armée, étude statistique, étiologique et prophylac-
- tique, par le docteur Mesnier. In-8° de 123 pagos. O. Doin.
- De l'expectation on médecine et en chirurgie, par le docteur Sorbet, — O. Doin.
- VII. De la méthode graphique dans le diagnostic des lésions organiques du cœur gauche, par le docteur Labattut. In-8°, avec 7 planches. — O. Doin.
- VIII. Traité clinique dos maladies de l'enfance, par le docteur Cadet de Gascourt, médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie (t. II, contenant les maladies du cœur, rhumalisme, chorée, oreillons, coqueluche, rougcole, varicelle, scarlatine et fièrre typhoide). 1 vol. gr. in-8° de 570 p., avec 400 faures daus le texte. O. Doin
- Nouveau Formulaire de poche d'après les formules des mèdecins viennois, par le docteur Carl Gzuberka, traduit par M. A. Obertin, pharmacien de 1º classo, 1 vol. — Paris, G. Masson.
- X. Étude comparéo du médicament et de la série médicamenteuse, par le docteur Duboué (de Pau), membre correspondant de l'Académie de médecine de Paris, 4 vol. in-8°. — Paris, G. Masson.
- M. De la syphilis du testicule, par le docteur Paul Reclus, chirurgien des hôpitaux. 4 vol. in-8°, avec 6 planches, dont 4 en couleur. — Paris, G. Masson.
- XII. Études cliniques sur le traitement des bubons vénériens. Compression combinée à diverses méthodes thérajeutiques, par le docteur E. Gavoy, médecin-major de 1<sup>st</sup> classe des hôpitaux militaires. O Doin XIII. De l'épithélioma primitif de la rate, hypertrophie idiopathique de la
- rate sans leucémic, par le docteur Ernest Gaucher, ancien interne lauréat des hôpitaux de l'aris, préparateur des ravaux d'histologie à la Facultó de médecine, membre de la Société clinique de Paris. In-8° de 35 pages, avec figures dans le texte. — O. Doin.
- XIV. De la lithotritie rapide, par le doctour Reliquet, lauréat de l'Institut, ancien interne des hôpitaux, etc. 1 volumo avec 28 figures intercalces dans le texte. Paris, Adrien Delahave et Émile Lecrosnier.
- XV. Lecons de clinique médicale (maladias de la gorge et de l'estomac) professées à l'Écolo de médecine d'Augers, par E. Briand, professeur suppléant à l'École de médecine, etc.; recueillies par M. Thibaull, interne à l'Hôdel-Dieu, et revues par l'auteur. 1 vol. in-8° de 157 pages. O. Doin.

## BULLETIN OFFICIEL

### DÉPÊCHES MINISTÉRIELLES

### CONCERNANT LES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE

Paris, 2 mars 1882. — La permutation projetée entre MM. les médecins de 1<sup>ee</sup> classe Moussoy, du cadre de la Cochinchme, et Bassape, rappelé en France, et rattaché à Brest, est autorisée. Paris, 3 mars. — M. Paide-médecin Pave sera remplacé, sur l'Oise, par un

Paris, 3 mars. — M. l'aide-médecin Pauc sera remplacé, sur l'Oise, par un médecin de 2° classe.

Paris, 4 mars. — M. l'aide-médecin Gauran, de Toulon, est désigné pour embarquer sur la Glorinde.

Paris, 6 mars. — M. le médecin en chef Desurquois est désigné pour remplacer, à la Guyane, M. Govanusa, qui sera rattaché au cadre de Lorient.

M. le médecin de 1º classe Naure (Antoine) ira remplacer, à la Réunion, M. de Forner, qui est rattaché au cadre de Rochefort.

M. le médecin de 2° classe Liux, du port de Rochefort, est nommé à un emploi d'aide-major près le 4° régiment d'infanterie de marine, en remplacement de

M. PETHELLA, qui rentre au service général et comptera au port de Toulon.

Paris, 8 mars. — Le port de Toulon désignera un médecin de 1<sup>st</sup> classe pour

remplacer, sur le Forfait, M. Baussten, promu au grade de médecin principal.

Paris, 40 mars. — M. l'aide-médecin Bauraaxo (Romain) sera embarous sur le

Marengo, en remplacement de M. Boucherox.

Un médecin de 2º classe sera désigné par le port de Rochefort pour embarquer

sur l'Hirondelle (Escadre, 8° tour) en remplacement de M. Pozzo di Borgo.

M. l'aide-médecin Castellan embarquera sur la Garonne.

Paris, 15 mars. — M. l'aide-médecin Rousseau, de Rochefort, embarquera sur le Riganit de Genouillu.

le Rigault de Genonity.

Paris, 17 mars. — M. l'aide-médecin Suaro embarquera sur le Mytho, en restplacement de M. Grammer, et M. Noller, en remplacement de M. Plockaré.

Paris, 21 mars. — La permutation projetée entre MM. les sides-médecins Boaus, embarqué sur la Bretagne, et Bosse, embarqué sur la Tenovite, est autorisée. Paris, 21 mars. — Le port de Rochefort, ne possédant pas de médecin de 2º

classe disponible, c'est le port de Toulon qui pourvoira au remplacement de M. Pozzo ai Borgo sur l'Hirondelle (Escadre, 9º tour). Paris, 22 mars. — M. l'aide-médecin Gullarmou, de Brest, remplacera M. Man-

cues sur la Bretagne.

Paris, 25 mars. — M. Poide-médecin Durand sera embarqué sur le Fabert.

Paris, 29 mars. — M. le médecin en chef Langeller-Bellevee passe, sur sa demande, du cadre de Cherbourg à ceiui de Lorient.

M. Damant, aide-médecin de Brest, sera embarqué aur le Vaudreuil.

M. l'aide-médecin Barrau remplacera M. Tréguier sur le Souverain.

#### DÉNISSION.

Par décret du 20 mars 1882, la démission de son grade, offerte par М. Ріванв, médecin de 2º classe, a été accentée.

- Dúcès.

  M. l'aide-médecin Rounaut est décédé à l'hôpital de Saint-Mandrier le 27
- mars 1882. M. Causaneme, aide-médecin, embarqué sur *le Catinat*, a été tué le 8 février dernier, dans une opération militaire au Gabon.

MOUVEMENTS DES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DANS LES PORTS PENDANT LE NOIS DE MARS 1882

### CHERROTEG.

#### MÉDECIN DE PREMIERE CLASSE.

Sollard..... le 29, embarque sur le Fulmmant (corvée).

#### AIDES-MEDECINS.

Fruiter . . . . . le 5, arrive au port, destiné au Dupleix.
Basting . . . . . id., au Montealm,

METIN. . . . . . . le 9, arrive au port.

### PHARMACIEN PRINCIPAL

Deltel. . . . . . . . . le 2, se rend à Toulon, destiné à la Cochinchine.

PHARMAGIENS DE DEUXIÈME CLASSE

Lebay. . . . . . . le 18, rentre de congé.'
Geffroy. . . . . . le 20, rallie Brest, son port d'attache.

#### BREST

#### MEDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

Mousson. . . . . . le 3, est rattaché au port de Brest, par permutation

avec M. Baissade.

Le 19, embarque sur le Rigault de Genouilly.

Brion. le 45, embarque sur la Clorinde.

Dauvix, . . . . . . . congé de convalescence de trois mois.

### MÉDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

Le Monne. . . . le 5, arrive de Saint-Pierre et Miquelon.

VAUCEL. . . . le 8, débarque de la Surveillante (corvée).

Bonély. . . le 10, embarque sur l'Indre.

PALLIER. . . . . . . . . le 13, arrive de l'Inde.

Boundon. . . . . id., rejoint son poste en Cochinchine.
Gouzea. . . . . . le 15, embarque sur le Fontenoy (corvée).

ROPERT. . . . . . te 16, arrive du Sénégal. Haux . . . . . . . le 19, arrive de *la Sarthe*, embarque, le 25, sur

la Magicienne.

#### BULLETIN OFFICIEL.

Parner. . . . . . . . le 25, débarque de la Magicienne, rallie Rochefort. ALDES-MÉDECINS

Rovecer. . . . . . . . . . . . prolongation de congé de deux mois.

le 15. débarque de la Sémiramis. OLLIVIER. . . . . . . . . . . . id., embarque sur id.

GAURAN...... id., arrive de Toulon, embarque sur la Clorinde.

le 16, arrive de Toulon. LE CURIAT....... le 18, rentre de congé, embarque, le 24, sur l'Austerlit.

Bonius. . . . . . . . . . le 22, pa-se de la Bretagne sur la Favorite. id., passe de la Favorite sur la Bretaque. Bosse....... ROUSSHAU....... le 25, arrive de Rochefort, embarque sur le Ri-

agult de Genouilly. Durand....... part, le 26, pour Toulon, destiné su Fabert,

Plouzané. . . . . . . . . . . . . le 27, arrive de Toulon. Mercier...... le 50, débarque de la Bretagne. id., embarque sur

### PHARMACIEN DE DEUXIÈME CLASSE.

GEFFROT..... le 27, arrive au port. A: DES-PHARMACIENS.

Poirou. . . . . . . le 2, embarque sur la Bretaone. REILLY. . . . . . . . . le 20, arrive de l'Inde.

### LOBIENT.

MEDECIN EN CHÉE.

Duburous, . . . . . . désigné, par dépêche du 6, pour servir à la Guyane. part pour Toulon le 24.

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

BRINDEJONG DE TRÉGLORÉ.. . le 1er, arrive de la Guyane, part en congé le 4 mare même destination 

le 1er, arrive de Brest. 

MÉDECIN DE DEUXIÈME CLASSE. part pour Rordeaux le 1er, destiné à la Nouvelle-Ca-DEBOFFE. . . . . . . . . . . . . lédonie.

## AIDES-MÉDECINS.

le 4er, arrive au port, et embarque sur le Segond. part, le 1er, en permission, à valoir sur un congé-

#### ROCHEFORT.

#### MÉDECIN EN CHEZ-

part de Marseille, le 19, à destination de la Cochin-CHASTANG. . . . . . . . . chine.

### MOUVEMENTS DES OFFICIERS DE SANTÉ DANS LES PORTS.

### MEDICIN DE DOCUMENT OU LESS

| DE FORNEL. |  |  |  | est | rattaché au | cadre | de Rochefort | (dép. du 6). |
|------------|--|--|--|-----|-------------|-------|--------------|--------------|

MÉDICINS DE DEUXIÈME CLASSE.

GOUGAUD. . . . . . . le 15, arrive du Sénégal.

Bertrand. . . . . . . le 8, débarque de la Sarthe arrive le 15, part pour

Toulon, destiné au Marengo.

Part pour Bresse le 17, pour embarquer sur le Riqualt de Genouillu.

AIDES-MEDECINS.

Philapon. . . . le 10, rend son congé.
MESTAYER. . . . le 50, part pour Cherbourg.
RAMBAULD. . . . . . . id.

ALLIOT. . . . . . id.

### PHARMACIEN DE DEUXIÈME CLASSE.

CHALUPOUR. . . . . . . le 5, part pour Saint-Nazaire, à destination de la Guyane.

#### .....

### TOULON

### MÉDECIN PRINCIPAL.

LAUGIER.. . . . . . . . le 15, rentre de congé.

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

ROCK (Antoine). . . . lo 1st, embarque sur le Calvados.

Pernyer . . . . id. débarque du Calvados, embarque sur le

INTERNET. . . . . . . id., debarque du Calvados, embarque Tarn (corvée).

Rir. . . . . . . . le 1et, embarque sur la Naïade (corvée).

MARIN. 1e 6, embarque sur la Garonne. Hrades. 1e 8, débarque du Tarn. id., débarque du Tonquin, désigné pour le For-

fait (dép. du 8).

Seard. le 8, embarque sur le Tonquin (corvée).

Médie (Antoine). désigné pour la Réumon (dép. du 6).

Megas (Antoine). dessigné pour la Reumon (aep. au o).

Canoville. destiné à la Cochinchine, le 18, arrive de Brest,
embarque, le 20, sur le Mytho.

Rosses. le 24, débarque de la Creuse, rallie Cherbourg

le 50.

Le Coat de Saint-Haouen. débarque de l'Orne, raille Brest le 27.

Nègre (Antoine). part pour Marseille le 31.

Negre (Antoine). part pour Marseille le 31.
ETIESNE. le 1\*\*avril, débarque de l'Hermione,
PASSALIS. id., embarque sur id. (corvée).

MEDEGING DE DEUXIÈME CLASSE.

Cognes. . . . . . . . congé de deux mois (dép. du 2).

| 536 | BULLETIN O |  |
|-----|------------|--|
|     |            |  |

GOEGAUD. . . . . id., débarque de la Creuse, id.

Roussin...... le 8, débarque de la Creuse; congé de trois mois

ABIN-DUDGORON. . . le 15, embarque sur le Linois.
RAFFAELL. . . le 14. id. sur l'Oise.

Ballor. . . . . le 20, arrive de la Réunion.

Gendron. . . . . destiné à l'Hirondelle, part pour le golfe Juan

Barneme. . . . . . . le 24, débarque de la Creuse

Pozzo di Bosco. . . . le 27, débarque de l'Hirondelle. Vaqué. . . . . . le 1er, embarque sur le Calvados, à destination de

### la Guyane.

AIDES-MEDECINS.

GUILLANMOU.... le 8, débarque du Tarn, railie Brest.

CASTELLAN.... id., débarque du Tonquin, embarque, le 14, sur

la Garonne.
Poss. . . . . . le 14, débarque de l'Oise.

PLOUZANÉ. . . . id., id., SUARD. . . . embarque sur le Mytho.

NOLLET. id.
BERTERNE (ROMAIN). destiné au Marengo, arrive de Rochefort le 22.

BARRAU.... le 24, débarque de la Greuse.

BOUCHERON. . . . le 27, déburque du Marengo, railie Rochesort.

GAUTHER . . . . le 1er avril, déburque de la Corrèze.

### PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE.

LOUVET. . . . . . . . . le 26, débarque de la Corrèze, rallie Lorient.

AIDES-PHARMACIENS.

POEDRA. destiné à la Guadeloupe, part pour Saint-Nazaire le 5-PASSÉRIEEX. destiné à la Cochinchine, embarque sor le Mytho le 20.

Le Directeur-Gérant, A. LE ROY DE MÉRICOURT.

# UN CAS DE DERMATOSE PARASITAIRE

## OBSERVÉ POUR LA PRENIÈRE POIS EN FRANCE

### PAR LE D' M. NIELLY !

PROFESSEUR D'INTGIÈNE ET DE PATRIOLOGIE EXOTIQUE A L'ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE

Observation. — Le 4 avril au matin, je trouve, parini les entrants de mon service, un petit candidat-mousse à l'Austerlitz : Lescop, Jacques, âgé de

quatorze ans, admis à la division des Équipages de la flotte depuis le ven-

Il est né à Miliac, près Prest, et il n's quitté ce village qu'à treise ans et doni, à Miliac, il travaillait la terre ou gradait les montons et course, il travaillait la terre ou gradait les montons et course, parmi les bestiux, dans une étable de vaches. Il était placé, en dernier licu, depuis s'at mois, à Plaurin, à 29 kilomètres de Brest, comme domestie de ferme. La, il cauchait dans un lit de Bretague et, dans la journée, était cocceni aux travaux des chamns.

A Milizac, il lui arrivait très fréquemment de boire l'eau banale des ruisseaux de la campagne. A Plourin, il buvait, tous les jours, l'eau, également

seaux de la campagne. A Flourin, il nuvait, tous les jours, i eau, egaiement banale, d'un puits situé près de la ferme dans laquelle il servait. Jamais, à Milizac, c'est-à-dire pendant près de quatorze ans, il n'a vu, sur lui ou sur les membres de sa famille, aucuno trace de l'éruption dont il est

porteur.

C'est à Plourin, affirme-t-il d'une manière absolue, qu'il a vu, il y a cinq ou six semaines, les premiers boutons. Λ son dire, la présence des papules lui a été révélée par des démangeaisons ressenties à la partie movenne des

deux bras, puis au dos, puis aux cuisses, puis aux téguments de la fesse, enfin aux mains. Ce dernier siège a été envahi il y a environ vingt jours.
D'après l'enfant, il y a eu des jours de prurit, comme il y a cu des jours de prurit, comme il y a cu des jours de prurit, comme il y a cu des jours de prurit.

d'éruption plus confluente ou au contraire d'atténuation. Je n'ai rien remarqué de semblable depuis le 4 avril.

État actuel. — Enfant de bonne apparence, un peu petit (1ª,40), un peu

léger (36<sup>4</sup>) pour son âge. Il n'a jamais éprouvé autre chose que des indispositions, des bronchites sans gravité. Il y a intégrité parfaite de tous les organes et de toutes les fonctions, sauf de celles de la peau. Caractères de l'étuption. — Membres supérieurs : A gauche, traces très

discrètes, très peu marquées de papules flétries, au niveau du deltoïde. Deux papules très jeunes, au niveau de l'olécrène. Rien au pli du coude. Je compte vingt-six papules ou vésico-pustules dans la moitié inférieure de l'avantbras.

Sur le dos de la main gauche, l'éruption est confluente; les papules et vésico-pustules sont réunies en un seul groupe sur les téguments qui recou-

<sup>1</sup> M. M. Nielly a donné lecture de cette communication, et présenté le malade qui en est le sujet, à la séance du 11 avril de l'Académie de médecine. M. NIELLY.

vrent les 5°, 4°, 5° métacarpiens; presque toutes sont à l'état de vésicopustules acuminées, au sommet desquelles on distingue très nettement, à l'œil nu et encore mieux à la loupe, un petit point blanc jaunâtre, très fin. C'est là la mine des nématoïdes que porte l'enfant.

Rien dans les espaces interdigitaux. Groupe papuleux sur les téguments de la première phalange de l'annulaire gauche, face dorsale. Une scule papule sur la même région du médius. Groupe flétri, squameux, sur la même région de l'index. Rien absoluncent sur la face palmaire de la main,

qui est d'ailleurs très calleuse.

Le membre supérieur droit est beaucoup moins atteint. Rien au bras, Rien au pli du coude. Trois papules sur la face antérieure de l'avant-bras. Une vésiculo-pustule sur le bord cubital du métacarpe. Groupe de six papules confluentes sur la face dorsale de la première phalange de l'index, Rien dans les intervalles des doigts.

Tronc: Deux groupes flètris; l'un dans la fosse sus-épineuse gauche, l'autre dans la fosse sous-épineuse droite. Un groupe flètri sur la région lombaire droite. Ouatre papules sur l'abdounen, Rien à la face antérieure

do thorax.

338

Membres inférieurs: Éruption papuleuse et vésiculo-pustuleuse, très conlueute, occupant les deux régions fessières, crurales antérieures postérieures, internes, externes. La fixe antérieure de la euisse droite est beaucoup plus atteinte que la gauche. A partir du genou et inclusivement, il n'y a pas une papule, pas une vésicule-pustule.

Je ne trouvai pas, le 4 avril. au moment de mon premier examen, les caractères de la gale à l'éruption que j'avais devant moi.

Ce n'était, en outre, ni les caractères des eczémas, ni ceux des acnés,

des esthymas on d'une autre dermatose vulgaire.

Curieux de rechercher les causes du prurit dans une maladie dont je ne
pouvais établir, au premier abord, le diagnostie, je conduis l'enfant dans
mon cabinet, en faisant part de mes doutes à mon entourage. Je pique le
sommet d'une vésicule-pustule, et je porte le sérve-pus sous le microscope :
je trouve, une, deux, trois nématoïdes, analogues aux filarides, aux anguilluilos.

bepuis le 4 avril, ĵai recherché, avec le concours do Ml. Bawy, pharmacien professeur de la marine, dont l'Académic comtal les travaux relatifs aux deux anguillules de la diarrhie de Cochinchine, et Corre, médecin de l'e classe, particulièrement compétent en matière de pubbolgie coique, tout ce qui citait de nature à m'éclairer sur l'espèce morbide à laquelle j'avais affaire.

Technique microscopique. Je l'ai instituée des le premier jour : la tâche

est facile, vous me l'avez vu remplir devant vous

On pique avec une fine siguille une des vásicule-pustules. On comprine la papule; le séro-pus, très peu shondant, sort de celle-ci; on en imprègne une plaque de verre, et on examine. Le me suis toujours servi, pour l'examen, d'un excellent microscope de Weirck, modèle n° 5, dit de laboratoire i il donne des grossissements de 60 à 70 d'aintires.

On trouve le ou les vers en peu d'instants, avec un grossissement faible,

entourés de leueocytes.

On l'étudie très bien avec un grossissement de 330 à 570 diamètres. Si on l'examine sans l'intervention d'aucun liquide, il v a dans la préparation des réfringences un peu gênantes. Mais si on ajoute une goutte de

solution picrique, l'animal révèle tous ses caractères,

## EXPLICATION DES FIGURES

- 1 Ver encore vivant et intact : stries seulement figurées sur l'extrémité caudale.
- 2 Première portion du tube digestif regurgitée par un ver-
- 3 Aspect de la queue sur un ver vidé.
- a, orifice buccal;
- b, pharynx,
- c. renflement asophagique, et o, petits corpuscules qui le flanquent
- d, renflement stomacal.
- e, intestin et granulations glandulaires qui l'accompagnent.
- f. vésicule utérine (?).
- g, orifice anal (?).



Ver incolore, transparent, à mouvements flexueux, ondulés, un peu lents, brusques et comme contractés par moments, mesurant 0", 553 en longueur et 04m,015 en largeur, à sa partie moyenne.

- A double contour extérieur et à striation transversale, très fine et très nette.
- Très faiblement atténué à partir de l'union du 5° avec le 6° antérieur du corps jusqu'à l'extrémité antérieure ou buccale, l'atténuation postérieure est plus prononcéo; elle commence un peu au delà de la partie movenne, vers la vésieule qui représente l'utérus : l'extrémité eaudale, médiocrement effilee, termine cette attenuation, sans resserrement appréciable sur le ver intact: mais, sur le ver vidé, il nous a paru que la queue se rétrécissait rapidement au delà d'un point répondant à l'orifice anal.

a. Extrémité buccale coupée un peu carrément. Orifice buccal étroit, comme flanqué de deux lèvres (?) ou entouré d'un anneau.

b. Pharynx très net : deux petits points noirs au niveau de son union avec l'œsophage (c'est une ombre de ereusement).

c. Esophage d'abord étroit, puis renflé à sa partie moyenne. d. Renflement stomacal avec un petit appareil triangulaire, à pointe

dirigée vers l'intestin. Toute la portion œsophagienne paraît entourée d'un parenehyme clair, et, vers le renflement œsophagien, de chaque côté, on distingue deux petits corpuscules ovalaires.

e. Intestin droit, très net, très égal, flanqué de granulations glandulaires,

sombres, disposées par paires assez régulières de chaque côté.

f. Anus s'ouvrant vers l'union du 6° avec le 7° postérieur du corps (?). g. Un peu au delà de la partie moyenne, vesieule ovale, renfermant de petites cellules rondes, pourvues d'une nucléole : c'est l'utérus,

Comme conclusion à cette observation, voici les conclusions de M. le professeur Ph. Bayay, au point de vue de l'histoire naturelle :

- « Le ver trouvé dans les vésicules d'une pseudo-gale chez le mousse Lescop par M, le professeur Nielly, me semble avoir dépassé l'état embryonnaire et être parvenu à une phase plus avancée.
- « En cffct, nous avons pu voir le rudiment d'un utérus sous la forme d'une petite masse assez distincte, composé de cellules nucléées et un tube digestif déjà bien différencié. Si cet appareil est assez confus dans sa partie antérieure sur l'animal intact, il n'en est plus de même quand il a été projeté hors du coros. Nous l'avons vu dans ces conditions, après une pression exercéc sur le couvre-objet. L'animal a vomi son tube digestif et nous avons distingué deux renflements bien marqués, le premier à la partie movenne de l'œsophage, le second ou gésier, à la partie postérieure. Ce dernier est muni d'une armure triturante assez difficile à voir. L'œsophage lui-même est précédé d'un pharynx très net, assez court, implanté sur un élargissement de la partie antérieure de cet œsophage.

- a La vulve n'a pas été aperçue, et de fait, elle ne doit pas exister encore, même à l'état d'indice; mais il est probable qu'elle se perce au niveau du milieu de l'utérus, par conséquent, un peu au-dessous de la première moitié du corps.
  - « La position de l'anus se devine plutôt qu'elle ne se voit. « Il est manifeste que la forme de la queue n'est pas la
- même dans ses deux projections.
  « Les stries du derme sont des plus remarquables par leur
- Les stries du derme sont des plus remarquables par leur grand nombre et leur régularité.
- « L'examen d'un mâle est nécessaire pour fixer le genre de ce nématoide : il me semble cependant avoir bien des caractères communs avec les innombrables espèces du genre Leptodera. »
- M. le docteur Corre partage entièrement l'avis de M. Bavay ; « c'est une filaride ou une anguillulide ; l'examen des deux sexes est nécessaire »
- Je ne me prononcerai pas personnellement sur la question d'histoire naturelle; j'ai cédé bien volontiers la parole à mes deux camarades, plus compétents que moi en cette matière, et je leur adresse ici publiquement tous mes remerciements.

Mais je reprends l'affaire aux points de vue clinique et micrographique combinés.

micrographique combines.

Pou d'instants après avoir vu l'éruption d'abord, puis les nématoides, l'idée du craw-craw de la côte occidentale d'Afrique m'est venue à l'esprit. Ou'estec que le craw-craw?

O'Neill, médecin de la marine royale anglaise, a observé, en 1875, sur des noirs de la Côte-d'Or, des papules prurigineuses simulant la gale invétérée et siègeant à l'angle des doigts, aux coudes, presque jamais à la face. Ces papules sont bienôté remplacées par des vésiculo-pustules rebelles au traitement sulfureux et à toutes les pratiques des indigènes. L'examen microscopique du sécro-pus contenu dans les vésicules ne permet de constater que la présence de leucoytes; mais si, au moyen d'un scalpel bien tranchant, on fait une cupe nette de la vésiculo-pustule, et si 'On examine soit la coupe elle-même, soit le liquide que l'on peut faire sourdre par pression de la vésiculo-pustule, on observe dans ces préparations une ou plusieurs Haires retire vivaces qui ne tardent pas à mourir en s'allongeant : elles mesurent 0""-22 de tête en queue et 0,012 à 0,013 de millimètre de diamètre.

342 M. NIELLY.

Sont-ce bien des filaires? Je ne puis croire le docteur O'Neill autorisé à le dire, si je m'en rapporte aux caractères des plus incomplets qu'il leur attribue et au dessin grossier que l'on trouve à la suite de son article du 20 février 1875 de la Lancette anglaise. Il n'y a pas de la faute de M. O'Neill; il n'était certainement pas bien outillé, ce qui arrive souvent dans les pays chauds.

En fait, la description du ver n'existe pas dans cet article, et nous ne pouvons savoir si celui qu'a entrevu O'Neill est le même que celui que i'ai apporté ici et si c'est une filaire.

même que celui que j'ai apporté ici et si c'est une filaire. Il n'en est pas de même des caractères cliniques de la maladie, et si je cite textuellement l'article de O'Neill à ce point de vue, je retrouve exactement tout ce que j'ai observé chez mon petit malade depuis le 4 avril. Je traduis textuellement :

- « A première vue, un cas bien marqué fait penser à l'existence d'une gale étendue, à tous les degrés de développement;
  la papule, la vésicule et la pustule, se montrant d'abord dans
  les fentes des doigts, sur le devant du poignet et sur les
  coudes, se rencontrant rarement à la face et toujours accompagnées de démangeaisons intenses. Il faut noter que tous les
  cas examinés, au nombre de six environ, existaient chez des
  nègres dont la teinte naturelle de la peau obscurcit la rougeur
  qui, dans le cas d'un blanc, entourerait toute éruption environnée d'irritation. Les papules s'élèvent solitaires et à des
  intervalles réguliers, s'accroissent jusqu'à la taille d'une tête
  d'épingle, ont une consistance ferme au toucher; et à cause de
  la raison ci-dessus indiquée, paraissent de la même couleur
  que les téguments environnants.
- « Dans quelques cas, les papules s'arrangent en forme de croissant, comme une dartre; cependant il semble que ceci est la plus commune. Au bout d'environ deux jours, la papule se convertit en vésicule avec très peu d'accroissement de taille, et dans le cours d'une couple de jours, la pustule est développée, s'élargissant rapidement, et s'unissant à celles quise trouvent dans son voisinage immédiat. »

Ce sont là les caractères que j'ai observés chez mon petit malade : Je me crois donc autorisé à penser que je me suis trouvé en présence d'un cas de craw-craw. Si le docteur O'Neill s'était trouvé dans des conditions d'observation propres à l'éclairer sur la structure du nématoïde qu'il a vu, je crois que

la démonstration serait complète. D'où provient cette affection? Je l'ignore jusqu'à nouvel

J'ai examiné les urines de cet enfant à tous les points de vue : il n'v a absolument rien dans les dépôts, si ce n'est les éléments hanals

ordre

J'ai examiné le sang, et après dix examens faits au moyen de piqures superficielles de la peau, je crois fermement à la présence de l'embryon du nématoïde dans le liquide sanguin : une fois il était enroulé, en volute, l'autre fois il était presque rectiligne. Je n'ai pas pu faire contrôler mon observation par MM. Bayay et Corre, mais mon collègue, M. le médecin de 1º classe Guyot, qui a vu et souvent vu la filaire de Wucherer à Taïti, chez des éléphantiaques, n'émet même pas un doute sur la nature filarienne ou anguillulaire du nématoïde que je lui ai montré dans les deux préparations de sang que je crois nositives.

Notre nématoïde embryonnaire du sang n'est certainement pas d'ailleurs la filaire de Wucherer, car, grâce à Bancroft, on connaît aujourd'hui l'adulte de l'embryon filaire de Wucherer; il ne ressemble en rien à notre ver : c'est un animal beaucoup plus grand; le corps est lisse; il a l'épaisseur d'un cheveu et huit à neuf centimètres de long ; sa tête est munie d'une bouche circulaire, son cou étroit, mesure environ le tiers du volume du corps, son vagin est situé près de la tête, etc.

Je suis porté à penser, par ce que l'on sait déjà de l'introduction de certaines filaires dans l'économie (filaire de Médine, filaire du Brésil, présente dans les eaux de la rivière Carioca), que l'animal a été ingéré par l'enfant avec les eaux banales dont j'ai parlé. Je ne crois pas qu'il vive dans les liquides des étables où couchait mon jeune mousse, car ce n'est pas à Milizac, mois bien à Plourin qu'il est tombé malade; en outre le parasite aurait-il choisi les cuisses et les régions fessières comme voie d'introduction? Cela est peu probable, car l'enfant couchait dans ces étables, tout habillé. Je sais bien qu'il n'a pas épargné les mains, mais il a respecté la face, aussi exposée que celle-ci.

Je ne crois pas que cette affection soit transmissible par le contact. Le ver meurt en effet, dès qu'il est extrait des papules et des vésieules, ou du moins il ne survit que quelques heures à sa mise ne ontact avec l'air. C'est un être aquatique, comme les auguil·lulides et les filarides. Comment supposer qu'il chomine sur la peau à la façon de l'accrus, animal autrement supérieur, et qu'il puisse pénétrer l'épiderne? Tous les animaux qui jouent ce dernier rôle ont des appareils perforateurs, lei rien de nareil.

Je chercherai sur les lieux mêmes la solution de ces questions capitales d'étiologie; pressé de montrer à l'Académie ce que j'ai vu, je remets à un autre temps le soin de lui dire ce que je verrai.

Il me paraît ressortir des faits que j'ai eu l'honneur de vous ni me parair ressortir des faits que jai en i nonheur de vous soumettre, messieurs, qu'il existe en France une dermatose parasitaire spéciale, soit identique au eraw-craw (nous le sau-rons bientôt, car les deux chefs si respectés de la marine qui rons bientol, car les deux chefs si respectes de la marine qui ont bien voulu m'introduire parmi vous le demanderont in-stamment à ceux de nos collègues, qui servent à la côte d'A-frique), soit spécifique, mais à coup sûr absolument nouvelle pour les observateurs des climats tempérés. Cette heurense trouvaille porte un double intérét: un intérêt scientifique d'abord; car si la maladie est identique au craw-craw, le fait contient une solution précise d'une question de géographie médicale, et le craw-craw n'est pas plus exotique que l'ainhum, que la lèpre, etc.; si la maladie n'est pas le craw-craw, il importe de le savoir, et de mettre la dermatose que je mets sous vos yeux à son rang nosologique, parmi les parae mets sous vos yeux a son rang mosologique, parmi les para-sitaires de France. Un intérêt pratique s'atlache aussi aux recherches qui me restent à faire, car elles sont d'ordre hygié-nique et d'ordre thérapeutique. Il faut que je trouve ce parasite dans les milieux habités par l'enfant. Il faut que j'institue un traitement qui guérisse cet enfant, — c'est mon principal devoir, — et qui, par conséquent, soit applicable aux autres cas que je rencontrerai sans doute en Bretagne, et que d'autres médecins, maintenant prévenus, diagnostiqueront sans difficulté, soit en Bretagne, soit ailleurs.

Je me flatte d'arriver facilement à guérir cet enfant par les lotions phéniquées, mercurielles au sublimé, par les pommades au mercure métallique. Cela suffira, je le pense, si la maladie n'est qu'une dermatose. Si je retrouve le nématoide dans le sang; ja jurair recours à l'acide phénique au millième, à BEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINIJ-LONG. 545

la créosote aux doses de 1, 2, 3 centigrammes par jour, aux potions salicylees. Je serais d'ailleurs heureux d'avoir sur ce chapitre du traitement, l'assentiment de l'Académie et je la remercie en terminant du bienveillant intérêt avec lequel elle a accueilli ma communication : ie l'en remercie au nom du coros auquel i'ai l'honneur d'appartenir.

## CONTRIBUTIONS A LA GÉOGRAPHIE MÉDICALE

## NOTES SUR LA TOPOGRAPHIE DE VINH-LONG

(COCHINCHINE)

DAR IT DI DESIFIE MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE .

(Suite et fint .)

### 2º MALADIES OBSERVÉES CHEZ LES EUROPÉENS

Il est' certaines maladies communes, en Europe, qui peuvent se montrer chez les Européens en Cochinchine; il en est d'au-tres qui n'apparaissent point ou ne se montrent que très rarement. Il existe enfin des maladies propres au climat . L'Européen, qui abandonne un milieu pour lequel son organisme a été créé, s'expose, par ce changement, à de certaines perturbations dans son équilibre organique; de là, des troubles passagers ou durables; les premiers, constitués par divers symptômes, surtout par des symptômes du côté des voies digestives, constituent un groupe syndromique, vulgairement nommé acclimatement. Les troubles durables peuvent affecter un certain nombre d'organes l'Appareil dont la susceptibilité est le plus souvent en jeu, en basse Cochinchine, est, sans con-tredit, l'appareil digestif. La diarrhée et la dysenterie sont les deux plus communes, les deux plus terribles andémies de notre colonie; les affections hépatiques ne viennent que loin derrière

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yoy. Archives de médecine navale, t. XXXVI, p. 286, 354; t. XXXVII, p. 257. \* Je dis au climat, et non au pays.

ces deux processus, à moins qu'on n'admette, avec Talmy, que la diarrhée et la dysenterie chroniques ont toujours pour point de départ une altération du foie. L'ahémie, la eschexie sont les graves et trop fréquentes conséquences des processeu que nous avons nommés. Les fièvres telluro-palustres sontes peut être moins répandues et moins graves que ne le ferait, à première vue, présumer l'aspect de ce vaste maréage qui constitute la plus grande partie de la Cochinchine française.

Outre les endémies spéciales à la colonie, nous aurons à mentionner quelques épidémies qui la visitent à des époques plus ou moins rapprochèes les unes des autres. Nous voulons surtont parler de la dengue, cette entité morbide singulière, et du choléva, fléau bien plus redoutable, qui nous visite trop souvent, mais dont les ravages, quoique très sensibles, sont loin de décimer les populations comme ils le font dans l'Inde. Ces épidémies s'attaquent aux Asiatiques tout aussi bien qu'aux Européens.

Choléra. - Depuis la conquête, le choléra a fait, en Cochinehine, et notamment à Vinh-Long, plusieurs apparitions; tantôt il a paru venir d'ailleurs, et tantôt il a semblé qu'il était né sur place, de là, cette opinion que le choléra est endémique dans de certains postes en Cochinchine. On pense bien que je ne prétends pas traucher une question si délicate. Les savants les plus distingués ne s'entendent point encore sur l'unité ou la pluralité des foyers d'où s'élancent, de temps en temps, sur le monde ces terribles épidémies de choléra. On est généralement d'accord pour affirmer que l'Inde, et une région de l'Inde, est le bereeau du mal (disons toutefois que cette opinion n'est pas sans trouver un certain nombre de dissidents), mais après, viennent les opinions divergentes : tandis qu'un groupe eroit que toute épidémie vient des bords du Gange par un courant continu, un autre prétend que des foyers secondaires se sont formés (Briquet), et que de leurs cendres mal éteintes jaillit, à intervalles variables, un feu qui rayonne dans diverses direc-tions, Guérin pense que, sous des conditions spéciales, toute contrée peut d'elle-même engendrer le germe cholérique, et qu'elle n'a, pour cette genèse, nullement besoin des germes venus de l'Inde ou d'ailleurs.

Je n'ai trouvé à Vinh-Long aucun document qui pût me renseigner sur l'origine des différentes épidémies qui s'y sont succèdes, même depuis l'occupation française; aucune pièce aux archives de l'hôpital; les statistiques manquent, les feuilles de clinique ont disparu, le seul renseignement que j'oie trouvé me vient du registre des décès, qui est confié au fonctionnaire chargé du service administratif; je n'ai done, jusqu'en 1877, que le nombre des morts et non celui des individus atteints.

Parmi les décès qui ont eu lieu à l'hôpital, je n'en vois pas, avant 1874, qui soient attribués au choléra4. Il est évident, pourtant, et de notoriété publique, que le fléau était connu dans le poste avant cette date, et qu'il y sévissait au moins sur les indigènes. La prise de possession de Vinh-Long est d'ailleurs relativement récente. En 1873, au mois de juillet, on annonca à Saïgon que le choléra était à Singapore et à Bangkok: aussitôt des quarantaines furent établies par l'amiral Dupré. J'étais alors à Saïgon et je me souviens que les mesures furent appliquées jusqu'en septembre. Pour cette année, la colonie en fut quitte pour l'épidémie de dengue dont il a été parlé, Mais l'année suivante fut désastreuse pour Vinh-Long particulièrement; soit que le choléra ait, de Bangkok, progressé lentement et d'une façon quasi-latente, soit qu'il soit né en Cochinchine, il sévit à Vinh-Long et dans les localités circonvoisines, particulièrement en juin et en juillet. On voit, au début, une certaine hésitation fort naturelle dans le diag-nostic, les premiers décès sont attribués à des fièvres algides, C'était, en effet, la première visite du fléau à la colonie européenne de Vinh-Long, Bientôt il n'y cut plus de doute, et une dizaine d'Européens succombèrent; parmi eux, l'excellent et regretté Letessier, médeein de 2° classe, chargé du service à Vinh-Long: il fit son devoir jusqu'au bout et se faisait encore porter dans les salles, donnait ses derniers soins et ses derniers conseils quelques minutes avant sa mort. Il était seul, et le poste resta deux ou trois jours sans médecin.

A partir du mois d'août, s'il y eut des cas de choléra, il n'y eut plus de décès causés par l'épidémie. Mais celle-ci n'était qu'assoupie. elle se réveilla dès le mois de mars 1875; du 16

Les troupes françaises qui prirent Mytho après dégagement de l'arroyo de la Poste, en 1861, eurent le choléra: celui-ci régnait à Hué quand l'amiral Bonnard, y alla, en avril 1863, pour la ratification du traité de 1862 (Rapport de l'amiral Bonnard). On m'affirme que des cas se sont montrés à Vinh-Long en 1867.

mars au mois de mai, elle tua 12 Européens. Déjà l'ou peut voir que le choléra se montre dans la seconde moitié de la saison sèche en Cochinehine lorsque les eaux 'pluviales sont très basses et que la chaleur augmente; de janvier jusqu'en juin, juillet et août; il arrive fréquemment que les vraies pluies, les pluies continues, ne paraissent que dans ces deux derniers mois.

L'année 1876 fut tranquille, le choléra ne se montra point. On ne relève même que 7 décès, ce qui ne donne pas un décès par mois.

L'épidémie la plus longue et la plus meurtrière est celle de 1877. Les premiers cas de choléra parurent dès le mois junvier, les dérniers sont de la fin de juin. Le fléau frappe cruellement, dès le début, mais on voit encore des atteintes légères; plus tard, elles sont foudroyantes, le malade est pris subitement, et enlevé en quelques heures; la maladie fait de grands ravages parmi les indigènes: tel village est presque entièrement décimé. En janvier et février, trois Européens succombent à Vinh-Long en dehors de l'hôpital. Dix-neuf meurent à l'hôpital militaire pendant la durée de l'épidémie.

En janvier, 14 cholériques à l'hôpital, dont un certain nombre légèrement atteints; 4 succombent; 2 sont mis exeat; il reste 8 à la fin du mois.

En février, ces 8 cas, plus 1 entrée : 1 mort, 2 évacués, 5 exeat : reste 1 à la fin du mois.

C'est au commencement de mars que j'ai pris le service. En mars, 12 cholériques; 3 décès, 2 exeat; reste 7 à la fin du mois.

Avril: Cas 7; 3 morts, 5 exeat; restc 1.

Beaucoup de diarrhées (12) ne paraissent pas spécifiques. Mai : 4 existant et 4 entrants : 5 morts. L'épidémie est dans

Mai : 1 existant et 4 entrants : 5 morts. L'épidémie est dans son activité, les cas sont foudroyants. Un soldat, entré sous la rubrique embarras gastrique, a été pris de choléra à l'hôpital, il était entré en convalescence, mais il finit par succomber : sa mort porte à 6 les décès dus au cholés dus au cholés.

Juin: C'est la fin du fléau : 4 entrants; 2 décès, Les deux survivants ont guéri. L'épidémie disparaît à la même époque du milieu des indigènes.

En somme, malgré toutes les précautions hygiéniques, nous avons perdu, en six mois, une vingtaine d'hommes tués par le choléra: c'est le sixième de la garnison. Mytho fut éprouvé de son côté, et l'épidémie fit beaucoup de victimes parmi les Annamites qui travaillaient alors au canal de Cho-gaō. Il y eut 2 morts dans la petite garnison de Soctrang, aussitôt M. l'aidemédecin Bettinger fut envoyé sur les lieux, il y resta nue quinzaine de jours et ne vit pas de nouveaux cas. Le même officier, dont le zèle infatigable me fut is utile pendant le cours de l'épidémie, avait auparavant été envoyé à Travinh où le fléau s'était montré sur les indigènes; il n'y eut pas cette fois, je crois, de mort à déplorer parmi les militaires.

En 1875, la petite troupe qui défend ce poste, composée de 25 hommes d'infanterie de marine, fut cruellement décimée, elle perdit du cholèra une huitaine d'hommes, 4 moururent le même jour (à Vinh-Long) nous vimes 2 cholériques succomber le même jour à l'hôpital; mais les enterrements indigènes étaient bien plus nombreux, même toutes proportions gardées). La panique était telle qu'on enterra un cercueil vide et que cadavre qu'on n'avait point osé toucher fut retrouvé, le lendemain, dans un coin de la salle où on déposait les morts d'ordinaire. Ces faits sont exactes.

On sait que l'épidémie de 1877 s'étendit jusqu'à Saïgon, elle y régnait dès le mois de mars, car j'y aivu des cholériques à cette époque, avant mon départ pour Vinh-Long. Mais je me borne à cet essai d'historique, d'autant que je ne dois m'occuper que de ce qui se passa dans le poste qui est l'objet de ce rapport.

Én 1878, le typhus indien reste muet à Vinh-Long et aux environs : certaines personnes out prétendu avoir reconnu le choléra, pendant la saison chaude chez les Annamites, des missionnaires m'en ont parlé, mais ils ne m'ont pas prouvé leurs assertions. Pour ma part, je n'ai, cette année-là, constaté aucun cas de choléra. Je ne veux rien nier ni rien affirmer; il est possible que des cholérines, des atteintes de choléra sporadique aiente xisté; de pareils faits se voient en France tous les ans, mais la maladie ne prit point l'allure épidémique en 1878.

Genèse. — Etiolgie. — Nous ne prétendons point donner sur le cholèra de longs détails; nous ne tenterons pas une description didactique ni même une esquisse d'une maladie si comnu symptomatiquement. Nous manquons, en outre, de renseignements précis sur la marche, l'évolution, surtout à ses débuts, de l'épidémie de 1877; notre essai sera donc incomplet, bien malgré nous.

La statistique médicale de Vinh-Long pour le mois de décembre 1876 ne parle pas de diarrhée spécifique; elle n'enregistre pas de cas de morts, pas de fièvres graves. Évidemment le cholera ne s'est pas encore manifesté, ou bien les cas sont chez les indigènes, ou enfin peut-être de légères cholérines existent-elles chez les Européens, mais n'attirent pas encore l'attention. La scène change en 1877, dès le mois de janvier, et mon prédécesseur. Valleteau de Mouillac, reconnaît et signale nettement le choléra; ailleurs on se fait illusion et l'on croit encore à des cas d'accès pernicieux cholériformes. Il y en a peut-être dans le nombre, peut-être aussi le germe cholérique se mêle-t-il au germe de la malaria pour tuer plus sûrement-Mais bientôt toute illusion doit cesser devant les coups multipliés, devant la progression, devant l'évidence de la contagion. C'est bien le choléra qui est en présence. C'est le choléra qui sévit au Cambodge, à Chaudoc, à Vinh-Long, à Travinh, à Mytho, à Saïgon, et qui s'embarque, sinistre passager, sur le transport la Corrèze. D'où sort-il? Quel pays nous l'a envoyé? Est-il né simultanément dans plusieurs endroits et de plusieurs fovers? L'état atmosphérique, les accidents météorologiques ont-ils un rôle dans cette genèse? Si oui, en sont-ils la cause déterminante ou la cause adjuvante? La cause adjuvante à coup sûr, et ce rôle est indéniable. Expliquons-nous : Dans le sursaut du moment, et lorsqu'on eut vu les soldats de marine arriver à Vinh-Long, à Saïgon ou ailleurs, exténués à la suite de la petite expédition du Cambodge contre Sivota<sup>1</sup>, harrassés par la chaleur, dejà grande, par des courses dont ils n'avaient guère l'habitude à travers les bois, les marais, les rizières lorsqu'on remarqua qu'ils offraient au choléra, à la dysenterie, aux fièvres pernicieuses et tutti quanti un terrain préparé, ou ne réfléchit plus que l'épidémie s'était montrée avant l'expé-

La campagoe fut courte, mais je tiens de plusieurs témoins oculaires qu'elle me les sans laisser sur nos solidits de profondes traces. On menchai au solicit les hommes souffirmiel de la chaleur du sol, et souvent ils durent se édesiférer à des mares infectes. J'ai pu souvent constater moi-même combien nos solidats, put habities au marches sous unt el dimar, revinerat déblisés, et j'en ai vu autorier un contrain nombre, soit du choléra, soit de dysenterie, soit d'anémie rapide et profonde.

dition, que celle-ci avait commencé vers le 8 février (pour se terminer vers le 8 mars), on ne songea plus que le choléra avait fait, à une date antérieure, son apparition en Cochin-chine, qu'il frappait cruellement à Vinh-Long dès le mois de jauvier. Bref, l'expédition du Cambodge ne fut pas la source, mais au moins fut-elle l'aliment de l'épidémie de 1877, aussi bien pour Vinh-Long, qui reçoit d'ordinaire, et qui reçut alors dans son hòpital les malades expédiés de Plnom-penh, que pour Saigron qui en recoit ézalement une partie.

Peut-être, au reste, le fléau vint-il de Siam en passant par le Cambodge, mais cela ne nous est pas démontré; mais il est avéré qu'il existait, de fait, en Cochinchine, avant les opérations militaires de février. Sa présence est constatée bien nettement et tout d'abord à Vinh-Long et à Mytho, et à Travinh. puis à Saïgon. La multiplicité et la rapidité des communications expliquent combien grande est la difficulté de suivre sa marche, sa dissémination par les courants humains. Que de voies, que d'arroyos divers mènent à Vinh-Long, à Mytho ou ailleurs! L'insouciance extrême des Annamites, leur incurie, leur malpropreté sont des moyens puissants de propagation; c'est ainsi que beaucoup d'entre eux, sc rendant à l'évidence. comprennent aujourd'hui l'immunité que la vaccination procure contre la variole. Croira-t-on qu'ils se déraugeront de leur plein gré pour faire vacciner leurs enfants? Ils ne vicndront guere que sur l'ordre de l'administrateur. Cette énorme insouciance nous explique aussi pourquoi l'on est si mal renseigné sur l'apparition et les progrès d'une épidémie.

Segue sar rapparont et as progres a une epiceime.

Que le choiéra soit venu du dehors ou qu'il soit né en Cochinchine, il provient de germes existant déjà, mais se dêveloppant sous l'influence de certaines conditions telluro-atmosphériques, ou bien celles-ci l'ont créé de toutes pièces. La
première supposition est celle que l'on adopte généralement;
or restera toutefois dans l'indécision jusqu'à ce qu'on eit découvert et montré le principe prolifique du fléau, si la chose
est possible. Jusque-là, le champ des conjectures est ouvert.
Le champignon d'Itallier n'est encore qu'un épiphénomène.
Cet aveu d'ignovance humblement fait, nous revenons à ce que
uous avons dit, à savoir que certains phénomènes climatériques
ont une influence peu connue, mais évidente sur le développement, sur les poussées sigués et violentes, aussi bien que sur

les crises d'apaisement du choléra. Celui-ci se montre pendant la saison sèche et sa violence s'accroît avec la température. Estil influencé par la nature du sol? Peut-être en de certaines régions; à Travinh et à Soctrang, c'est-à-dire sur le terrain des yunas (terrains sablonneux), il sévit aussi, et peut-être plus cruellement que sur les terrains argileux et peu perméables de Vinh-Long, Mytho, etc. On a incriminé les eaux potables de Travinh et de Soctrang; celles du premier poste sont mauvaises, l'eau des puits est saumâtre. La porosité du sol, la nappe d'eau souterraine jouent-elles un rôle comme le veut Petenkofer, dans la diffusion du poison? Toujours est-il que nous sommes en présence de terrains d'alluvions, sablonneux ou argileux et que le choléra est dans toute sa force lors de l'abaissement maximum de la couche d'eau souterraine; alors les germes du mal ne sont plus novés et la chaleur ne doit pas être indifférente à cette diffusion. Nous avons remarqué une recrudescence de l'épidémie après une forte pluic d'orages, après des brouillards très intenses précédés ou suivis d'une journée très chaude, iaros tres intenses preceues ou survas u nej norme tres cinaude, et nous pensons qu'il y a dans ces faits autre chose que des coïncidences. L'influence des vents régnants n'est point clai-rement établie, toutefois il importe de noter que le côté de nos salles (à l'hôjital), cxposé au vent de la saison chaude, aux premières hrises de sud-ouest, parut le lieu préféré par le cholera dans l'hôpital. Nous ne pouvions isoler les cholériques, l'hôpital était ordinairement encombré et nous n'avions pas de salle spéciale; nos trois salles communes communiquent entre elles par de larges ouvertures, puisqu'elles ne sont séparées que par des demi-cloisons. Les émanations cholériques nous semblaient donc poussées par le vent et vinrent contaminer plusieurs malades dans sa direction. Il faut dire également que ce côté donne sur les latrines ; quoique tenues avec la plus rigoureuse propreté, celles-ci eurent peut-être une influence funeste.

La contagion nous semble donc évidente; nous avons constaté un cas d'infection qu'on peut attribuer au contact des matières vomies. Un de nos cholériques romit avec tant de violence que les matières furent projetées jusque sur un lit d'unc rangée voisine. On désinfecta et on changea les draps maculés, le linge du malade et une partie de la literie. Le malade qui occupait ce lit fut atteint du choléra deux jours après!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nous avons déjà parlé, à titre de causes propagatrices, de la malpropreté, des

Je ne m'arrêterai guère aux symptômes.

Les sueurs copieuses signalées si souvent dans le choléra se souvent montrées surtout dans les cas de choléra séreux. Sur le normé Maquaire — qui guérit d'ailleurs — elles furent particultèrement abondantes et anneivent une forte éruption vésiculo-pustleuse au visage (júin 1877).

Nous n'insistons pas sur les vomissements, les selles, l'algidité, l'anurie, etc. La peun des digis, cyanosée, est ridee, tripée comme après un long séjour dans l'eau. Dans les premiers mois, le cholèra séreux fut plus commun; la forme dite saphyxique le fut davantage dans les deruiers, en quelques heures, en trois, cinq, six heures, elle emportait les malades. J'ai vu des Annamites mourir plus rapidement encore, presque subitement.

Nous aurions voulu faire de l'anatomie pathologique, mais nous avons dit plus haut que nous n'avions pas le moindre local qui plut nous servir de salle d'autopsie. Les quelques examens nécroscopiques qu'il nous a été donné de faire pendant notre séjour à Vinh-Long n'ont pas pu être bien complets. Ceux qui furent du ressort de la médecine légale étaient opérés à l'ambulance du service local, presque en plein air.

Tous les moyens prophylactiques qui furent en notre pouvoir ont été mis en œuvre. Nos ressources, de certains côtés, étaient assez limitées. Nous n'avons pas maqué de médicaments; nous avons presque partout tronvé un grand empressement à seconder nos efforts. Mais la disposition du poste et particulièrement de la caserne et de l'hopital, l'état des terrains environnants, etc., ne nous favorisaient guère. Les déjections etaient soumises aux désinfectants les plus efficaces; on brûla tout ce qui pouvait l'être. On enfouit les matières, après désinfection; par malheur, les fosses se remplissent souvent d'eau, en ces pays humides, marécageux, et les matières sont ramenées vers la surface du sol. Les Annamites se contentent de jeter les déjections dans la rivière; aussi défendions-nous rigoureusement l'usage de l'eau des arroyos; on sait que nous

isobservances dès lors hygiéniques. Ces causes étaient largement et oigneué-ment combattues dans la garnison; mais on ne pouvait empécher que, par la d'aposition du poste, les hommes ne fussent un peu accumalés; et surtout if faut faire remarquer que la caserne, vieux hangar malsain, n'est distante que de quell'que mêrces de l'hépital, autre construction malsain.

n'avons à Vinh-Long que l'eau de pluie et l'eau des rivières. A la fin de la saison séche, les eiternes du réduit, moins vastes qu'ils ne le sont aujourl'hui, furent à see; il fallut bien recourir à l'eau du fleuve, mais celle-ei fut alunée, filtrée avant d'être livrée à la consommation. Quant à l'hôpital, il ne manqua jamais d'eau de pluie.

Le traitement curatif fut l'objet de grandes sollieitudes; nous pouvous dire que nous avons été secondé dans nos efforts par l'infatigable dévouement de M. l'aide-médecin Bettinger, son zèle, son activité nous furent d'un grand secours. Signalons aussi le dévouement d'un infirmier indigène, qui reçut d'ail-leurs une médaille d'honneur.

Pour combattre les vomissements nous donnions, suivant les conseils de M. le médecin en chef Lacroix, des tisanes, des boissons chaudes en abondance, sans nous laisser arrêter par les vomissements et nous retirions quelque avantage de la médication.

Aujourd'hui que Saïgon va être abondamment pourvu de glace, il nous semble qu'il serait aisé et qu'il serait urgent de créer de petites glacières dans les postes qui possèdent des hôpitaux; une petite glacière portative serait expédiée, à mesure des besoins, par les bateaux des messageries de Coehin-ine pour alimenter la provision du poste. Peu élevée serait, croyons-nous, la dépense; au demeurant, combien grande la compensation; que de malades soulagés, que d'existences sauvées! les insolations, les accès pernieieux, le choléra feraient assurément moins de vietimes. Nous avons déjà demandé l'adoption de cette mesure pour nos postes de l'intérieur, nous espérons qu'elle sera accordée dans un prochain avenir portain premis prochain avenir portain avenir pour prochain avenir portain avenir portain avenir portain avenir pour nortain avenir portain avenir portain avenir portain avenir pour prochain avenir portain avenir prochain ave

Elagidité était combattue par tous les procédés possibles : stimulants énergiques (acétate d'ammoniaque, menthe, cannelle, élixir de la Grande-Chartreuse, aleool, éther, etc.), bains chauds; frictions prolongées, fréquents et vigoureuses.

On peut dire qu'on a essayé de lous ces médieaments réputés des plus actifs. Nous avons souvent donné l'opium et parfois le ealomel; mais ee dernier a paru peu efficace. Pour être en règle avec notre conscience, et dans le but de répondre à de éventualité de malaria, nous avons toujours adjoint au traitement spécifique le sulfate de quinins.

Passons rapidement en vue les maladies les plus communes. Les affections internes les plus fréquentes sont, comme on sait, celles du tube digestif et de ses annexes et les fièvres telluro-palustres. L'histoire nosologique de la Cochinchine ne nous révète donc rien de spécial au pays, et c'est en vain, je crois, que l'on a voulu admettre une diarrhée propre au pays; l'anguillule elle-même — cette découverte récent en présence de laquelle on s'est eru suffisamment autorisé pour admettre cette cutité spécifique — l'anguillule ne vient-elle pas d'être retrouvée dans la diarrhée des Autilles?

Quant au cycle saisonnier de ces diverses maladies, à la multiplicité et à la fréquence de leurs apparitions suivant les vicissitudes atmosphériques, personne n'ignore que, dans toute la Cochinchine, les affections les plus graves se montrent, de préférence, dans ces terribles mois de transition : avril, mai, juin.

Nous n'avons la mortalité du poste que depuis la fin de 1867 (la réoccupation a eu lieu le 20 juin 1867), mais ce que nous avons suffit pour qu'on en tire quelques enseignements. Les décès sont nombreux l'année de l'occupation; l'acclimatement au climat du poste bien plus malsain qu'aujourd'hui, les marches, [les nécessités du service, expliquent cette léthalité; 14 hommes succombèrent, presque tous de dysenterie, de la fin d'octobre à la fin de décembre 1867.

En 1868, 26 morts, se répartissant assez également dans les douze mois de l'année. L'année suivante, année excellente, on ce onstate que 9 décès ; il n'y en a que 5 dans chacune destrois années qui suivent. Les mois de transition sont les plus funcstes (hépatites, dysenterie et diarrhée, accès pernicieux, insolations). Je vois, fait très rare sous la rubrique ictère hémortragique, fièvre bilieuse, ictère grave, trois décès en 1870, 1871, 1872 qui paraissent devoir être attribués à l'ictère malin ou à la fièvre bilieuse hémorrhagique. Pour ma part, je n'ai pas observé de telles manifestations morbides '

Enfin, les années suivantes nous montrent toujours les mois les plus chauds, les mois orageux, comme étant les plus riches en maladies graves.

Diarrhée. - Sans doute on abandonnera cette dénomination

<sup>1</sup> Mais j'ai vu l'ictère simple.

de diarrhée de Cochinchine qui semble désigner une maladie spéciale à la colonie, on pourra la conserver si en l'employant on entend seulement dire que le processus entéritique est plus commun en ce pays que dans les autres colonies.

L'étiologie de la diarrhée a été, est et sera discutée longtemps encore : les uns n'y voyant qu'une inflammation aigué ou chronique du tube digestif, me pyrevie non spécifique et ne relevant que des causes habituelles : d'autres admettant que di diarrhée est toujours consécutive à une altération du foie, du paneréas, etc.; d'autres eroyant à une cause toute spéciale, soit à une intoxication par miasmes ou effluves, soit à un parasite.

Pour nous c'est aux vicissitudes atmosphériques, c'est aux infractions aux lois de l'hygiène que nous attribuons plus de la moitié des cas de diarribée. Cette opinion, que l'on pourra trouver banale, est profondément ancrée désormais dans notre esprit. Les controverses qui se sont élevées contre elle ne nous ont pas convaineu. Le parasitisme est certain, mais est-il cause ou complication? est-il la conséquence d'un état spécial de l'intestin 7 les diarrhées par intoxication doivent exister assurément, mais comment en faire le bilan? A part le groupe des diarrhées paludéennes des fièvres gastro-entéristiques (Four-nier), on conçoit l'existence d'un groupe produit par les émanations néerohémiques (Foursagrives); mais la ne sont point les sources les plus riches de la maladie qui nous occupe.

On conçoit les désordres intestinaux plus ou moins profonds causés par une eau malsaine, soit encore une intoxication; mais mous avons vu, tant de fois, la diarrhée chronique survenir chez des personnes qui ne buvaient que très peu d'eau ou qui ne buvaient que de l'eau filtrée, alunée ou bouillie; d'autre part nous avons connu tant de gens qui absorbaient de l'eau simplement déposée, ou filtrée, ou alunée, ou de grands buveurs d'eau ne touchant jamais au vin, rester indemnes, que nous sommes forcé de chercher d'autres eauses à la maladie. De même enfin nous comprenons le mécanisme par lequel une sécrétion biliaire exagérée peut produire des flux intestinaux; mais tout en admettant le bien fondé de tout cela, nous persistons à attribuer aux variations atmosphériques, à des négligences, des excès, des imprudences, et il faut bien le dire, à des états dyspeptiques voulus ou entretenus (chez beau

coup de soldats cherchant le rapatricment), à d'autres influences de même ordre, une forte proportion de ces terribles diarrhées dont la chronicité fait trop souvent le désespoir des malades et des médecius.

Le temps est lourd, chi ad, orageux, saturé d'électricité et d'humidité, on est mal à son aise, la tête est lourde, les centres nerveux souffrent, to ites les fonctions s'alanguissent, la diaphorèse se fait mal, les fonctions digestives périclitent; l'estomac, mal servi par des nerfs assoupis ou surexcités, se distend, se contracte comme à regret sur le bol alimentaire; les sucs gastriques, rares ou altérés, ne font qu'imparfaitement leur devoir; le bol a séjourné dans le ventricule plus que de coutume, ce qui sioute au malaise, en genant la circulation ; il sort enfin, mal préparé; son contact étonne et irrite la muqueuse intestinale : le foie congestionné envoie trop de bile : les autres annexes sont troublés dans leur service. l'insuffisance de la diaphorèse complète cet état anormal, Le tout produit, dans un temps plus ou moins long, soit un embarras gastrique fébrile (lequel peut devenir chronique), soit un état chronique d'emblée : peu à peu, l'intestin fonctionne mal et. dans les situations extrêmes, ne fonctionne plus du tout.

Nous ne referons pas le tableau pour la diarrhée consécutive aux excès d'aliments, de boissons, aux veilles prolongées, etc.;

les grands traits en sont les mèmes.

En dehors des personnes qui contractent la maladic malgré toutes précautions prises, de celles qui la contractent grâce à deur insouciance, à leurs excès, il est nu groupe de gens que nous avons déjà fait pressentir et qui en deviennent vietimes pour ainsi dire volontairement. Ce groupe est plus compact qu'on ne le croit en général. Comme moi, mes collègues ont dù plusieurs fois rencontrer de ces gens qui, selon une expression vulgaire, mais pittoresque, « chauffent le transport », et, trangressant les défenses du médecin, la règle de l'hôpital, ce qui est assez facile dans les postes, où aucune barrière ne sépare la caserne de l'hôpital, où la garde est peu active à la porte de ce dernier), prennent des aliments indigestes, font disparaitre leurs médicaments, entretiennent ainsi une diarrhée qui, de cette façon, pourra devenir grave en fin de compte et elur conter la vic. Que de fois nous avons exposé aux soldats les dangers de pareilles manœuvres! Mais le soldat est un

grand enfant, et malgré les exemples terribles que la mort leur euvoie, malgré les ordres les plus sévères, vous trouvez tuojours quelque imprudent qui s'échappe et va tête nue au soleil, ou court laver son linge aux heures les plus redoutables, s'ingénie d'une manière quelconque à se donner l'air malade et à se finir enantrier.

La symptomatologie ne nous arrêtera pas. Aussi bien d'éminents auteurs l'ont assez nettement décrite, et raconté cette triste déchéance organique, cette éthisie navrante qui trop souvent termine cette désespérante affection.

On sait que tous les modes de traitement existant jusqu'aujourd'hui ont été essayés et qu'on en a cherché de nouveau On pourrait peut-être expérimenter eet ains remédes usités par les indigènes; le sue du cây trow (un nauclea, Rubiac.), la racine et les semences du Nymphea nelumbo, que Loureiro prône contre la diarrhée, le ténesme et les vomissements. Le principe astringent contenu dans les inflorescences (bractées et fleurs) du bananier; l'Asplenium scolopendum (fougères), etc, etc. Les essais avec l'ailante glanduleuses ont été peu satisfaisants à Saigon, mais comme la plante fraiche a donné, en Chine, quelques bons résultats, on pourrait l'acclimater ici.

La chlorodyne, après avoir été un succès d'enthousiasme cxagéré de la part de quelques médecins, est peut-être trop abandonnée aujourd'hui. J'ai eu peu à me séliciter de son emploi : elle arrète la diarrhée, mais elle amène une constipation opiniatre trop souvent suivie d'une véritable débade et d'une diarrhée plus forte que la première. La chlorodyne que nous employâmes avait été préparée à Saïgon. Je me suis conformé aux recommandations du docteur Dounon pour les doses, la façon d'administrer; peut-être pourrait-on tirer un certain parti de ce médicament, mais des cssais parallèlement faits m'ont convaincu que d'autres valent autant et même mieux. Un des derniers remèdes indiqués est le sucre de lait préconisé par Talmy; on peut contester la théorie ingénieuse par laquelle notre érudit confrère explique l'action de cette substance, mais on ne peut nier que celle-ci réussisse assez souvent; si elle ne guérit pas toujours, elle amende souvent la diarrhée et diminue le nombre des selles. Ce n'est point un remède souverain, c'est un remède. Nous ne voulons pas édifier au suiet de son mode d'action un échafaudage de sunpositions, nous ne faisons que constater les bons effets de son emploi. Mieux que nous. l'auteur de la médication, qui est revenu en Cochinchine pour l'étudier de près pourra vérifier ou corriger les idées qu'il a émises dans sa thèse inaugurale sur la physiologie de cet agent thérapeutique.

J'ai administré le sucre de lait à Saigon et à Vinli-Long; n'étant resté que peu de temps dans la première ville, je n'ai pu voir que peu de guérisons, mais j'ai vu beaucoup d'améliorations consécutives au traitement. Les résultats obtenus à Ving-Long sont généralement bons, l'amélioration est plus méthodique et plus soutenue qu'avec la chlorodyne. Mais il semble que le tube digestif finisse par se blaser et il faut changer le traitement ou lui adjoindre d'autres agents.

Le régime lacté est un précieux moyen, soit qu'il agisse par le sucre qu'il contient, soit que son action dépende de ses autres principes également. Le lait a opéré de nombreuses cures. Mais le lait naturel est une denrée des plus rares à Viuli-Long. Un Indien possesseur de deux ou trois vaches nous en fournit en 1878, pendant quelques mois, mais il disparut bientôt avec ses bêtes et nous dûmes revenir au lait concentré très médiocrement prisé des malades, et dont l'efficacité est bien moins grande que celle du lait naturel. Il y a là une grande lacune à combler, il importe qu'un hôpital tel que celui-ci ait en sa possession un nombre suffisant de vaches laitières : nous le demandons avec l'insistance que nous avons mise à réclamer la construction d'une glacière

A titre d'adjuvant du traitement antidiarrhéique, j'ai parfois donné le chlorate de potasse, recommandé autrefois par le médecin en chef, que nous sommes si heureux d'avoir actuellement à notre tête en Cochinchine ; associé à l'opium et aux astringents, il paraît avoir une reelle action; seul, il me semble insuffisant, quoiqu'il ait réellement diminué la diarrhée.

Il nous semble peu fructueux, au reste, de donner un médi-cament à l'exclusion des autres ; la cure de la diarrhée exige une thérapeutique plus complexe, et il faut se garder de prolonger trop longtemps une médication, l'assuétude venant assez vite d'ordinaire, l'assuétude et sans doute aussi l'intolérance.

Nous croyons excellente et rationnelle les indications sui-

vantes: Lorsque la diarrhée parait causée ou entretenue par une hypersecrétion biliaire, nous donnons, le premier jour, le calonel, non à doses fractionnées, mais à doses massives, 4 gr. 20 à 1 gr. 50. Si la sécrétion biliaire est normale, nous donnons tout d'abord 25 à 50 grammes de sulfate de soude ou, à son défaut, de sulfate de maonésie.

Le lendemain, potion au sulfate de soude, 10 à 15 grammes le matin; potion laudanisée à 1 gr. ou 1 gr. 50 l'après midi. Nous continuons ce traitement pendant sept à huit jours d'ordinaire, pour en arriver aux absorbants (bismuth) et aux astringents, sans préjudice des contre-indications qui peuvent survenir. Le régime lacté, des aliments très légers (crèmes de riz, jus de viande, œufs à la coque, etc.), sont prescrits parallèlement. La bière Velten, riche en sucre, est coupée, et, dans certains cas, donuée comme tisane, et produit de hous effets. Dans la diarrhée comme dans la dysenterie, la poudre de Colombo (2-5 grammes) peut être prescrite comme antidiarrhéique et comme tonique amer. Les toniques sont indiqués, mais il faut user de certaines précantions que le tact et l'expérience réveleront aux médecins traitants, ici comme dans toute autre affection.

Les selles revêtent un aspect variable et dont le traitement varie aussi selon l'espèce : le précente est peut-être naïf, mais l'observation n'en est pas si facile, si l'on n'a l'habitude de l'inspection des matières excrémentitielles. Les matières verdâtres et bilieuses seront soumises à une médication appropriée, comme nous l'avons dit; mais à ces matières ainsi spétiées succèdent souvent des selles spumeuses, mousseuses pour ainsi dire, grisatres avec des bulles gazeuses, et qui dénotent une atonie, une paresse tout au moins de la partie inférieure du tube digestif; - indice sans doute de réactions anormales, de réactions mauvaises, de fermentations inusitées, quand l'appareil digestif est dans son fonctionnement régulier. A ces phénomènes intimes, mais morbides, il faut opposer ces purgatifs qui, comme le sulfate de soude, amènent une superpurgation avec afflux de la partie séreuse (surtout) du sang : l'effet est d'autant plus efficace, que le purgatif, après avoir balavé l'intestin, laisse après lui un certain flux de sang vers les vaisseaux intestinaux et favorise ainsi le rétablissement des fonctions ordinaires de ceux-ci et des organes glandulaires qu'ils

BEAUFILS. - TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU POSTE DE VINII-LONG. 361

desservent; aussitôt après, il faut administrer le bismuth mèlé au laudanum, puis, les astringents (cachou, ratanhia, etc.).

Quand les selles sont purement séreuses, ce qui révèle un état d'altération très sérieux de l'intestiu, les mêmes moyens sont indiquès. Les vésicatoires très larges sur l'abdomen donnent parfois une dérivation très utile. J'ai, dans un certain nombre de cas, obtenu des améliorations par l'emploi des excitants, du tube digestif, de la noix vomique par exemple.

Mais il est des cas absolument rehelles, il est des idiosyncrasies que rien ne peut amender, qui résistent à tout acclimatement, qui répugnent au climat; pour ces constitutions particulières, il n'est point d'hésitations possibles, il fant en venir au renvoi en France, les intéressés n'auraient-ils que sept à luit mois de séjour dans la colonie. S'entêter à les conserver serait compromettre l'existence de gens qui, en supposant même qu'ils existent pendant deux ans, traineront leurs pas dans les hôpitaux, ne rendront aucun service, coûteront au contraire très cher à l'État. L'intolérance au climat ne doit point être confondue avec le mauvais vouloir des simulateurs, dont quelques-uns poussent le féroce amour du rapatriement jusqu'à compromettre leur vis

Nous écourtons, pressé par le temps, cet aperçu sur la diarrhée, et nous passons à la dysenterie, qui ne nous retiendra

pas longtemps, malgré la gravité du sujet.

Dysenterie. — On est parfois enclin à confondre la diarrhée et la dysenterie chrouique en Cochinchine, et à faire de ces processus une seule entité. En fait, les deux maladies s'emboitent trop souvent l'une dans l'autre, ou l'une est la cause de l'autre, et finalement tout aboutit à une altération occupant toute la longueur du tube digestif depuis son orifice supérieur jusqu'à l'inférieur.

Il y a pourtant des dysenteries pures, il y en a même de localisés (rectites); aussi bien trouve-t-on également des diarrhées, sans que le gros intestin paraisses ac trouver en cause. Mais quand la diarrhée devient, d'emblée, chronique, qui dira sûrement à quel moment le gros intestin est pris à son tour? il est

¹ Nous pouvons affirmer, du reste, qu'on n'hésite jamais à prendre cette mesure. Les Consells de santé, aussi bien que les médecins chefs de service, n'ont jamais reculé devant le rapatriement, même précoce, lorsqu'il était prouvé que le malade ne pouvait se faire au climat.

pourtant avéré que, dans ces cas, il finit toujours par s'altérer, soit que le mal l'ait gagné par continuité de substance, soit par un autre mécauisme? Le phénomène inverse, consistant en la transmission ou propagation des lésions intestinales de la dysenterie à l'intestin grêle, est également vrai, mais il est aussi malaisé de saisir, même par l'étude des symptômes, le moment où il a lieu. Du reste, dans les deux cas, à l'état chronique, la thérapeutique ne varie guère.

Ces restrictions faites, disons quelques mots de la genèse de la dysenterie. Elle est controversée, comme celle de la diardie, avec laquelle elle a de nombreuses analogies, elle est d'ailleurs divers et variable comme celle-ci, et peut-être l'estelle davantage.

La divergence des opinions sur l'origine de la colite nous paraît tenir à la multiplicité de ses causes; pour nous, il en est de cette affection comme de la diarrhée. Trop souvent il arrive que, quelqu'une de ces causes, devenant visible, saillante, l'observateur, heureux de l'avoir saise, généralise, et, d'observations justes par elles-mêmes, tire une déduction trop étendue. Et puis, rien n'est si difficile que la découverte des causes en pathologie.

L'origine miasmatique a eu et possède encore à juste titre de nombreux défenseurs. Les une, comme le professeur Fonssagrives, admettant le miasme nécrolémique, produit de décomposition des organismes animaux (Jaccoud, Jossic, Dutroulau); les autres l'attribuant à la malaria (Olmeta). De nombreuses dysenteries ou affections dysentériformes doivent assurément être rapportées à chacun de ces agents étiologiques, mais ainsi que le dit notre vénéré mattre, le docteur Mahé, l'intervention des miasmes n'est pas nécessaire, dans tous les cas, pour tout expliquer. Il concède une part considérable aux influences thermiques, climatériques, etc. C'est d'une telle source que procèdent nos dysenteries saisonnières en Europe. Née de pareilles causes, la dysenterie acquiert, sous le climat de la Cochinchine, une gravité exceptionnelle.

Enfin, parmi les dysenteries, il en est qui sont consécutives à une diarrhée ou à tout autre état morbide, à une hépatite par exemple. Et là encore il y a divergence, les uns disant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il nous est bien souvent arrivé de constater une diminution des dimensions normales du foie dans la dysenterie et ila diarrhée chroniques. Cela peut s'expli-

que la dysenterie suit toujours, d'autres qu'elle précède la lésion du foie. Il faut être éclectique et reconnaître que ces deux modes sont également réels et que la dysenterie peut être ou cause ou effet d'une maladie du foie.

J'inaugure d'ordinaire le traitement de la dysenterie par le ralomel, non plus à doses massives mais à doses fractionnées; 1 gr. 30 ou 1 gr. 50 en deux paquets (un paquet d'heure en heure). Je continue pendant un, deux, trois iours suivant que les selles changent plus ou moins vite. Ouc le calomel agisse sur le foie, ou sur le foie et sur l'intestin, il est certain que les fèces sont bientôt modifiées, elles revêtent la couleur verdatre propres aux selles caloméliques et perdent leur aspect mucoso-sanguin et porracé. Il est bien entendu que je m'entoure des précautions exigées dans l'administration du chlorure mercureux: il en est une qu'il ne faut pas négliger, c'est de donner parallèlement du chlorate de potasse. Aux doses réfractées et fractionnées, le calomel donne en tout pays, assez promptement, des aphtes et de la salivation; le fait est rare en Cochinchine pendant les grandes chaleurs, mais il ne l'est plus lorsque les brises de nord-est rafraîchissent la température. Il est vrai que les accidents sont généralement modérés, quojque favorisés par un état fréquent d'ulcération, de desquamation de la muqueuse buecale chez les gens sujets aux affections intestinales. — Après le premier jour je remplace parfois le calomel par le mélange qui forme les pilules de Segond (4 à 6 pilules par jour pendant 3, 4 jours). Mais quand on se trouve en présence d'une dysenterie aigné caractérisée par une véritable hémorrhagie intestinale, il faut agir plus rapidement, administrer le perchlorure de fer par la bouche et en lavements; la teinture d'iode (3, 8, 10 grammes) en lavement, appliquer des vésicatoires occupant toute la largeur de l'abdomen. En même temps, donner des limonades sulfuriques ou chlorhydriques, et de la glace, quand on en a.

L'emploi de l'ipéca suivant la méthode brésilienne, surtout

quer par l'amnigrissement progressif, si l'en peut dire, de tout l'organisme en général et de tou les organes en particulier. Mei le foice est parfais réduit à un volume suminne, qu'il y a leu de se demander s'il n'est pas le siège d'un travait morbide personnel. Ce serait une preuve d'une grande puissance pour les idées de l'almy s'il était prouvé, un jour, que cette altération du foie est primitive et non secondaire dans l'enférie chronique.

après celui du calomel, donne d'excellents résultats. Parfois il répugne aux malades, je le donne alors en lavements, fl n'est pas nécessaire de répéter qu'il faut attentivement surveiller le régime.

Quand le saug a disparu, que les selles tendent à devenir séreuses, je prescris l'Opium à hautes doses, soit 10 centigrammes d'heure en heure; soit le laudanum à la dose de 20, 50, 40 et même 50 gouttes par jour. J'ai vu donner 60, 80 même 100 gouttes. A titre d'adjuvants, on peut prescrire le bismuth, les astringents, la poudre de Colombo. Les lavements au nitrate d'argent sont précieux dans la dysenterie chronique; j'ai plusieurs fois donné dans ce cas des pilules de nitrate d'argent.

N'insistons pas sur les précautions infinies, sur les indications, contre-indications qu'il faut observer, Je l'ai dit, c'est le tact du médecin qui le guidera dans cette voie périllense. Lorsque le malade entre en convalescence, le moindre écart peut amener des rechutes; car bien souvent l'intestin resteaprès la guérison méme, d'une excessive susceptibilité.

Matadies du foie. — Les congestions du foie ne sont parares en Cochinchine. Quant aux hépatites suppurées elle paraissent moins communes. Assurément on en voit un certain nombre, mais il nous paraît que leur fréquence n'approche pas de ce qu'on voit dans d'autres colonies. Dans un eas d'hépatite, l'abels avait été indiqué par le tracé et d'autres signes : nous recountimes ensuite qu'il siégeait sur la face antérieure du lohe gauche, et nous cherchiance à y arriver en posant des caustiques; mais le malade mourut avant que nous fussions parvenu au foyer purulent. L'autopsie nous montra un abeis dans l'intérieur du lohe gauche, juste sous l'endroit où fut appliqué le caustique de Vienne, mais assez profond. Ces affections nous semblent se montrer de préférence pendant les mois chaudes to oraceux, de mars à septembre.

Fièrres. — Quoi qu'on rencontre partout les fièvres intermittentes, sur les terrains volcaniques comme sur les terres d'alluvions, dans les marais comme sur les collines, il reste avéré que le marais demeure le foyer le plus fertile de la malaria, sous quelque forme qu'elle se présente. La Basse, Cochinchine n'étant qu'un vaste marécage, on peut tout d'abord prètuger de la multiplieité des fièvres qu'elle engendre. Toutes

ou presque toutes les formes s'y voient en effet; tièvres continues, subcontinues, intermittentes, accès pernicieux de diverses sortes. Et ce n'est point le maria; semble-t-il, qui donne les manifestations les plus terribles. Les coteaux et les grand bois des régions de l'estet du nord parsissent autrement dangereux. Ce sol couvert d'une végétation luxuriante, de débris organiques morts ou mourants recèle un poison redoutable. Le moindre coup de pioche est à craiudre; le pied renuant le sol réveille des miasmes délétères; l'eau qui murmure, limpide et en apparence inoffensive, est imprégnée du poison, elle donne le typhus. Nous avons souvent parcouru les lieux où eampèrent nos troupes à Touranne; ce ne sont point des marécages : ce sont des collines descendant jusqu'à la mer, couvertes de broussailles, et desquelles tombe en murmurant une eau dont l'aspect attire. Que d'existences cependant cette can et este terre on t tranctées!

A Vinh-Long, nous sommes en plein marais; quoique plus calme, la malaria y est commune, toutefois, lorsque les pluies ont cessé, que les 'eaux baissent, les formes graves ne laissent pas que de se présenter assez souvent. Le pur type intermittent me paraît relativement rare, quoiqu'on observe les types quotidien, tierce, quarte, etc. Par contre, les aecès irréguliers des fièvres continues, les subcontinues. les fièvres larvées sont

d'observation presque journalière.

Si l'on en croît les partisans de l'autagouisme des fièvres palustres et de la fièvre typhoïde, on n'admettra pas que ces deux genres de maladies se puissent rencontrer simultanément; les fièvres que l'on voit si souvent et qui ont tant de points de resemblance avec la typhoïde d'Europe ne serion donc que des fièvres paludéennes à forme typhoïde. Quoique estte opinion soit exclusive, elle a pour elle certains faits: e'est sinsi que la quinine, administrée dans ese est, a sur la fièvre une action indéniable, et que la convalescence est en général moins pénible que dans la dothiénentérie.

Nous ne nions pas l'existence de eelle-ei en Cochinchine, et des autopsies ont dû la prouver, mais nous croyons que les fièvres paludéennes avec accidents typhiques sont bien plus

répandues.

Quant à la fréquence absolue des diverses formes fébriles à Vinh-Long, elle sera facilement déduite des statistiques mensuelles et trimestrielles. Comme celles-ei sont déposées aux Archives du conseil de santé à Saïgon, nous ne les transcrivons pas, pour ne pas faire double emploi.

On a tour à tour affirmé et nié l'existence de la fièvre pernicieuse dysentérique; parfois en effet elle revêt une forme larvée, mais elle est aussi très régulière dans de eertains cas. Aussi lorsque je vovais la fièvre et les selles dysentériques revenir à époques fixes, ai-je donné du sulfate de quinine et avee succès. Au demeurant, pourquoi cette fièvre serait-elle plus contestable que d'autres formes? Son existence n'a rien qui étoune lorsqu'on voit la malaria se porter sur l'intestin grôle (fièvres de Fournier), sur le foie, sur les autres organes. Un infirmier-major français qui servait en juin 1878 à l'hôpital de Vinh-Long, et qui était fortement impaludé par un long séjour à Madagascar, fut atteint d'une dysenterie qui pendant deux mois, revenait régulièrement tous les 8 jours, on lui administrait les médicaments appropriés et de fortes doses de quinine; finalement il dut entrer à l'hôpital, des accidents cérébraux se montrèrent, il y eut de l'aphonie, de l'hémiplégie à droite, et il meurt le 28 juin, la dysenterie ne s'amendant plus d'ailleurs. Le malade était dans le coma 24 heures avant sa mort

Les accidents cérébraux ont été une manifestation assez fréquente de la malaria. Nous avons eu toutefois un cas bieu earactérisé de « coup de chaleur », la cause étant flagrante. L'issue fut fatale. En août 1878, un soldat, atteint de fièvre tierce tenace et très régulière, eut une fois un accès compliuré de forts accidents épileptiques.

En compulsant les feuilles de élinique, on voit qu'en 1877, les fièrres sont rares dans la première moitié de l'année, tandis que les diarrhées et dysenteries sont au contraire communes: au contraire, à partir de septembre, la fièrre palustre devient plus fréquente et affecte certains symptômes typhiques; elle est le plus souvent subcontinue; parfois elle prend le typé gastro-entérique de Fournier. En septembre, un missionnaire le Père G..., est atteint d'une vraie fièrre typhoide, avec rechutes; la convalessence a été accompagnée d'une diarrhée tenace. La maladie était survenue à la suite de fatigues prolongées, de courses pendant les chaleurs du jour.

En janvier 1878 (comme on l'a constaté en janvier 1879,

embarras gastriques fébriles dus à un temps oragenx et à l'inconstance de la mousson; quelques fièvres à forme typhoïde'. La frèquence de celles-ei augmente dès le mois de juillet, mais aussi les pluies ont augmenté d'abondance; l'accroissement des fièvres adynamiques est parallèle à l'accroissement des pluies, depuis juillet jusqu'en octobre. Septembre, le mois le plus pluvieux de 1879 à Vinh-Long, est le plus riche en fièvres adynamiques: nous en comptons quatre à l'hôpital en août; il y en eut 6 en septembre : les symptômes, il est vrai, ne sont pas toujours graves. En novembre, où par extraordinaire il pleut beaucoup, nous voyons encore 6 fièvres adynamiques. Elles sontplus rares dans les mois suivants. En somme, ce genre de fièvres se repète plus souvent en 1875 qu'il uc l'a feire en 4877.

# TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU SÉNÉGAL

### PAR LE D' A. BORIUS

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE (AGRÉGÉ LIBRE)

(Suite \*.)

MALADIES SPORADIQUES (Suite).

Voici le tableau des entrées et des décès par phthisie selon les mois :

Entrées et décès pour phihisie pulmonaire, en 20 ans, dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée.

Déc. Janv. Fév. Mars. Avr. Mai. Juin. Juill. Août. Sept. Oct. Nov. 20 ans. Eutrées . 49 24 46 45 25 36 25 50 57 48 20 44 467 Décès . . 12 10 24 46 41 48 9 8 12 115 19 24 178

D'après cette répartition, le contraste considérable qui existe entre le climat de la saison sèche et celui de l'hivernage d'est accusé aucunement par les chiffres des entrées ou par

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avions écrit ces lignes, lorsque, en mars 1879, nous avons reçu le nunière de janvire des Archires de médecine navale. Nous y avons lu un shrégé
d'après Torres llomena, de la fiétre paludéenne typhodie. Nous avons été frappé
de la fidélité de la description, presque toujours d'une rigoureuse exactitué
de la fidélité de la description, presque toujours d'une rigoureuse exactitué
(Buserus, 6 mars 1870).

Yoy. Arch. de méd. nav., t. XXXIII, p. 114, 270, 521, 416; t. XXXIV, P. 178, 530, 450; t. XXXV, p. 144, 280, 473; t. XXXVI, p. 117, 521; t. XXXVII, P. 140, 230, 297.

368 A. BORIUS.

ceux des décès dans les mois correspondants. Il y a, dans la saison séche, 225 entrées et 97 décès; dans l'hivernage, 244 entrées et 87 décès, 0n pourrait, d'òprès ecla, penser que l'hivernage est moins funeste que la saison sèche à la terminaison fatale de la phthisie pulmonaire. En se reportant à la distribution des phthisies par saisons météorologiques et par mois, on s'aperçoi que si le premier trimestre de l'hivernage (l'été) donne une proportion plus faible des décès, la fin de l'hivernage (l'autonne) présente un nombre plus grand de dées que les autres trimestres.

La répartition des décès, sur les différents mois, ne suit aucune loi régulière ayant quelque rapport on opposition avec les lois météorologiques, qu'il s'agisse des vents, des pluies ou des températures moyennes. Il n'y a, non plus, aucune relation entre les nombres des décès par phthisie et l'amplitude des oscillations de la température des mois de décès ou des mois précédents.

En résumé, les influences météoriques ne semblent agir ni dans un sens ni dans l'autre sur les entrées et les décès par phithisie au Sóviégal. La constance de la température de l'hivernage n'est ni plus favorable ni plus défavorable que les oscillations étendues de la saison sèche. — Les hautes températures moyennes de l'hivernage ne sont pas plus favorables que les basses moyennes de la saison sèche; elles sembleraient plutôt unisibles qu'utiles puisqu'à la fin de l'hivernage les décès vont en auzmentant.

vernage les décès vont en augmentant. Le résultat de ces recherches ne doit pas être considéré comme négatif; il semble indiquer, au contraire, l'indifférence, au Sénégal, des agents météoriques sur la marche de la phthisie. Les lois bien évidentes couclues à Brest, d'une période de dix ans, n'ont pu se montrer au Sénégal dans une période de vingt années. Il est vrai qu'à Brest le nombre des décès répartis sur les douze mois de l'année s'élevait, pour ces dix années, à 1011, tandis qu'au Sénégal, en vingt aus, il n'y a cu que 178 cas de mort par phthisie, chiffre assex faible pour ôter une grande partie de sa valeur à la répartition selon les différents mois. Nous pouvons donc dire que, si le facteur température joue, suivant l'expression de M. Nielly, un rôle secondaire dans la phthisie en Europe; au Sénégal, ce rôle ne peut même pas être recounts.

La moindre fréquence de la maladie parmi leshommes de nos troupes européennes est le seul point qui reste établi. La cause de cette moindre morbidié n'est pas accusée par les variations de la morbidité ou de la mortalité selon les mois, de manière qu'on puisse affirmer un rôle prépondérant queleonque aux élémonts météoriques.

Dans son Traité de la thérapeutique de la phthisie pulmonaire ', M. le professeur Fonsagrives dit « de réserve complétement la question de l'influence des climats tropicaux sur la production de la phthisie. Elle est possible; mais elle ne m'est en rien démontrée. » Après avoir elerché l'influence que peut avoir le climat du Sénégal, sur la production de la phthisie, nous conclurons : Out prouve que le climat du Sénégal u'est pas favorable à la production de la phthisie.

L'influence de ce climat est-elle funeste aux malades atteints de pluthisie comme le pense M. J. Rochard's, comme l'affirme M. Bérenger-Féraud'P. Est-elle favorable à ces malades, comme le pense M. Chassaniol? Rien dans les statistiques relatives à la pluthisie au Sénégal, rien dans les faits cliniques que nous avons observés dans ce pays, ne fournit un point d'appui permettant d'adopter une de ces deux opinions contradictoires, en nous basant uniquement sur les faits.

Embarras gastrique. — Les entrées pour cette cause sont nombreuses dans les hôpitaux de la colonie, si nombreuses, que M. Bérenger-Féraud a rangé l'embarras gastrique dans la catégorie des maladies endémiques, et particulièrement an ombre des affections paludiques. L'embarras gastrique présente, en effet, dans sa fréqueuce, des oscillations parailèles à celles des fièvres intermittentes elles-mêmes, et, le fond de la pathologie du Sénégal étant le paludisme, l'embarras gastrique parait être la manifestation la plus légère, mais non la moins fréquente de la constitution médicale du pays.

La flevre typhotae est assez rare au Sénégal, où les agglomérations urbaines ne sont jamais bien considérables. Le plus souvent ce sont les jeunes soldats nouvellement débarqués, qui présentent cette affection. Dans le deuxième trimestre de 1855,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1<sup>re</sup> édition, Paris, 1866, p. 512.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Influence de la navigation et des pays chauds sur la marche de la phth sie pulmonaire. Paris, 1866.

une petite épidémie de fièvre typhoïde fut importée par des troupes arrivant d'Europe, il y eut 20 eas et 3 décès <sup>4</sup>.

En 1856, des cas nombreux de fièvre typhoide furent observés par M. Beal<sup>3</sup> au camp de Podor, sur deux compagnies d'infanterie de marino venues de Rochefort, pour une expédition militaire sur les rives du fleuve.

La fièvre typhoide peut cependant atteindre des hommes depuis longtemps dans le pays. Nous en avons vu des eas hien nets, et dont le diagnostie a été vérifié plusieurs fois par l'autopsie. Nous n'avons vu aueun cas de fièvre typhoide vérifié par l'autopsie chez les noirs; ependant, nous ne croyons pas à un antagonisme entre la fièvre typhoide et les indigènes du Sénégal. Le masque typhoide aecompagne assez fréquemment la terminaison des maladies graves chez les indigènes.

La diphiherie est assez peu fréquente pour que nous ne l'ayons jamais observée. M. Chassaniol<sup>a</sup> avu des eas de eroupeliez les négrillons; il eonsidère, eependant, eette maladie comme rare au Sonégal.

Les rhumatismes articulaires et musculaires sont très fréquents sur toute la côte d'Afrique, et souvent compliqués d'endocardite.

Dans sa longue pratique, M. Chassaniol n'a jamais vu de goutte au Sénégal. Le docteur llorton ' parle de l'influence extrèmement lavorable et très marquée, en Gambie, des vents d'harmattan sur les attaques de goutte, tandis que les brises de l'ouest provoquent au contraire les attaques; mais il ne dit pas s'il s'agit des indigènes ou des Européens.

Les affections nerveues sont nombreues et fréquentes dans la population indigène, l'épilepsie, l'hystérie, la chorée, s'observent souvent.

L'ectampsie fait, d'après M. Ghassaniol, plus de victimes qu'en France, chez les cufants.

Les névralgies faciales, les migraines, les seiatiques, sont très communes chez les noirs.

L'hydrophoble n'a jamais été observée au Sénégal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dutroulau, Traité des maladies des Européens dans les pays chauds, page 11. <sup>2</sup> Beal, Thèse citée.

S Contributions à la pathologie de lu ruce n'egre (Archives de médecine naale 1 III n. 505)

vale, t. III, p. 505).

4 Ouvrage cité, p. 249.

Le tetpnos complique souvent les blessures et les opérations. Il apparait parfois spontanément, surtout chez les nouveaunés. D'après M. Chassaniol, les cufants noirs du village de Guet-Nadr, situé sur le bord de la mer et exposé aux brises tralches du large et aux refrodissements qui en sont la conséquence, sont plus fréquemment atteints de tétanos que les enfants de l'intérieur du pays 1. Nous avons observé, sur une petite fille de dix ans. à Dagana, un cas de tétanos spontané. Sous l'influence de très hautes doses d'opium, l'enfant se rétablit, puis rechula au vinetième iour et finit har guérir.

Les maladies mentales ne sont pas très rares. Les seules que nous ayons observées étaient des monomanies religieuses. La folie serait plus rare chez la négresse que chez le nègre, d'après M. Chassaniol.

Les idiots sont assez nombreux dans l'intérieur du pays; Les goîtres assez fréquents dans les montagnes du Fouta-Dialon.

L'accolteme pèse lourdement sur les populations indigènes non musulmanes. Ce que nous avons dit de la manière de vivre des Européens dans la colonie indique suffisamment quel auxiliaire les maladies endémiques qui atteignent les Européens trouvent dans les habitudes d'intempérance de quelques-uns d'entre eux.

La maladie du sommelt, nélavane en langue ouolove, s'observe au Sénégal. Dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée, on en a vu quelques cas, même chez le mulatre. C'est surtout dans le sud de la Sénégambie qu'on trouve cette maladie. M. Corre' l'a étudiée dans le Sin et le Salomn, M. Hamon dans le Rio-Nunez, Winterhottom' à Sierra-Leone. Cet nier auteur dit que les négriers avaient remerqué la fréquence plus grande de cette maladie chez les nègres portant des traces de serofules.

Le scorbut était, autrefois, commun au Sénégal, chez les Européens, et tellement fréquent, que Schott' considérait l'île de Gorée comme beaucoup plus insalubre que Saint-Louis, à cause de cette maladie. Le scorbut a disparu avec les pro-

Nielly, Éléments de pathologie exotique, p. 508.
 Recherches sur la maladie du sommeil (Arch. de méd. nav., 1877).

<sup>3</sup> An account of native Africans in the neighbourhood of Sierra-Leone; Il\* vol. Londres, 1795.

<sup>4</sup> Traité de la synoque atrabilieuse, 1778.

grès de l'hygiène. Cependant M. Defaut a constaté deux cas de seorbut à l'hôpital de Gorée en 1871 : c'était probablement sur des prisonniers. Nous avons observé, à la prison civile de Dakar, des stomatites ulcéreuses, mais non le véritable scorbut.

Le eloléra spor-adique s'observe assez souvent chez l'Européen et chez l'indigène; il a reçu le nom de N'diank, en langue oulolve. Il ne nous a paru différer en rien du chloira sporadique d'Europe. Nous en avons observé un eas isolé mortel, sur nn Européen, à Gorée. M. Vauvray 'en a observé des cas multiples à bord de l'Isis et du Jean-Bart. Il faut remarquer qu'à l'époque où M. Vauvray faisait cette observation sur rade de Gorée (1884), le cholèra indien ne s'était jamais montré au Sénégal, ou le N'diank était bien connu. Le cholèra indien e pidémique a fait sa première apparition su Sénégal en 1868.

Les maindies parasitaires sont nombreuses et fréquentes en Sérégambie. L'antistostome duodénal, la cachexie aqueuse on mal-cœur, décrite par M. Le Roy de Méricourt, s'observe dans le sud du pays,

Le cesta est tellement commun, au Sénégal, qu'on pourrait ranger cette affection parmi les endémies. D'après les statistiques des hòpitaux de Saint-Louis et de Gorée, on compte un homme atteint de ténia sur 100 hommes de la garnison européenne; la morbidité est doublée pour les troupes indigénes clopendant, le chiffre de 2 pour 100 nous paraît beaucoup trop faible pour exprimer la fréquence de ce parasite dans la population noire du Sénégal. Il est des villages ou presque tous les habitants sont atteins de ténis illages ou presque tous les habitants sont atteins de ténis.

Le peu de gravité de cette affection ne laisse pas une grande valeur à la répartition mensuelle des entrées dans les hôpitaux pour cette cause. Les malades restent longtemps porteurs du parasite avant de chercher à s'en débarrasser. C'est, le plus ordinairement, aux mois demai et de juin, c'est-à-dire à la fin de la saison sèche, que les malades viennent à l'hôpital.

La distribution géographique du ténia présente une assezgrande importance. Les populations qui vivent sur le bord du fleuve sont le plus fortement envahies par le ténia, tandis que les populations qui, dans l'intérieur du pays, ne boiveut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des accidents cholériformes vulgairement appelès N'disnk an Sénégal (Thèse de Montpellier, 1866).

que l'eau des puits et ne se nourrissent pas de poissons, sont exemptes de ténia. De là à conclure au passage du ténia de l'homme au poisson et de ce dernier à l'homme, il n'y a pas loin, mais l'observation est encore à faire. Musulans, en grande majorité, les indigénes ne mangent pas de pore, le beuf peut seul être accusé de servit d'intermédiaire. Il est à noter que les noirs du Sénégal font subir à tous leurs aliments une cuisson bien plus prononcée que celle dont les Européens ont l'habitude. En attendant que la démonstration it été faite de l'influence de l'alimentation par le poisson, l'eau du fleuve reste seule accusée de l'introduction de ce parasite. L'usage de l'eau houillie est, sous ce rapport, des plus avantageuses. On trouve également, au Sénégal, le ténia armé et le ténia inerme. Le parasite est plus rare dans le sud de la Sénégambie.

Pilatre ou ver de Guinee. — Ce parasite est très communsur toute la côte d'Afrique et dans toutes les parties du Sénégal. Il s'observe sur les hommes de toutes les races, mais surtout sur les noirs : sur 10 entrées dans les hôpitaux pour vers de Guinée, il y a 9 indigènes contre 1 Européen. Ceei parait du non pas à une influence de race, mais au costume. Les parties du corps ordinairement découvertes sont le plus souvent atciutes. Les indigènes qui marchent pieds nus présentent presque toujours la filaire aux pieds ou aux jambes. On l'a cependant observée à la surface de toutes les parties du corps. Elle est parfois multiple.

Elle s'observe également dans le sud et dans le nord de la Sénégambie; elle y est cependant moins fréquente que sur la côte de Guinée. Cette affection est peu grave, son traitement facile mais souvent assez long. Il est bien rare que la filaire ait entrainé la mort des hommes qui en ont été porteurs. On peut, cependant, en citer quelques exemples. Une particularité assez remarquable du développement du dragonneau : c'est au milieu de l'hivernage (en noût) que les entrées pour les filaires sont les plus nombreuses à Saint-Louis comme à Gorée. Les cas deviennent de plus en plus rares avec l'arrivée de la saisons sèche. Enfin, en avril et mai, ette maladie est tout à fait exceptionnelle. Les époques de la plus grande sécheress sont donc celles où la filaire attaque le mois l'homme. Il est à peu près certain que c'est de l'éau que la filaire passe

574 A. BORIUS.

directement à l'homme. Ce ver pourrait même vivre et se développer dans le sol humide aussi bien que dans nos tissus  $^{\rm t}$ .

Parmi les autres affections parasitaires, nous avons à citer le ver du Cayer, lavre de la mouche Ochromya anthropahaga (Blanchard), qui, introduite dans l'épaisseur du derme, y développe une tumeur d'apparence furonculeuse. Ce parasite attaque le chien et quelquefois l'homme. Le larbhen est une affection également assez rare, et dont le parasite n'est pas encore connu. Nous renverrons au livre de M. Bérenger-Féraud, qui a fait connaître ces affections.

Sous le nom de ken-kra ou kraw-kraw, on observe, à Sierra-Leone, une affection parasitaire qui, en 1854, a fourni, au mois d'avril, 92 entrées sur 1569 maldaes, à l'hôpital de Kissey. Le docteur John O'Neill a décrit cette affection, qui simule la gale, et est due à la présence de nombreuses filaires d'un quart de millimètre de longueur.

La gale vulgaire est commune au Sénégal, ainsi que le ramegney ou gale d'éléphant.

## MALADIES CHIRURGICALES,

L'influence favorable des climats chauds sur le traumatisme est aussi évidente au Sénégal que dans les autres régions tropicales. Les opérations chirurgicales y réussissent avec la plus grande facilité. Thévenot, Chassaniol, Bérenger-Féraud, temoignent également de l'influence biendisante du climat du Sénégal sur les lésions chirurgicales. Dix-huit jours après une amputation de jambe, une de nos opérées se promenait avec des béquilles; au quarantième jour, elle était complètement guérie, et faisait usage d'un membre artificiel. Nous enlevan un sein cancéreux sur une neigresse. Cette former rentre chez elle après l'opération, vient tous les jours se faire panser, et est complètement guérie au quinzième jour. Il serait facile de multiplier les citations analogues. Le tétanos est la complication la plus redoutable et presque unique du traumatisme au Sénézal.

Yoy. Jouhert, Thèse de Montpellier, 1865.
Archives de médecine nande, 1875.

Parni les affections chirurgicales, nous avons à noter l'extrème fréquence des maladies des yeux chez les indigènes. Dans tous les villages, on rencontre de longues bandes d'avengles qui, chaque, jour, s'en vont demander leur subsistance à la charité de leurs compartiotes. M. Chassaniof fait remarquer la rareté relative des maladies des yeux sur les Européens comparés aux indigènes. Il a vu, à la suite d'expéditions de guerre, les troupes blanches rentrer sans un seul cas d'ophthalmie, alors que les soldats noirs en offraient de nombreux et do très sérieux.

Le plus grand nombre des cas de cécitó sont dus à des ophthalmies purulentes, à des ophthalmies catarrhales très fréquentes chez les nouveau-nés. Les cataractes sont assez communes pour que les médecins indigènes aient appris à les opèrer. Ils entraînent, à l'aide d'une épine, le cristallin latéralement, tout en le portant en arrière pour le loger dans le corps vitré. L'ophthamie scrofulcuse est assez rare; d'ailleurs, les manifestations de la scrofule se rencontrent moins souvent en Afrique qu'en Europe. On constate des traces de scrofule sur un certain nombre de Maures des cnvirons de Dagana.

Le rachitisme est très rare au Sénégal.

L'etéphantiasis est assez commun sur les côtes comme dans l'intérieur. Nous avons vu enlever un étéphantiasis du sero-tum, descendant au-dessous des genoux. Cetto opération eut ceci de particulier qu'il fallut conserver, pour recouvrir l'un des testicules, des lambeaux de peau lardacée, et qu'à notre grand étonnement, la cicatrisation se fit d'une manière convenable, Il n'est donc pas indispensable, dans ce cas, de faire porter les incisions sur le tissu soin.

La tepro est assez fréquente. Les passagers des paquebots sont ordinairement accueillis, à leur débarquement sur le quai de Dakar, par une bande de lépreux mendiants qui donnent aux étrangers une idée triste et fausse de la population. La lèpre paraît, cependant, plus rare au Sénégal que dans bien des régions tropicales. Il n'existe, dans notre colonie, aucune léproserie,

Le pled de Madura, décrit comme maladie spéciale à l'Inde, existe-t-il au Sénégal ? En 1865, nous fimes, à Dagana, sur un métis de Maure et de négresse, une amputation de jambe motivée par une affection que nous qualitàmes alors d'éléphantiasis tuberculeux du pied. Nous avons, dans notre Thèse, décrit la pièce pathologique enlevée 1.

En 1864, les Archives de Médecine navale a donnèrent la reproduction d'une photographie due à M. Collas et représentant un pied de Madura. Nous fûmes alors francé de l'identité de cette figure avec celle que nous aurions pu obtenir en dessinant le pied que nous avions enlevé au Sénégal, et nous demeurames convaincu de l'existence du pied de Madura dans notre eolonie. Depuis lors, le docteur Hébert nous dit avoir vu deux cas de la même maladie à Dagana, et qu'il existait, au musée de l'hôpital de Saint-Louis, plusieurs pièces anatomiques de cette lésion. Il partagea notre avis sur la présence, au Sénégal, de cette affection, que l'on avait crue, jusque-là, propre à l'Inde. M. Corre, avant constaté cette maladie à Dagana et à Saint-Louis, nous nous sommes adressé à l'expérience de cet habile observateur. D'après une lettre qu'a bien voulu nous éerire notre eollègue, le premier diagnostic que nous avions porté doit-être maintenu, et le sujet de notre opération était atteint d'éléphantiasis tuberculeux et non de la maladie signalée dans l'Inde par Carter et Collas, Voici, d'ailleurs, comment, dans la note manuscrite qu'il nous a adressée. M. Corre établit le diagnostic différentiel des deux affections :

Pied dit de Madura (Sénégal). Bypertrophie souvent étendue au-desPied de Madura (Inde).

sus du pied, vers la jambe. trémité d'une jambe grêle. Pied plat. Le membre repose large-

ment sur le sol par une surface à la manière du pied d'éléphant.

Les os ne sont pas percés de pertuis multiples joignant les parties molles.

Les masses kystoïdes de nature tuberculcuse ou formées par des amas de cellules et de lymphe concrétée, et seulement disséminées dans les parties molles.

Hypertrophie bien limitée au pied, qui forme comme une masse énorme à l'ex-

Pied formant une masse globulcuse; la idante est convexe, et ne repose sur le sol que par une médiocra surface. -Elle ne peut s'y poser que momentané-

ment, et par le talon. Les os et parties molles sont traversés par des pertus multiples.

Les masses trouvées dans les parties molles comme dans les parties dures, constituées par des corps granuleux spéciaux reconnus de nature végétale (Chionuphe casteri).

Dans le pied que nous avons vu à Dagana, le premier caractère, celui de l'extension de l'hypertrophie au-dessus du pied

<sup>1</sup> Thèse citée, p. 72. 2 Tome II, p. 68 et 75.

existait, en effet, au point de nous forcer à faire la section de la jambe un peu au-dessus du lieu d'élection. Le système veineux était très développé. Opérant sans aides, médecius ou infirmiers, nous avions posé un garrot. Pendant le temps que nous mîmes à chloroformer le suiet, les veines des jambes s'étaient gonflées, et nous fûmes géné par une grande quantité de sang veineux. Cependant, il n'y avait aucun tubercule au delà du picd. A son diagnostic différentiel, notre collègue ajoute: «Il est nécessaire d'appeler l'attention sur un point : on doit rencontrer dans l'éléphantiasis des cellules étoilées qui, au premier abord, et pour qui n'a pas eu occasion d'ob-server le parasite de Caster, pourraient être confondues avec ce dernier; mais ces cellules, qui se voient dans le liquide intercellulaire des turneurs éléphantiasiques, sont des cellules de la variété d'épithélium dite étoilée. Il est impossible de les confondre, après examen comparatif, même sommaire, avec les cellules analogues de forme et d'aspect qui caractérisent le pied de Madura. Je n'oserais nier que le pied de Madura existe au Sénégal. Je veux seulement prévenir une confusion possible et très excusable entre des états probablement différents, et appeler l'attention sur la nécessité d'une étude comparative plus complète avant d'affirmer l'identité des deux maladics. » Nous acceptons volontiers ces dernières conclusions.

L'arabam existe au Sénégal. Une bounce observation d'un eas de cette maladie, sur un noir de race ouolove a été publice par M. de Brediam, et reproduite dans les Architese de Médecine nueude<sup>1</sup>. Dans la famille de ce Ouolof, l'ainhum était héréditaire Cette famille habitait la presqu'ite du Cap-Vert.

L'intere phagédentque des pays chauds n'est pas rare au Sénégal et présente tous les caractères de la même affection que nous avons pu observer à la côte de Guinée, à Madagascar et en Cachinchine. Nous avons fait, au Sénégal, deux amputations de jambes pour ce motif l'une, sur un indigène; l'autre, sur un sous-officier européen provenant du Bas de la côte. Il est cependant passe rare que l'on soit forcé d'en arriver à prendre ce deraite parti.

Les maladies de la peau sont fréquentes parmi les nègres.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives de médecine navale, t. XVI, p. 586, et Étude sur l'ainhum (Thèse de Bordeaux, 484).

A. BORIUS.

378

Gitons, comme les plus souvent observés : l'herpès, l'ezzéma, la teigne amiantacée, l'impétigo, l'ecthyma, le psoriasis, le pityriasis, l'iehthyose, la lèpre vulgaire, le pian, Les Européens sont, pendant l'hivernage, fortement incommodés par les hourbouilles et par des éruptions furoneuleuses très douloureuses.

Les maladies vénerlennen ne présentent, au Sénégal, aueun earactère particulier, du moins dans les accidents primitifs; ear nous ervyons avec M. J. Rochard que la syphilis héréditaire ne doit pas être étrangère à certaines affections eutanées des nègres.

La morbidité par maladie vénérienne a été, à l'hôpital de Saint-Louis, de 11,8 pour 100 hommes de la garnison. et de 12,5 à l'hôpital de Gorée. Elle est, on France, de 16,6, et, en Algérie, de 7,4 pour 100 hommes de la garnison, d'après M. Lombard, Sur 100 malades blanes, on compte, au Sónégal, 6 vénérieis, tandis que, sur 100 malades noirs, on compte 12; ce qui ne veut pas dire que les negres soient deux fois plus souvent atteints que les blanes, puisque la proportion des vénériens aux autres maladies dépend autant de la fréquence de ces autres maladies que de la fréquence des maladies vénériemes elles-mêmes.

A Sierra-Leone, les maladies vénériennes fournissent, dans les troupes noires, une morbité de 26 pour 100 hommes de l'effectif (Lombard). Dans une statistique de quatre années, portant sur les troupes noires de Sierra-Leone, llorton ne fait entrer les maladies des organes génito-orinaires que pour 0,6 pour 100 des malades admis à l'hôpital.

Les affections utérines sont assez communes au Sénégal, mais moins que dans les départements de l'ouest de la France où nons avons pratiqué la médecine. Les accouchements ne présentent rien de particulier à noter. Les eas de dystocie nous ont paru seulement un peu moins fréquents que dans les campagnes de la France.

## MALADIES ÉPIDÉMIQUES.

FIÈVRE JAUNE.

La fièvre jaune est la plus terrible des maladies que les Européens ajent à redouter au Sénégal. L'histoire des invasions épidémiques de fièvre jaune, dans les possessions françaises de la Sénégambie jusqu'à l'année 1874, a été exposée de la manière la plus claire dans une savante monographie<sup>1</sup>. Depuis lors, denx nouvelles épidémies sont venues ravager notre colonie,

Les médecins anglais admettent, avec Lind, le développement spontané de la fièvre jaune à Sierra-Leone et en Gambie. Cette spontane de la nevre jainte à sicria-teone et en dannie. Cette opinion est partagée par Thévenot, Classaniol, Bérenger-Féraud, Horton, et par la plupart des médecins ayant vécu longtemps dans ces régions. Par développement spontané de la fièvre jaune dans un pays, nous entendons son apparition subite sans importation de l'extérieur, La preuvo de la génération spontanée du principe de la fièvre jaune est encore à fairo.

Dans le nord de la Sénégambie, à Gorée et sur les rives du fleuve Sénégal « La fièvre jaune ne prend pas spontanément naissance. C'est toujours par suite de l'oubli ou de l'inobservance des mesures quarantainaires qu'elle a fait irrup-tion dans la colonie.» Ces deux propositions sont la conclusion extrêmement importante de l'étude historique de M. Bérenger-Féraud.

Les deux dernières épidémies qui, en 1878 et en 1881, ont Les deux dermeres épluemes qui, en 1676 et en 1681, ou envahi notre colnei, en paraissent pas devoir infirmer cette règle générale. L'histoire de ces deux épidémies est encore très incomplète. Tout ce que nous connaissons de celle de 1878 tend à démontrer que c'est par une importation de Seinto-Marie, et en même temps de Sierra-Leone, que Gorée fut atteint. La contamination du fleuve du Sénégal par Gorée a été parfaitement démontrée. L'épidémie débuta par Bakel, qui fut in-fecté par un médecin venant de Gorée, et n'ayant fait que traverser la ville de Saint-Louis. Cette dernière ville fut infectée par un navire venant de Bakel, et dont le médecin fut la première victime\*. Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails de l'origine de cette épidémie; il nous suffit de sconstater que dans cette invasion l'importation a pu être démontrée.

En 1881, La fièvre jaune paraît s'être moutrée à Saint-Louis sans nouvelle importation de l'extérieur, et par suite du réveil de germes mortes, dans des habitations où avaient succombé des malades de l'épidémie précédente.

Bérenger-Féraud De la fièvre jaune au Sénégal, 1 vol, in-8°, Paris, 1874.
 Voy. notre article Sénégambie dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales.

380 A. RORIUS.

Gorée sut, par une quarantaine très sévère, se préserver de l'épidémie pendant la plus grande partie de l'hivernage. Cependant, le 5 septembre, l'île était atteinte par la fièvre jaune. Si les renseignements que nous avons pu nous procurer sont bien exacts, voici de quelle manière : L'aviso le Castor, vieux bateau en bois, avait été rudement éprouvé par l'épidémie de 1878. Le 24 juillet, au moment où la fièvro jaune éclatait à Saint-Louis, cet aviso fut expédié à Gorée. Les 2. 3 et 4 septembre, on ouvre, à bord, une soute à voile située aux environs de la chambre du commissaire, dans l'arrière-carré et l'on fait réparcr, par le voilier, une vieille tente n'ayant pas servi depuis 1878. Le voilier et le commissaire sont atteints, le 5, de fièvre jaune, et succombent à l'hôpital de Gorée. Le typhus amaril étant reconnu, on ordonne la destruction des effets des victimes, Malheureusement, l'ordre n'est pas exécuté et ces effets sont placés dans une chambre donnant dans le corridor de la salle du Conseil de santé. Peu de jours après, un soldat, employé aux écritures du Conseil et sc tenant ordinairement dans la salle, est pris de fièvre jaune et succombe; un médecin de service tombe également malade. Enfin. en ville une Sœur de l'école est atteinte et succombe. On attribue d'abord ce dernier cas à une fièvre jaune spontanée. M. Bérenger-Féraud, tenu au courant de la marche de ces maladies, écrit de France qu'il ne croit pas à ce cas spontané. De nouvelles recherches sont faites, et voici ce que l'on apprend : La Sœur supérieure de Gorce, craignant de manquer de personnel, en vue d'une épidémie, avait décidé que cette Sœur serait attachée à l'hôpital, et (pour éprouver sa vocation) l'avait placée de garde, toute une nuit, auprès du soldat malade de fièvre jaune. Trois jours après, cette Sœur tombait malade, Voilà un cas de contagion bien clair et bien remarquable.

Reprenons l'énumération des épidémies de fièvre jaune en Sénégambie, en remoutant, aussi loin que possible.

En 1766, la fièvre jaune se montre en Sénégambie (Schotte);

En 1768 et en 1769, en Gambie (Lind)

En 1778, elle dépeuple Saint-Louis et Goree;

En 1792, elle aurait régné à Boulam, une des Bissagos;

En 1818, elle apparut sur la côte:

En 1825 et 1826, elle régnait en Gambie.

A partir de 1850, les descriptions des épidémies sont complètes. La fièvre jaune envahit:

En 1850, Gorée et Saint-Louis;

En 4857, Gorée:

En 4859, la Gambie, Saint-Louis et Gorée :

En 1866, Gorée:

En 1878, Gorée, puis Bakel, puis Saint-Louis, et les différentes localités situées sur le fleuve du Sénégal;

En 1881, elle apparut à Saint-Louis, puis à Gorée.

Dans toutes ces épidémies, dont on possède la relation complète, excepté peut-che celle de 1881, le développement spontané de la fièvre jaune, est nié par le plus grand nombre des observateurs. Presque toujours l'apparition de la maladie a préter attachée à une importation. On peut assigner pour fore la date et le jour même de l'importation de plusieurs épidémies bien observées. C'est toujours par des navires provenant du suad de la côte que Gorée et Saint-Louis ent été infectés. L'histoire des épidémies de Saint-Louis est moins nette que celle de l'île de Gorée, que sa situation, sur un rocher isolé au milieu de la mer, permet de surveiller comme à un navire.

En est-il de même de la Haute Sénégambie, et notre colonie ne serait-elle pas aussi menacée d'une extension épidémique par la voie de Bakel que par la voie du littoral. Nos possessions de la Haute Sénégambie se trouvent dans des conditions climatériques et dans des conditions de voisinage de la Gambie, qui les exposent beaucoup. Tous les ans, les Peuls du Fouta Sénégalais, font des excursions jusque sur le littoral de la Gambie, et si le commerce curopéen est nul dans ces régions, il n'en existe pas moins un commerce considérable entre les indigènes. On comprend donc la possibilité de l'invasion de Bakel par la fièvre jaune par l'intérieur des terres. Les graves épidémies de fièvres à formes bilieuses étaient fréquentes, à Bakel, lorsque la garnison européenne y était nombreuse. L'histoire de ces épidémies n'a jamais été faite. Nous savons seulement que des 50 à 80 Européens laissés dans ce poste, on ne retrouvait parfois, l'année suivante, que 15 à 20 hommes ayant résisté aux redoutables pyrexies de ce climat. Quelles étaient ces fièvres? Quelle maladie autre que la fièvre jaune donne une mortalité parcille sur les Européens en Sénégambie?

L'absence de l'apparition spontanée à Saint-Louis et à Gorée

382 A. BORIUS.

de toute épidémie de fièvre jaune peut en grande partie s'expliquer par la climatologie. Nous avons, dans nos Recherches sur le climat du Sénégal1, montre le rôle considérable que jouait le courant polaire longeant la côte occidentale et expliqué, par la présence de ce courant froid, le contraste si remarquable existant entre le climat de la côte et celui de l'intérieur du pays. Si le eourant polaire, branche de retour du Gulf-Stream vers l'équateur, jouit d'une influence quelconque, relativement aux énidémies de fièvre jaune, ce ue neut être qu'une influence bienfaisante. Il est le réfrigérateur des côtes du Sénégal, et met le climat de cette partie de l'Afrique dans des conditions qui sont, au moins pendant une partie de l'année, défavorables à l'expansion épidémique de la fièvre jaune. Ce courant est loin de jouer, dans la production de la fièvre jaune, le rôle qu'on a voulu lui assigner. Laissons la brillante imagination de l'auteur de la Zoologie passionnelle protéger les mammifères pélagiens, et méfions-nous des grandes théories, même passionnelles,

L'origine ancienne spontanée de la fièvre jaune, sur les autres points de la côte occidentale d'Afrique, peut elle-même être fortement mise en doute. Dans son histoire, pleine d'intérêt des épidémies de fièvre jaune sur tout le globe<sup>3</sup>, M. Dupont considère comme insoluble la question de l'origine de la fièvre jaune à la côte d'Afrique, Cependant, plusieurs documents oubliés dans le travail de notre collègue, et quelques considérations particulières, permetteut d'affirmer l'origine américaine d'un certain nombre des épidémies de la côte occidentale d'Afrique. De là à conclure à l'origine américaine de la fièvre jaune de l'Afrique, comme de celle des autres parties du globe, il n'y a pas loin. Les documents signalés par notre collègue M, Rey, si compétent dans toutes les questions de géographie médicale, ont les premiers attiré notre attention sur cette intéressante question. « La fièvre jaune est partout d'origine américaine », dit M. Rey. Nous pouvons apporter de nouvelles preuves à l'appui de eette opinion.

Si la fièvre jaune a été parfois désignée, aux Antilles, sous

<sup>1</sup> Page 21.

<sup>\*</sup> Toussenel, L'esprit des Bêtes, Paris, 1853.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Histoire médicale des épidémies de fièvre jaune pendant le dix-neuvième siècle (Arch. de méd. nav., septembre 1880).

le nom de fièvre de Boulam, c'est à plus juste titre, qu'on a accusé les navires négriers revenant des Antilles, d'avoir été les introducteurs de la maladie sur les rivages africains. « Un res introducerers de la maiade sur les rivages afficalits, di fait semble indiquer, pour la côte d'Afrique une importation récente, un acelimatement incomplet de la fièvre jaune, c'est l'aptitude des noirs de la côte à contracter la maladie sur les points où elle apparaît pour la première fois, et où l'immunité n'a pu être 'acquise par quelque épidémie antérieure » (Dupont). En 1778 Shotte donne à son livre, sur la fièvre (vulpont). En 1/1/8 Shoute donne à son livre, sur la nevre qu'il appelle atrabilicuso, et qui n'est autre chose que la fièvre jaune, un titre démontrant que les naturels du Sénégal étaient atteints par la maladie. Winterbottom<sup>4</sup> remarque que les atteints par la maladie. Winterbottom¹ remarque que les esclaves, récemment importés de la céte d'Afrique, furent tous attaqués par la fièvre jaune qui régnait à la Dominique de 1705 à 1796. Tandis que les noirs depuis longtemps dans l'Ité étaient d'apragués. Sierra-Leone, le foyer le plus intensa des épidémies de fièvre jaune, à la côte d'Afrique, a recruté sa première population parmi les habitants de l'île de Bahana. La colonie anglaise était et 1705, à l'époque où la fièvre jaune régnait, comme nous venons de le dire, dans les Antilles, en communication permanente avec les îles du golfe du Mexique. Elles lui fournissaient ses premiers colons. Ainsi que nous l'avons raconté dans la première partie de ce livre ; dès sa fondation. Sierra-Leone fut ravagée par des maladies épidémiques dont l'histoire a gardé le souvenir sans leur donner de noms. La colonie anglaise est restée en communication fréquente avec les Antilles qui lui fournissent sa garnison. Mais ce sont les navires négriers qui out été les principaux agents de l'infection de la côte d'Afrique. Il est évident que les voyages extrèmement nombreux des négriers du golfe du Mexique à la côte d'Afrique dont ils exporterent jusqu'à soixante mille hommes par an, devaient multiplier les causes d'infection. ll serait même étonnant que ces navires n'eussent pas trans-porté une maladic aussi transmissible que la fièvre jaune. Lorsque Sierra-Leone devint le centre de la répression de la

Lorsque Sterra-Leone devint le centre de la répression de la traite. Les navires négriers saisis par la flotte anglaise furent conduits à Sierra-Leone, qui vit encore augmenter ses chances

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Winterbottoni, An account of native Africans in the neighbourhood of Sierra-Leone to wich is added an account of the present state of medicine among them, 2 vol. in-8°. Londres, 1865.

d'infection. Cependant, les Européens ne formant que des groupes isolés et peu nombreux à la côte d'Afrique, la maladie avait moins d'occasion de s'y répandre ou d'y être signalée lorsqu'elle sévissait sur les indigènes.

La malheureuse expédition de Tuekey, faite en 1816, dans le Congo, est une démonstration de l'origine américaine de la fièvre jaune, dans ees régions. Si l'on relit la relation de ce vovage , et la description de la maladie contagicuse qui l'interrompit, description faite par Mae Kerrow, aide-chirurgieu du Congo, il n'y a aueun doute : il s'agit bien de la fièvre ianne.

Jamais les résultats d'une expédition ne furent plus désastreux: 21 personnes, parmi lesquelles Tuckey, tous les savants de la Commission et le médeciu Tudor suecombèrent. Les deux navires, la Dorothée et le Congo, qui portaient le personnel, n'avaient touché, avant d'entrer dans le Congo, qu'aux îles du Can-Vert; ils n'avaient pas eu de malades avant leur entrée dans le fleuve. A l'embouchure du Congo, officiers et matelots communiquèrent avec un navire négrier arrivant de la Havane, sous pavillon espagnol, avec un équipage d'Anglais se disant Américains. Ne devaut pas, d'après leur mission, s'occuper de la répression de la traite, et désirant obtenir des renseignements sur le pays, les Anglais fréquentèrent ee navire, dout ils firent semblant d'ignorer les allures suspectes. Bien entendu, la question sanitaire fut encore plus passée sous silence, dans ees relations, que celle de la traite des nègres.

L'équipage du Congo fut d'abord infecté, et communiqua, par contagion, dit le rapport, la maladie aux marins de la Dorothée, Nous ignorons si ces particularités ont déjà été relevées, dans l'histoire de cette malheureuse expédition; mais elles sont, pour nous, une preuve de l'importation de la fièvre jaune d'Amérique à l'embonehure du Congo.

Saint-Paul de Loanda est aussi un foyer de traite des ne gres. Cette ville a été fréquemment infectée. En 1862°, elle le fut probablement par les grands ports du Brésil.

<sup>2</sup> Corre, De l'étiologie et de la prophylaxie du typhus amaril (Arch. de med. nav., t XXXVII, p. 5).

Narrative an of expedition to explore the river Zaïre, usually called the Congo, under the direction of captain J. K. Tuckey, etc., édition de New-York, 1818, introduction, p. x.v., et traduction française. Paris, 4818.

La fièvre jaune a souvent régné sur les navires de la flotte anglaise chargée de la répression de la traite.

Les iles Canaries servent de point de relâche à beaucoup de navires se rendant à la côte d'Afrique, elles ont été plusieurs fois contaminées par la fiévre jaune venue d'Amérique. L'ette maladie fut importée de la Lavane aux Canaries en 1701 et en 1771. En 1772, un régiment, venant d'Amérique, y importa de nouveau la fièvre jaune.

En 1810, ce fut Cadix qui transmit la fièvre jaune à Ténériffe et à la Grande Canarie.

En 1846, nouvelle importation, à Ténériffe, par la frégate Nieuria, venant des Antilles. Il est vrai qu'on accusa aussi le vapeur San Antonio, arrivant de Fernando-Po, d'avoir communiqué la maladie. La provenance américaine de cette épidémie n'es estat pas moins réelle, car l'île de Fernando-Po a souvent été infectée par des navires venant de la flavane.

Le travail du docteur don Luis Iglesia y Pardo<sup>3</sup>, signalé par M. Rey, donne des preuves de nouvelles et récentes importations, non douteuses de la fièvre jaune, à la côte d'Afrique.

En juin 1862, la fièvre jaune fut importée, de la llavane à Fernando-Po, par le vapeur le Ferrot, parti le 10 juin de la llavane, avec deux cents noirs congos émancipés.

Eu 1866, le navire de commerce, le Rosa del Turia, part de la llavane le 12 août, et débarque à Fernando-Po, le 5 octobre, 166 criminels déportés. Die nouvelle épidémie de lièvre jaune éclate dans l'île et foit de roubennes visities?

ion criminets deportes, one nouveille epidemie de hevre jaune éclate dans l'île et fait de nombreuses victimes .

En 1868, troisième importation du vomito, de la Havane à Fernando-Po, par un navire à vapeur le Général Alava.

Ces evemples incontestables de l'importation américaine de la fièvre jaune, à une époque où l'on observe mieux et où les communications entre le golfe du Mexique et la côte africaine sont infiniment moins fréquentes que lorsque la traite des nègres se faisait sur une grande échelle, ne laissent aucun doute sur les chances multipliées que la côte d'Afrique a toujours courues d'être infectée par la fièvre jaune. Ils ne per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Le Roy de Méricourt, *Iles Canaries*, in *Arch. de méd. nav.*, t. VII, p. 241. <sup>2</sup> \*\*Observaciones theorico-praticas sobre las fiebres Africanas de Fernando-\*\*Poo, Ferrol, 1871, broedince de 177 pages, avec carte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ouvrage cité, p. 12.

<sup>\* 1</sup>b., p. 14.

mettent guère de croire au développement spontané de cette maladie en Afrique.

Les expansions épidémiques de la fièvre jaune, d'un point à l'autre de la côte d'Afrique, en dehors de celles observées au Sénégal, sont bien prouvées. Ce n'est pas ici le lieu de faire l'exposition de la manière dont cette maladie a rayonné sur la côte et sur les îles voisines en partant des fovers secondaires qu'elle s'était créés à Sierra-Leone, dans le golfe de Guinée. au Congo et à Saint-Paul de Loanda 1. Actuellement, la côte de Sierra-Leone et le golfe de Guinée doivent être considérés comme des fovers de fièvre jaune aussi redoutables que le golfe du Mexique, d'où cette maladie est primitivement sortie. Le Sénégal doit mettre en suspicion tous les navires qui lui arrivent du Bas de la côte, sans oublier les dangers d'importation directe des Autilles, de la Guyane et des côtes du Brésil. avec lesquelles les paquebots des messageries le mettent en communications régulières. Les conditions climatériques très particulières du littoral du Sénégal font espérer que, malgré ses attaques réitérées, la fièvre jaune ne pourra s'y créer un foyer de quasi-endémicité, analogue à celui de Sierra-Leone-

Ce que nous avons dit de la climatologie de cette dernière partie de la côte d'Afrique établit, en effet, qu'on n'observe pas, à Sierra-Leone, l'abaissement considérable de la température qui modifie si profondément, pendant la saison sèche, la constitution médicale du Sénégal proprement dit.

Morbidité. — La morbidité par maladies épidémiques ne peut être rapprochée, avec exactitude, de la morbidité par maladies endémiques ou sporadiques.

La fièvre jaune, ne fait, au Sénégal, que de brusques et courtes appartitions, Elle frappe, à un moment donné, une grande quantité d'individus; et, ne portant ses coups que sur le groupe d'Européens présents, elle épargue d'une manière absolue les homeses qui leur succèdent. Si l'on cherche la morbidité par fièvre jaune dans une période déterminée, on pourra obtenir un chilfre essentiellement différent de celui qu'on obtiendra dans une autre période.

En effet, dans cette seconde période, la maladie, tout en ayant conservé la même intensité, donnera une morbidité

Voy. notre article finince dans le Dirtionnaire encyclopédique des sciences
 Médicules.

moindre si le nombre des apparitions épidémiques est moindre. C'est ainsi que, pendant une période de 25 ans, de 1837 à 1859, il n'y ent pas un seul cas de lièvre jaune à Gorée. De plus, au moment du début de l'épidémie, un certain nombre d'Européens peuvent fuir et se soustraire à son influence, alors que, pour les maladies communes, ils ne songent pas à quitter le pays.

On ne peut done considérer la fièvre jaune de la même manière que les maladies régnant habituellement dans la contrée. En réalité, le rapport du nombre des cas de fièvre jaune à l'effectif, c'est-à-dire la morbidité, n'a de valeur significative que

pour la durée de chaque épidémie.

Avant d'examiner quelle a été cette morbidité, dans chaque épidémie, nous indiquerons la morbidité générale par fièvre jaune dans une période de 20 ans ; ce qui exprime au moins les chances d'atteinte par la fièvre jaune auxquelles on est exposé dans cette période, en supposant que les épidémies aient tou jours la même fréquence.

La morbidité générale par fièvre jaune a été pour tout le Sénégal, dans une période de 20 ans, de 1852 à 1875, de 3,7

pour 100 hommes de l'effectif. La mortalité a été de 1.7 nour 100.

D'après es nombres, la fièvre jaune se range au neuvième rang des maladies classées par ordre décroissant de leur morbidité, et au second rang comme cause des décès dans la garnison, le premier rang étant occupé par la dysenterie.

Sur 100 entrées aux h'épitaux pour fierre jaune dans la même période, il y a cu 41,5 décès; ce qui place cette maladie la cinquième dans l'ordre décroissant de la gravité des maladies; les quatre premiers rangs étant occupés par la fièvre pernicieuse, la phthisie, l'insolation et le choléra. Mais il est plus intéressant d'examiner chaque épidémice particulier. Le tableau suivant montre qu'elles ont été, dans les différentes épidémics bien observées, la morbidité, la mortalité et la gravité de la fièvre jaune.

#### Épidémies de fièvre jaune au Sénégal.

| ANNÉES<br>DES ÉPI-<br>DÉMIES. | LOCAUTÉS.        | EUROPÉENS<br>PRÉ-<br>SENTS. | ATTEINTS. | MORTS. | ATTEINTS<br>SUR 100<br>EURO-<br>PÉENS. | MORTS<br>SUR 100<br>EURO-<br>PÉENS. | MORTS<br>SUR 100<br>MALADES. |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1850                          | Saint-Louis.     | 650                         | 600       | 328    | 92                                     | 50                                  | 55                           |
|                               | Gorie            | 150                         | 144       | 82     | 96                                     | 55                                  | 57                           |
| 1837                          | Gorce            | 160                         | 80        | 46     | 50                                     | 29                                  | 58                           |
|                               | Gorce            | 267                         | 244       | 162    | 91                                     | 61                                  | 66                           |
|                               | Saint-Louis.     |                             | 26        | 11     |                                        |                                     | 42                           |
| 1866                          | Gorée            | 250                         | 178       | 82     | 71                                     | 33                                  | 47                           |
| 1878                          | Gorée (arr.)     | 1392                        | ,         | 500    |                                        | 45                                  |                              |
| 3                             | Dagana           | 473                         |           | 211    |                                        | (5                                  |                              |
|                               | Pie de Barbarle. |                             | 150       | 123    |                                        |                                     | 82                           |
| 1881                          | Saint-Louis.     |                             | 524       | 125    |                                        |                                     | 81                           |
|                               | Gorée            | ,                           | •         | *      | ,                                      | ,                                   |                              |

Ce tableau montre combien la fièvre jaune est, au Sénégal, une maladie grave, soit par le nombre des hommes frappés, soit par la quantilé est décès parmi les malades et sur la population totale. Les moyennes de ces diverses périodes épidémiques donnent: une morbidité de 80 pour 100 de l'effectif européen, une mortalité de 17 pour 100 de cet effectif, une gravité représentée par 50 décès pour 100 malades.

Influences individuelles. — L'influence individuelle la plus prononcée relativement à la fièrre jaune, est celle de la race. Cette influence, qui a fait dire que le meilleur préservatif de la fièvre jaune est un peu de sang noir dans les veines, est loin d'être la même dans toutes les épidemies. Bappelons seulement les observations intéressantes faites à la Nouvelle-Orléans, en 1867, sur l'influence de la race<sup>4</sup>. Les blancs fournirent une mortalité de 50 pour 100, alors que la mortalité des nègres ne fut que de 14 pour 100. Occupons-nons de ce qui s'est passé au Sériézal.

Thévenot dii, dans son livre si rempli de judicieuses observations?: « La fièvre jaune, quand elle se montre au Sénégal, n'éporgue pas les indigénes. En 1850, elle enleva, à Gorée, dans la presqu'ile du Cap-Vert et à Saint-Louis, un grand nombre de noirs, en proportion au moins égale à celle des blancs. Cette maladie. qui vient le plus souvent du Sud. n'a donc

<sup>1</sup> Voy. L. Colin, Traité des maladies épidémiques, p. 840.

<sup>\*</sup> Traité des maladies des Européens dans les pays chauds. Pavis, 1840. p. 254.

pas, au Sénégal, cette prédilection pour les Européens qu'eile affecte dans les Autilles : ce qui semble prouver qu'elle est le résultat d'un accident survenu dans le climat. »

En 1859, deux avisos de la station furent atteint de fièvre jaune; sur ces navires, dont les équipages étaient composés presque exclusivement de noirs, if y eut 15 décès.

presque excussivement de noirs, in y cut 15 uccess. En 1866, dans l'épidémie de Gorée, la population européenne a presque entièrement subi les atteintes de la maladie : on ne compta que 7 indigènes, 5 noirs et 4 muiatres atteints de fièvre jaune, 5 succombérent.

Voici, maintenant, une observatiou contradictoire beaucoup plus récente, ayant encore le Seinegal pour théâtre. Nons l'empruntons au Rapport de M. Baril!: « Une colonne expéditionnaire, descendant de Bakel, est cuvahie par la fièvre jaune; le corps de troupes, marins et soldats, se composait de Arblancs et d'euviron 500 noirs; 211 blanes succombèrent, pas un seul noir ne subit la moindre atteinte; et cependant les noirs furent campés auprès des blanes, vivaient au milieu d'eux et furent même employés à la construction des cases et abris pour les malades. » Dans cette épidemie, les créoles blanes ou multires provenant des Antilles, furent tous épargnés.

Les métis nés au Sénégal se trouvent ordinairement dans les mêmes conditions de préservation que les uoirs. Cependant, dans l'épidémie de 1881, quelques métis succombèrent. On ne peut, au Sénégal, expliquer l'immunité relative des noirs par une accoutumance spéciale due à leur condition d'existence dans des grandes villes, comme cela a cit interpréte, pour le Brésil, par Negeli, d'après M. Jaccoud<sup>3</sup>, car nos tirailleurs sénégalais sont recrutés parmi des noirs venant presque tous de l'intérieur.

ue l'influence individuelle résultant de la profession paraît nulle, sur la force d'expansion de la maladic. Les individus les plus exposés aux fuyers d'infection sont naturellement ceux qui succombent en plus grand nombre et sont les premiers alteints. Les professions ne paraissent agir, dans l'étiologic de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cédont, Relation d'une épidémie de fièvre jaune à Gorée (Arch. de méd. nav., 1868).

<sup>\*</sup> Rapport médical sur l'expédition mulitaire du Logo et sur l'épidémie de fièrre jaune qui l'a terminée.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Traité de pathologie externe, - Appendice, article Fièvre jaune au Brésil.

fièvre jaune, qu'autant qu'elles rapprochent ou éloignent les individus des foyers épidémiques. La fuite en France des Européens libres, fait peser beaucoup moins la mortalité sur le personnel civil que sur le personnel militaire.

Les personnes employées aux services hospitaliers, malgré leur accontumance aux causes nocives, sont les plus rudement éprouvées; les Sœurs et les médecins sont les premières victimes. Dans l'épidémie de 1878, 18 médecins de la marine moururent à leur poste. Un des trois noirs indigénes, atleints à Gorée, en 1866, était un infirmier àdant aux autopsies.

L'influence individuelle la plus marquée est celle de la préservation presque absolue conférée par une atteinte antérieure de fièvre jaune, que cette atteinte ait en lieu au Sénégal ou ailleurs.

Influence des localités. - Au Sénégal, pays plat, terrain d'alluvion, il n'existe aucune hauteur pouvant servir de sanatorium contre la fièvre jaune, et l'influence de l'altitude ne peut se faire sentir d'une manière favorable comme dans certaines colonies privilégiées sous ce rapport. Longtemps on a pense que la fièvre jaune pénétrait avec moins de facilité dans l'intérieur du pays que sur les côtes. L'épidémie de 1878 est venue donner un démenti à cette croyance. Bakel, situé à 250 kilomètres de la mer, a été infecté et est devenu un fover de propagation de la fièvre jaune avant que la ville de Saint-Louis elle-même ne fut atteinte, Il a sulfi, pour cela, que la contagion vînt agir à Bakel avant d'atteindre Saint-Louis, L'affluence d'une grande quantité d'Européens faisant partie de l'expédition militaire du Logo a créé, à Bakel, un fover ardent d'où la fièvre jaune s'est répandue dans le pays. La maladie gagna Saint-Louis par l'intermédiaire de l'aviso l'Espadon, en premier lieu, puis par l'intermédiaire de la colonne expéditionnaire qui, descendait du fleuve, et avait été contaminée à bord de l'Espadon d'abord, puis à Bakel, et finissait par répandre la maladie partout où elle passait.

Localités marécageuses, plaines de sables dépourrues de végédion; rochers arides, à sal de basalte comme Gorée, toutes les localités ont été, au Sénégal, également propres à la propagation de la fièvre jaune, maladie infectieuse et transmissible sur laquelle la qualité du sol ue parait pas avoir d'action. La fréquence des épidémies dans l'île de Gorée, rocher isolé comme un véritable navire en mer, est bien la preuve de l'indifférence de la nature du sol devant la propagation épidémique de la fièvre jaune.

Les îles de Loss, dont les Anglais avaient espéré faire un sanatorium pour leur eolonie de Sierra-Leone, ont été ravagées par la fièvre jaune.

Les hautes altitudes du pays de Sierra-Leone permettent seules d'espérer de trouver, dans ees régions, un sanatorium capable de mettre les troupes à l'abri de la fièvre jaune. Les casernes anglaises, qui dominent la ville de Freetown, ont souvent préservé les troupes de l'épidémie qui régnait au pied du coteau sur lequel elles sont élevées. L'altitude de ces casernes nous a paru beaucoup trop faible pour expliquer à elle seule la préservation que lui attribue Horton. Les facilités très grandes de l'isolement des troupes sur le plateau qui domine le centre de Freetown a dù jouer le plus grand rôle dans cette préservation. Les hautes montagues du voisinage rempliraient bien plus sûrement ee même rôle d'isolement, en y joignant l'avantage d'une élévation assez considérable pour que la différence de niveau puisse avoir une influence bien accusée par elle-même. comme cela a été observé à la Guadeloupe et au Mexique. L'égalité climatérique de toutes les saisons de l'année, à Sierra-Leone, place la partie basse du pays dans les conditions les plus défavorables par rapport à la fièvre jaune. Cette égalité lui fait perdre les avantages dont le Sénégal proprement dit jouit pendant sa saison sèche et fraîche; elle a pour compensation l'abaissement de la température que procurent les hautes altitudes. Le gouvernement anglais pourrait en faire proliter ses troupes s'il était force de remplacer la garnison noire de Sierra-Leone par des Européens.

Au Sénégal, la dispersion des troupes, par petits groupes isolés, sur la surface du pays est, grâce à la faible densité de la population, le meilleur moyen de préservation contre la fièvre jaune. Cette méthode aurait des résultats beaucoup plus heureux si la nécessité de faire vivre ces groupes d'hommes dispersés n'entrainait pas des communications forcées, puisqu'il est impossible de vivre dans un pays désert. Ces communications portent, avec les choses indispensables à la vie, les principes infectieux et détruisent en partie les avantages de la dispersion. Dans l'épidémic de 1881, les deux camps occupés avant

392 A. BORIUS.

l'apparition de la maladic à Saint-Louis n'ont pas eu un seul malade, et l'un deux n'était cependant qu'à 2 kilomètres de la ville!

Enfin, les localités sont plus ou moins exposées à la fièvre jaune, selon le voisinage dans lequel elles se trouvent des régions où cette maladie règne fréquemment. Gorée est plus exposé, pour ce motif, que Saint-Louis. Nous avons dit plus haut les dangers que courrait Bakel par son voisinage de la haute Gambie. Que deviendra, sous le rapport de la propa-gation de la fiève jaune, notre colonie, lorsqu'elle sera sillonnée par des chemins de fer? La fiève jaune, comme le choléra, suit les grandes voies de communications. On peut prévoir quel sera le résultat de la facilité beaucoup plus grande des communications dans cette partie de l'Afrique. Ce ré-sultat probable de la création d'un chemin de fer au Sénégal ne doit pas plus arrêter ce progrès, si désirable sous tant de rapports, que ne doit le faire, la considération de ce que cette grande œuvre coûtera en argent et en vies humaines. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que la construction de ce chemin de fer, si elle est faite avec prudence et en tenant compte des connaissances acquises sur la climatologie médicale du pays et les lois de l'hygiène, ne rappellera pas ce qu'a coûté l'exécution du chemin de fer de l'anama. Le rôle du médecin, à l'arrière-garde dans le combat, est à l'avant-garde dans les grandes entreprises où l'homme doit lutter contre les obstacles que lui oppose la uature. Ce rôle, si bien rempli par la médecine dans l'heureuse expédition contre les Ashantis, « cette guerre d'ingénieurs et de médecins, selon l'expression de lord Derby», sera rempli par les médecins français, dans la conquête du Sénégal par le chemin de fer.

Influences climatériques. —Il est peu de régions tropicales où le contraste entre les saisons soit aussi marqué qu' au Senégal; i n'en est pas où l'influence climatérique sur la marche des épidémies de fièvre jaunc soit plus fortement accusée. C'est toujours pendant l'hivernage que la fièvre jaune a fait invasion dans notre colonie, et toujours le déclin des épidémies a été signalé par l'apparition des phénomènes climatériques qui constituent la saison sèche.

<sup>4</sup> Communication de M. Noury, médecin en chef du Sénégal.

Nous avons donné l'indication des années dans lesquelles la fièvre jaune a sévi au Sénégal. Voici maintenant les dates du début et de la fin des épidémies les mieux étudiées.

Rappelons que, dans toutes ees épidémies, excepté en 1881, l'importation a été certaine, et qu'il ne s'agit pas, par consé-

quent, d'éclosion spontanée de fièvre jaune.

En 1850, la fièvre jaune fut constatée, a Gorée, le 15 juin; elle disparut dans le milieu d'août. La même année, elle débuta à Saint-Louis, dans les premiers jours d'août, et cessa le 15 novembre.

En 1857, l'épidémie débuta à Gorée, le 11 août, et se termina le 25 novembre.

En 1859, Gorée fut atteint le 9 août; l'épidémie se ternina en décembre. La maladie gagna Saint-Louis en décembre, mais l'épidémie ne put s'étendre ; il n'y eut que 40 cas de fièvre jaune dans cette ville.

Jaune dans cette ville.

En 1866, l'importation eut lieu à Gorée, vers le 15 septembre; la maladie cessa de sévir le 25 janvier sujvant.

En 4867, Saint-Louis fut atteint en août; l'épidémie cessa en décembre

En 1878, le premier cas de fièvre jaune fut constaté à Gorée, le 10 juillet. Le dernier malade de l'arrondissement de Gorée succomba, le 26 novembre à Rufisque. L'épideinie atteignit Bakel par importation au mois de juillet et Saint-Louis le 6 septembre. Elle se termina en décembre.

En 1881, la fièvre jaune débuta à Saint-Louis pendant l'hivernage et s'éteignit, avec cette saison, dans la dernière quinzaine de novembre. A Goréve, qui fut atteint en septembre seulement, l'épidémie ne put prendre une grande expansion à cause de l'arrivée de la saison sèche et fraîche; elle s'éteignit

en janvier.

L'examen de ces dates, montre que c'est toujours pendant la saison chaude et humde, c'est-alèire pendant l'hivernage, qu'ont sévi les épidémies. Lorsque l'importation a eu lieu pendant la saison sèche, comme à Saint-Louis, en 1839, ou près de cette saison, comme à Gorée, en 1881, elle n'a pas pris de grande expansion. L'apparition de la saison sèche et fraielhe a toujours été, au Sénégal, le signal de la fin de l'épidémie, alors même que les éléments ne manquaient pas à sa propagation. 594 A. BORIUS.

L'influence climatérique sur l'apparition, l'expansion et la terminaison des épidémies de fièvre jaune est donc incontestable au Sénégal. L'apparition des vents de Nord-Est et l'abaissement de la température movenne diurne au voisinage de 20° et au-dessous, les minima absolus de la température, atteignant en movenne 17°.1 à Saint-Louis pendant la saison sèche et 16°,1 pendant le mois de février, et pouvant descendre jusqu'à 8 degrés ', sont la cause la plus évidente de la cessation des épidémies de fièvre jaune au Sénégal. Quand il s'agit d'une maladie aussi transmissible que la fièvre jaune, l'histoire du passé ne permet de répondre de l'avenir qu'avec la plus giande réserve. Cependant, on peut affirmer que les dangers de l'importation de la fièvre jaune existent au Sénégal, à Saint-Louis et à Gorée, du début à la fin de l'hivernage : de juin à décembre. C'est entre ces dates que l'on doit craindre le réveil de l'épidémie éteinte en apparence par l'arrivée de la saison sèche et fraîche. Les mois de décembre et même de janvier peuvent voir survenir une épidémie, mais alors les chances d'expansion sont peu nombreuses. De la fin de janvier au commencement de juin, le Sénégal est mis, par les circonstances particulières de sa climatologie, sinon à l'abri des intportations de la maladie, au moins à l'abri de son expansion épidémique.

Anticipant sur le chapitre actuel, nous avons précédemment en parlant des pluies sous le climat de Saint-Louis (page 144), indiqué le résultat de nos recherches relativement à l'influence des pluies ou de la sécheresse sur les épidémies de fièrre jaume et conclu, contradictoirement à l'opinion de deux groupes opposés d'auteurs, qu'on ne pouvait attribuer au régime des pluies abnodantes ou rares aucune influence démontrée.

Ayant sous les yeux l'état nominatif, avec les dates de toules décès survenus à Gorée et dans l'arrondissement dont cette ile est le chef-lieu, pendant l'épidémie de 1878, prenant, d'autre part, les observations météorologiques faites avec un soin scrupuleux par les Frères des écoles chrétiennes au Sénégal', nous avons cherché s'il existait quelques relations entre la

<sup>\*</sup> Comme te 27 décembre 1877

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. nos Nouvelles recherches sur le climat du Sénégal, in-4° de 32 p-Paris, 1881, chez Gauthier-Villars.

marche de l'épidémie et les influences météoriques. Le résultat de cette recherche a été complètement negatif. Accidents de température, état hygrométrique, changement de vent, préseuce ou absence de grains de pluie, état du ciel, orages et tornades, coloration du papier prétendu ozonométrique, rien ne nous a paru avoir une relation de cause à elfet avec la marche de l'épidémie. Seule, l'apparition de la saison sèche, phénomène survenant brusquement, a eu, dans cette épidémie, sou influence habituelle, et a été le signal de sa fin.

Les intéressantes recherches faites à la Vera-Gruz par M. Bouffier¹, ont établi que, sous le climat du Mexique, la fièvre jaune endémique suit une marche croissante ou décroissante identique à celle de la chaleur. Dans cette région, la lièvre jaune son minimum en janvier; elle augmente jusqu'en juin, et diminue avec l'abaissement de la température. Au Sénégal, la fièvre jaune z'evit avec une violence épidémique qui me permet de constater aucun parallèlisme entre la fréquence des cas de maladie ou de décès et la température moyenne. Cependant, relativement aux époques extrêmes des températures les plus hautes et les plus basses, il y a une remarquable analogie entre ce qui se passe au Sénégal et ce qu'on voit au Mexique, puisque la saison la plus chaude est celle de l'apparition de la maladie avec intensité, et la saison fraiche celle du minimum des cas ou de leur disparition complète.

Maladie infectieuse, la fièvre jaune n'est qu'indirectement soumise aux influences météoriques. Tous les rapports sur les epidémies son précédés d'une description plus ou moins précise des circonstances atmosphériques accompagnant l'apparition de la maladie. Presque toujours les coîncidences sont prises par les auteurs des rapports pour des relations de causes à effets. La comparaison des divers récits ne permet qu'une seule affirmation: La fièvre jaune à besoin, pour son expansion libre, d'une température relativement élevée. C'est, au Sénégal, une maladie de l'hivernage, les hasses températures sont défavorables à son expansion. Cette proposition est la seule qui nous paraisse incontestable au Sénégal. Tout ce qui a été dit, relativement aux influences des pluies, fout ce qui a été dit, relativement aux influences des pluies, de la sécheresse et des orages, ne s'appuie que sur des faits particuliers contre-dits par d'autres faits de même valeur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch. de méd. nav., t. III, p. 289 et 520.

« Un des caractères de la non adaptation d'une race à un climat est, dit M. Bertillon, la nocuité extrême que révêlent les épidémies de passage ». Si le Sénégal ne pent tolèrer la race blanche par suite de l'intensité du paludisme de son sol, la nocuité des épidémies de fièvre jaune est une nouvelle preuve de l'impossibilité de l'acclimatement des Européens dans ce pays.

#### CHOLÉRA.

Le choléra épidémique paraît n'avoir jamais atteint le Sénégal avant l'année 1868. A la fin de l'hivernage 1868, les Maures Trarzas fuvant le Sahara, où le choléra ravageait leurs tribus, cherchèrent un refuge sur le bord du Sénégal et à Saint-Louis, Cette dernière ville ne tarda pas à être envahie par la maladie. Sa présence fut constatée le 25 novembre par le décès d'un indigène qui vint mourir à l'hôpital militaire, cu quelques heures.

L'épidémie ne tarda pas à se montrer sous sa forme la plus redoutable. Dans le même moment, le village de Dagana fut envahi. Pendant les mois frais de janvier et février, le fléau sembla disparaître; mais l'épidémie se ralluma au mois d'avril. Elle atteignit de nonveau Dagana, tous les points du Cavor, puis la Gambie. Au mois de juin, le choléra se montra dans les environs de Sedhiou, en Casamance, Bakel fut atteint à la même époque, ainsi que la presqu'île du Cap-Vert, Gorée, Dakar et Rufisque.

La morbidité par le choléra n'a pu être exprimée exactement par un chiffre.

Mortalité. - Les décès, plus faciles à compter que les malades, out fourni des chiffres assez exacts de la mortalité dans cette épidémie. A Saint-Louis, il y cut 1212 décès sur 8000 âmes : soit une mortalité de 14 pour 100. Les Européens perdirent 15,2 pour 100 des hommes de leur effectif; les marins, 6 pour 100; les soldats noirs, 14 pour 100. Deux médecins de la marine et le gouverneur Pinet-Laprade furent parmi les victimes. A Sainte-Marie-Bathurst, sur 4000 noirs, 1322 succombérent; soit une mortalité de 33 pour 100.

Gravité. - La gravité des atteintes du choléra, dans cette

épidémic, peut s'exprimer par le rapport du nombre des décès à celui des malades. A l'hôpital militaire, et dans les quatre ambulances provisoires créées autour de Saint-Louis, la gravité de la maladie a varié, pour les Européens, de 42 à 90 décès pour 100 malades, et, pour les indigienes, de 66 à décès pour 100 malades. On estima qu'à Saint-Louis et dans les environs, la gravité de la maladie avait été telle sur les indigènes, qu'il y eut près de 95 décès sur 100 malades.

Ces chiffres montrent que la gravité fut à peu près la même pour les noirs et les Européens faisant partie des troupes; cependant, l'opinion générale fut que les noirs étaient plus

exposés à l'épidémie que les blanes.

En dehors des hôpitaux, la gravité du choléra, frappant les indigienes, fut, en effet, hors de proportion avec la manière dont les Européens étaient atteints. Pour les noirs, le chôléra présenta une morbidité excessive, et le chiffre de 95 décès sur 100 malades montre que le chôléra est plus à redouter, au Sonégal, pour les indigénes que pour les Européens.

#### DENGUE.

Cette maladic épidémique, connue aussi sous le nom de févere rouge, est aussi remarquable, par ses propriétés éminemment contajeuses, que par sa bénignité. Elle a été observée, au Sénégal, dans les années 1845, 1848, 1856, 1865, 1865, 1871 et 1878; quelques cas furent signalés en 1872 et en 1875, mais sans que la maladie ait pris l'extension épidémique qui lui est l'abituelle.

La symptomatologie de la dengue n'a présenté, dans notre colonie, aueune particularité; elle a été eelle décrite par tous les auteurs. La dengue est toujours la même dans toutes les parties du globe qu'elle parcourt, n'épargnant, jusqu'iei, que

l'Europe, moins Cadix et Séville.

On a prétendu qu'il existait une relation entre les épidémies de dengue et celles de fièvre jaune. Pour démontrer la fausseté de cette assertion, il suffit de rapprocher les dates des épidémies de ces deux maladies, si complètement dissemblables. Au Senégal, il n'y a que des rapports fortuits entre les apparilions de ces deux maladies dans certaines années. On sait, d'ailleurs, que, dans des parties du globe souvent visitées par la dengue, la fièvre jaune est complètement inconnue.

Il n'est ps, dit M. L. Colin', de maladie dont le principe contagieux se trouve à un pareil degré de diffusion immédiat dans l'atmosphère. De toutes les affections coutagieuses, la dengue est susceptible du plus haut degré d'expansion et de densité.

La morbidité de la dengue est si considérable, que cette maladie constitue une véritable pandémie. Les influences infividuelles, elles des localités paraissent nulles, au Senégal, devant la dengue. Les personnes de toutes races, de toutes professions et de tout âge sont également atteintes. Cependant la morbidité, dans les dernières épidémies, a été moindre que celle signalée par M. Cotholendy dans l'épidémie de la Réunion 1. La mortalité est à peu près nulle, en général; elle a toujours été nulle au Sénégal.

L'influence météorique s'accuse nettement au Sénégal: de même qu'à la Réunion, c'est pendant l'hivernage que la dengue apparaît de préférence. Les statistiques de Saint-Louis et de Gorée n'indiquent des cas de dengue que de juin à novembre; à peine quelques eas (peut-être douteux) ont-ils été siranlés au mois de décembre.

#### VARIOLE.

La variole est fréquente sur toute la côte d'Afrique, et souvent les villages indigènes sont presque détruits par les épidémies de variole. Au Sénégal, les épidémies ont été nombreuses dans la population. Elles n'ont fait l'objet d'aucune étude spéciale. Régnant, le plus souvent, sur la population eivile non préservée par la vaecine, la variole occasionne de grands ravages, mais les documents conservés dans nos hôpitaux militaires présentent peu d'intéré relativement à cette maladic. Elle envahit le Sénégal souvent en venant du Nord, apportée par les Maures qui ont même enseigné aux noirs l'inoculatiof rarement mise en pratique.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité des maladies épidémiques, p. 580. <sup>2</sup> Arch. de méd. nav., 1875.

Les indigènes n'éprouvent aucune répugnance à se faire vacciner. Nous avons fait, dans ce pays, un nombre considérable de vaccinations et nous avons pu constater l'empressement des indigènes à répondre aux appels faits par les criens publics. Cépendant, il n'y a aucun service régulier de vaccination, et le vaccin manque souvent. Parfois, l'épidémie est venue de l'Est ou du Sud. Dans certains cas, comme et 8609, la maladie a été importée d'Europe par voie maritime.

Une épidémie de variole a frappé, en 1881, la population indigène pendant que la fièvre jaune frappait les Européens.

La traite des nègres a fréquemment répandu la variole sur toute la côte d'Afrique, et souvent les navires négriers ont teit e la têtet d'épidémies. Nous ne savons ce que l'on doit penser de ce que dit Horton de l'influence très favorable du vent d'harmattan sur les épidémies de variole. Ce qui a été observé une fois ne le sera peut-être pas de nouveau.

Les épidémies de variole ont été fréquentes à Sierra-Leone. Les fièvres éruptives ont fourm une morbidité de 25 pour 100 dans la garinison de cette colonie. Dans l'hôpital de Kissey, réservé aux esclaves pris sur les négriers, la gravité de la variole fut, en 1848, représentée par 71 décès sur 122 entrées; soit 57 pour 100. En 1817 et 1819, la colonie de Sierra-Leone avait été rudement éprouvée par la variole : plus de 1000 individus succombérent.

Les statistiques relatives à la variole dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée sont incomplètes, par suite de la création d'hôpitaux spéciaux temporaires lorsque les épidémies éclatent dans le navs.

La rougeate n'a pas, à la côte d'Afrique, la même bénignité qu'en France; elle est souvent une cause de décès. A Sierra-Leone, en 1848', 71 entrées à l'hôpital de Kissey pour rougeole, donnèrent 47 décès (66 pour 100). La rougeole fut done Plus grave que la variole elle-même. Les quelques esa de rougeole que nous avons observés, à Dagana, sur des enfants indi-Rênes, ne nous ont pas paru avoir un caractère de malignité Plus grande qu'en Europe.

Nous n'avons jamais vu de searlatine au Sénégal. M. Chassa-

i Rorton.

niol l'a observée', et dit qu'elle se distingue as ez facilement de la rougeole chez le nègre.

La coqueluche a souvent sévi à l'état épidémique au Sénégal. Nous n'avons trouvé aueune mention d'épidémie de grippe dans la colonie.

#### PRÉQUENCE DES MALADIES ET DES CAUSES DE DÉCÈS.

L'énumération que nous venons de faire des maladres les plus intéressantes du Sénégal a besoin d'être complétée par un coup d'oil d'ensemble qui permette de constater leur fréquence relative. Nous avons, dans le tableau suivant, classé les maladies observées dans les deux hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée, selon la morbidité et la mortalité qu'elles ont offertes dans la période des vingt années comprises entre 1852 et 1875.

Ce classement ne pourrait être considéré comme définitif que si, dans tout autre groupe de vinçt années, la morbidité et la mortalité devaient être les mémes. Si Pon pent penser que ces expressions de la fréquence et de la gravité morbide resteraient probablement représentées par des chiffres très voisins de ceux indiqués pour les maladies endémiques et les maladies sporadiques, on peut affirmer que les maladies épidémiques se comporteraient autrement.

Nous avons groupé sous le même titre, toutes les affections chirurgieales dont la fréquence n'a pas été indiquée spécialement; nous avons agi de même pour les maladies vénériennes-Enfin, sous le titre de maladies nou classées, nous avons compris les maladies internes qui méritaient moins d'attier Pattontion

<sup>\*</sup> Contribution à la vathologie de la race nègre (4rch, de méd, nav., 1865).

## Classement des maindles par ordre décroissant de :

| Morbidité ou frequence de<br>sur 1000 homme<br>des corps dont l'effectif e                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                | Mortalité ou fréquence des décès<br>sur 1000 hommes<br>des corps dont l'effectif est connu.                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Fière intermittente. 2- Dyaenterie et darrhée. 5- Naladies vânériennes. 5- Naladies chirurgicales. 6- Naladies non classées ici. 7- Bronchite. 8- Hépatite. 9- Fière jaune. 9- Fière jaune. 10- Fière gaune. 11- Embarras gastrique. 2- Fière biliques mélanuris 5- Colique sèche. 4- Rhumatisme. 5- Teinis. 6- Pheumonie et pleurésie. | 857<br>296<br>119<br>115<br>109<br>101<br>44<br>57<br>52<br>21<br>102<br>144<br>157<br>144<br>157<br>144<br>157<br>144<br>144<br>157<br>158<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>16 | 1 Dysenterie et diarrhée 2 Fièvre paraieisuse. 5 Fièvre permieisuse. 6 Fièvre princiesuse. 6 Fièvre bilieuse melanurique 70 Clobier. 8 Andraie. 9 Fisthise pulmonaire. 10 Insolution. 11 Colque séche. 12 Factamonie et pleurisée. 13 Mandre chiruquedas. Mortalité générale. 7 |
| 7° Phthisie pulmonaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

L'influence de la malaria est fortement accusée, puisque le chiffre des entrées pour fièvres intermittentes, grossi de celui des entrées pour fièvres penricieuses et pour fièvres bilieuses mélanuriques, atteint 905 hommes sur 1000. Comme il ne s'agit que des entrées à l'hôpital, et non des exemptions de service, un certain nombre d'individus restant traités chez eux ou dans les infirmeries, on peut dire qu'il y a plus de 9 entrées par an, pour fièvres, sur 10 hommes. Les individus qui échappent à la fièvre sont l'exception.

Le caractère souvent épidémique de la dysenterie fait varier d'une manière très sensible les chiffres afférents à cette maladie; c'est l'affection la plus commune après la fièvre intermittente; elle est la plus grande cause de mort au Sénégal.

De la morbidité et de la mortalité on pourrait déduire la gravité relative de chaque affection. Copendant, le classement précédent ne portant que sur les hommes dont l'effectif est connu, il est préférable de prendre comme expression de la gravité des maladies les rapports des décès aux entrés totales dans les hôpitaux, sans tenir compte du nombre des hommes ayant fourni ces entrées et ces décès. Voici ces rapports

Morbidité générale. . . . . . 1863

Classement des maladies par ordre décroissant de gravité ou fréquence des décès sur 1000 entrées pour la même maladie.

|             |                             |    |  |       | S' Variole                     |
|-------------|-----------------------------|----|--|-------|--------------------------------|
|             |                             |    |  |       | 9º Maladies non classées ici 7 |
| $3^{\circ}$ | Insolation                  |    |  | 440 1 | De Dysenterie et diarrhée , 7  |
|             |                             |    |  |       | 1° Hépatite                    |
|             |                             |    |  |       | 2º Maladies chirurgicales      |
| 6.          | Fièvre bilieuse mélanurique | ٠. |  | 255 1 | 5 Anémie 2                     |
| 7.          | Pneumonie et plenrésie      |    |  | 166 1 | Colique sèche                  |

Il faut noter que cette expression de la gravité n'est qu'une approximation assez vague. Elle n'est vraie que relativement aux maladies aigués, telles que la fièrer jaune et la fièrer pernicieuse, par exemple, pour lesquelles l'évaeuation des malades sur la France ne peut avoir lieu. En donnant à ces chiffres une valueur absolue, on pourrait être eonduit à des idées erronées relativement aux maladies dans lesquelles le décès ne survient qu'après un temps très long pendant lequel le malade peut être soustrait à la mort par la fuite en Europe, au moins à la mort au Sénégal. C'est amsi que, par sa durée très longue, la dysenterie se trouve placée à un rang qu'elle scrait sans doute loin d'occuper, si l'on pouvait savoir exactement ce que deviennent tous les hommes renvoyés en Europe pour cette

(A continuer.)

UN MOT A PROPOS

# DU MICROBE DE L'ICTÈRE GRAVE ET DE L'OSCILLAIRE DE LA MALARIA

# PAR LE D' A. CORRE

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE

La doctrinc de l'infection animée continue à envahir le domaine pathologique. Elle se montre si insouciante ou si dédaigneuse des arguments qu'on lui oppose, des faits le mieux démontrés, quand ils lui sont contraires (n'a-t-on pas vu, après les expériences de Gautier, surgir le mierobe du venin des serpents!), qu'on ne saurait assez hautement protester contre l'engouement trop général dont elle est l'objet. Les microbes sont à la mode! Ce n'est point une mode précisément nouvelle..., mais une réminiscence des croyances jadis en honneur, et maintes fois ridiculisées par la science. Aujourd'hui, celle-ci adore, sous la forme de vers plus accessibles à ses investigations. Cela passera, et les plus ardents à défendre la théorie parasitaire pourraient bien assister, dans un avenir prochain, à une chute éclatante, que les exagérations de la doctrine ne font que trop prévoir. Mais, en attendant, la cause animée se substitue partout aux causes physico-chimiques ou diathésiques, elle accapare, à son profit, toutes les recherches relatives à l'art de guérir; elle commande l'arrêt, là ot elle ne néviter pas encore. Est-ce bien la le progrès?

Vers la fin du siècle dernier, les médecins accoucheurs avaient reconnu la véritable nature de la môle vésiculaire. La lumière était sur le point d'être faite, au suiet de cette affection, demeurée obscure pendant de longs siècles, quand, tout à coup, en pleine Académie, Percy vint d'un seul mot détruire le résultat des plus laborieux travaux : Percy déclarait que la môle était un parasite; il avait senti l'animal palpiter sous ses doigts, il l'avait vu lancer des jets de liquide, et aussitôt des naturalistes de partir en campagne pour déterminer l'espèce du nouvel être! On l'appela l'acephalocystis ramosa, et l'on s'imagina avoir rendu un immense service à la science. Le tenns a fait justice des acéphalocystes; mais il a fallu près de cinquante années et la puissante autorité de Ch. Robin, pour renverser l'affirmation d'un homme profondément incompétent en matière gynécologique, transformé cependant en juge souverain, grace à cette égide séduisante du parasitisme, sous laquelle il abritait sa verve.

Combien de microbes auront le sort des acéphalocystes! Mais aussi combien de travaux seront nécessaires, pour replacer la science là même où elle était, avant leur intrusion forcée dans son domaine!

Pour nous, nous demeurons en garde contre les assertions bâtives qui se multiplient chaque jour à propos des maladies les plus diverses. Nous ne demandons pas mieux que de nous laisser convaincre du rôle considérable joué par les infiniment petits, dans la genêse d'un très grand nombre d'alfections; mais nous ne voulons asseoir notre conviction que sur des faits 404 A. CORRE.

bien réellement démontrés : or, jusqu'à présent, ceux-ci nous paraissent rares.

Voici que le docteur Balzer signale deux nouveaux parasites d'un même coup : le microbe du xanthelasma et le microbe du sont le sons rien à dire, au moins pour le moment. Quant au second, il s'est abstenu de paraître. à nos yeux, dans une récente autopsie d'ictère grave. C'était le 25 avril dernier. Un jeune homme, en cours de traitement pour accidents syphilitiques, succombait à un ictère grave, dans le service de M. le docteur Graft, à l'hôpital maritime de Brest. Notre collègue ayant bien voulu nous donner avis de l'autopsie qu'il allait pratiquer, nous songeâmes aussitôt à rechercher le microbe découvert par le docteur Balzer.

Nous avons recueilli du saug à l'ouverture d'une veine superficielle, à l'un des membres et à l'ouverture de la veinc cave inférieure : chaque gouttelette, étendue sur une lame de verre, était immédiatement recouverte d'une lamelle, dont les bords étaient entourés d'huile, et portée sous l'objectif d'un excellent microscope : aux plus forts grossissements, nous n'avons aperçu aucun élément susceptible d'être rapporté à un organisme parasite. Nous avons procédé de la même manière à l'examen des éléments obtenus par raclage dans les parties profondes du foie : nous n'avons rencontré que d'innombrables granulations graisseuses, ou libres, ou remplissant des cellules hépatiques. Cependant, au bout d'environ vingt minutes, un negacques cepenaan, au nour centron ringt minutes, un de nos collègues, M. Hahn, a cru apercevoir un petit bâtonict mobile dans une préparation. Notre collègue ne s'était pas trompé : c'était bien une hactèrie qu'il avait découverte, se mouvant vivement au milleu des granulations environnantes. Nous ne rencontrâmes que quelques rares bactéries dans les préparations rapidement exécutées, et avec des éléments de raclage provenant de coupes fraîches et profondes : elles ne racinge provenant de coupes nacines et pronunces : entes ne pouvaient évidenment être rapportées qu'au milieu spécial dans lequel nous opérions, milieu riche en corpuscules animés (salle d'amphithéatre de dissection). On observait des bâtonncts identiques, mais beaucoup plus nombreux, dans le liquide recueilli à la surface de coupes demeurées pendant un certain temps au contact de l'air.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue mensuelle de médecine, 8 avril 1882.

Ces faits ont été constatés par MM. Roussel et Miquel, médecins de 1<sup>re</sup> classe; avec eux, nous sommes resté convainen qu'il n'existait aucun microbe dans le sang et dans le parenchyme hépatique du sujet soumis à notre observation.

Nous ne doutons pas que le docteur Balzer n'ait vu et bien vu les microbes qu'il a décrits et figurés. Nous espérons qu'il voudra bien aussi croire que nous avons scrupuleusement observé de notre côté. Mais en présence d'une affirmation et d'une négation, nous estimons que l'on doit demeurer sur la réserve, relativement à la nature de la cause intime qui engendre l'ictère grave.

Le microbe de l'ictère grave nous ramène incidemment à l'oscillaire de la malaria, découverte par le docteur Laveran. Deux médecins, le docteur Kichard, en Algérie¹, le docteur Nepveu, en France³, ont retrouvé le parasite chez des sujets atteints de fièvre intermittente. Eh bien¹ aujourd'hui, comme il y a dix mois, lorsque nous rendious compte aux lecteurs des Archives de médecine navale de l'intéressante brochure de M. Laveran, nous demeurons sceptiques vis-à-vis des corpuscules parasitaires de la malaria.

Nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer :

1º Que le docteur Kelsch a parfaitement observé et décrit les corpuscules pigmentés rencontrés par le docteur Laveran; mais qu'il s'est bien gardé de les considérer comme des éléments Dansitaires.

2º Que les décteurs Høyem', Renaut', Mayet, etc., ont mentionné et figuré plus d'une forme, revêtue par les éléments cellulaires du sang, identique aux formes le mieux délimitées de l'oscillaire de Laveran: Nous recommandons à cet égard la comparaison des figures qu'on trouve à la suite du Mémoire de ce dernier et de celles qui sont annexées au Mémoire du de ce dernier et de celles qui sont annexées au Mémoire du

¹ Compte rendu de l'Académie des sciences, février 1882, et Revue scientifique, 4 mars 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cité par Verneuil, dh Paludisme (Revue mensuelle de chirurgie, 10 avril 1882, p. 284).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Contrib. à l'anat. pathol. des mal. pal., de la mélanemie (Arch. de phys. 1875, n° 5, et Arch. gén, de mél., octobre 1880. <sup>8</sup> Recherches sur l'écolution des hématies (Arch. de phys., 1878-79).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Recherches sur les éléments cellulaires du sang (Archives de physique, 1871, n° 5).

docteur Mayet, sur les altérations spontanées des déments colorés du sang .

5° Que l'oscillaire de la malaria n'apparaissait bien évidente que dans les formes aiguës de l'intoxication paludéenne, dans les accès francs de fièvre intermittente ou dans les accès dits pernicieux : c'est précisément dans ces cas que le sang doit subir cette modification récemment signalée par Hayem, sous le nom de crise hématique?. Les globules rouges sont diminués en nombre, et une quantité prodigieuse d'hématoblastes apparaissent dans le sang. Nous serions curieux de connaître la relation précise qui existe entre la destruction des globules rougeset l'évolution des hématoblastes, d'une part, et l'évolution de l'oscillaria malaria, d'autre part, chez les individus atteints de fièvre paludéenne.

Nous sommes convaincu que le parasite du docteur Laveran aura lui aussi sa période de grande vogue, qu'il sera retrouvé par de nombreux médecins. Mais quand sera-t-il reconnu par un de ces observateurs de compétence indiscutable en matière hématologique? Pourquoi es silence des liobin, des Hayem, des Kelsch, autour d'une découverte si facile à contrôler?

Nous l'avouons, sans la moindre réticence, ce silence nous donne beaucoup à réfléchir et renforce nos doutes!

# CLINIQUE D'OUTRE-MER.

RELATION D'UN ABCÉS DU FOIE TRAITÉ PAR LA MÉTHODE DES MÉDECINS ANGLAIS EN CHINE

(OUVERTURE DIRECTE AU BISTOURI ET APPLICATION DU PANSEMENT DE LISTER).
GUÉRISON.

Félix R..., 25 ans. quarteron, né à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), matelot de 5° classe, à bord du Birn-Hao, entre à l'hépiell martime de Cherbourg, salle 6, lit n° 25, le 4 décembre 1881, avec les symptômes suivants teinte subictérique des téguments et des seferoiques; peas sebec et froide physionomie authieues, respiration pénible. Douleur vive et lancinante sportamèment et à la pression dans tout l'hypochondre droit, avec un maximum d'intensité au mirea du rebord inférieur de la douzième côte, et irradiations

<sup>4</sup> Arch, de phys., 1882, nº 2,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Compte rendu de l'Académie des sciences, 50 janvier 1882.

dans la fosse illique correspondante; douleur vague et sensation de gêne dans l'épuid choire. Légère heperchpie du foie, qui remotie par en dut et en avant, dans la ligne mamelonnaire, jusqu'au niveau du sixème espace intercetal, et qui déborde, en las, les fausses c'étes d'un hon traved do doigt. A l'auscultation du côté droit de la poirtine, en las et en arrière, on entend le nummer vesiculaire un peu affaibil; quelques légers bruits de frottements, et, en avant, de gros rélies unuqueux disséminés. Fas de toux ni d'expectoration. Traubles variés des voies digestives, inappétence, lougue large et abhurrale, vomissements bilieux et abondants, constipation opinitètre; entils, fière intense à accès intermittents.

De constitution forte et robuste, Felix R... n'a jamais eu la dysenterie; pas de trace de syphilis.

Six nois augueravant, ce jeune homme, alors matelo du commerce, avei, de gendant un sijour de six seunius au Para, contracté, die sou arrivé, des secès de fibrre intermittente à type quodifien, et. per après, ressenti pour la première fois, et pendant quarante-huit heures seulement, des douleurs son départ pour la Prance, au commencement d'août, tous ces accidents varient totalement disparu. Le 10 cothere, première entrée à l'hojital de Cherhourg pour pleurésie à droite, avec un épanchement assez considerable, qui se resond que à peu, sort guier sur sa demande, le 15 novembre, maigré une faiblesse générale sur laquelle le médecin traitant appelle l'attention du mabde.

Durant les frois premières semaines de son séjour à l'hôpital, l'état du malale va on ésgravant incassiblement l'appairé et languissant et appaircieux, la langue sale et pâteuse; aux vomissements bilieux, irréguliers, s'apouten bientôt de fréquents vontissements alimentaires; persistance de la constipation, Amagiressement leur, unas continc; le malade tombe dans un grand état de faiblesse et d'abattement. Réaction fabrile, untense: la temperature, à pen près normale le maint, oscille, les our, entre un minimum de 58 degrés et un maximum de 59°.7. Les urines, soumisse à l'analyse, révêtent la présence d'une certaine auntité de maitère colorate bilisire.

Le traitement consiste en purgatifs répétés, (pungatifs salins, calomel, rhubarde, hulle de ricin, en lavement sé molli-ents, sulfate de quintine administré par la bouche, en lavements et en injections hypodermaques, en vésicatoires volants, et surtout en toniques de toutes sortes, jus de viande, quinquins, vius générous, etc.).

Le 34 décembre, le médecin traitant, N. le docteur Kuffer, pratique, au niveau du neurième espoce intercotal, sur le prolongement de la ligne axillaire antirieure, une ponotion exploratrice avec l'aiguelle n' 5 de l'appracti libeulafor. L'aiguille, enfoncée dans l'organe à une profondeur de 8 centimères, ne livre passage, forqu' on la j'entre, qu'i quelques gouttelettes de sang, sans trace de pas. Application immédiate d'une épaisse couche de collodion sur la pigire. Or, non seulement cette petite opération, véritable saiguée locale, ne donna lue à aneun accident, mais selle riu, dès le lendemain, suirie d'une rémission sensible qui se prolongea pendant une dizaine de jours. Les vomissements diminuent, l'appeti reperait, et le thermomètre ne s'étiev plus, le soir, au della 65 77, 00 at 577, 6. Cest au milieu de cette

période d'amélioration relative, que je pris le service des salles 3 et 6, le 28 décembre 1881.

Réaparátion des troubles gastro-intestinaux vers la fin de la première somaine de javire, et nouvelle divarion thermique. Le foire augument expidement de volume, et, tandes qu'il déborde en has les fausses côtes de 4 à 5 cratimitéres, il remoute par en haut jusqu'au voisinage de la cinquième côte, en décrivant une courbe à convexté supérieure. La rate paraît normale. Les douleurs hépatiques, tonjours très vives, deviennent continues, d'intermitentes qu'elles désient auparvant. L'appelti disparât de nouveau, la langue se dessécle; entin, à la constipation du début succède une diarriées séreuse, abountate qui épitais le malade.

18 janvier. — La fièvre perd son caractère intermittent et devieut franchement rémittente avec exacerbations vespérales.

Température axillaire : Matin, 38°.4; Soir, 38°.9.

L'amaigrissement fait de rapides progrès.

49 janvier. — On commence à observer une déformation sensible de l'hypochondre droit, véritable voussure consistant en une infiltration œdémateuse de la paroi thoracique, et en un élargissement des trois derniers espaces intercostaux.

20 janvier. — Insomnie la nuit, occasionnée par la douleur hépatique et la gêne de la respiration.

22 janvier (soir). — Frissons répétés, suivis de sueurs abondantes; pouls fréquent, petit, et déprimé à 130 pulsations.

Température axillaire : 59°,5,

Les jours suivants, jusqu'au 27 janvier, l'état général s'aggrave de plus en plus. Inappétence absolue, 6 à 7 selles diarrhéiques par 24 heures. Le malade arrive à un état d'émaciation extrême.

Témoin de l'opération pratiquée à Shangaï, par M. Stromeyer Little sur mon ami et collègue le docteur Ayme, je me décide, au lieu d'attendre l'ouventure spontanée de l'abès par la paroi thoracique, à employer la méthode anglaise, c'est-à-dire à inviser l'abècs largement et directement au bistouri, et et à andiance resuite le nonsement de lister.

et a papaquer custure le poissonant un conter-27 januire. — Saillie limitée de l'abcès su niveau des trois dernières côtes : fumeur à ce niveau, molle, pâteuse et manifestement fluertuneir, peau chaude, rouge et autinicé à son soument. L'appartition hiravague de l'abcès à l'extérieur procure au melade un lèger soulagement. Réaction fébrile moins intense.

> Température axillaire : Matin, 37°,8; Soir. 58°.1.

L'opération est pratiquée le 28 janvier, Après un lavage préalable de tout le côté droit de la poirtiera eve la soultien phénière au 3/100, et avec les dévaries les précautions antiseptiques, usitées en pareil cas, le play gors touret de l'appareil Dievèdo, muni de sa caude, est introduit obliquement de las en haut et d'avant en arrière dans le dixème espace interconta, uve le profongement de la ligne autilitée audiferieure à que profondeur

de à 3 o centimètres. Le trovart est reitiv, et il s'écoule aussitol, par la cambe mise en communication avec l'appareil aspirateur, un pus épais, rouge, métangé de sang et de débris de tissu hépatique. On extrait ainsi environ 750 grammes de liquide, après quoi, me guidant sur la caunie, restée seule en place et enfoncée dans le foie à une profondeur de 9 entimètres, je fais, au milieu de l'espace intercostal, une incision transversale de 5 ontimètres de loncueur enriche.

Le pus continue à sortir de la plaie par jets saccadés; son écoulement est favorisé par de fortes inspirations que l'on fait faire au malade, et par une pression douce et continue exercée sur la face inférieure du foie.

La quantité totale de liquide purulent ainsi évacué est de 1400 à 1200 grammes. Un lavage méthodique de la poche purulent est ensuite privaive les olution phéniquée au centième, que l'on fait périètre le plus profiniement possible à l'aide d'un tude foit à irrigateur. Un drain de fot althre (8 millimètres), fermè à son extrémité, mais dont les parois sont excessible de la proche pur precès d'un grand nombre de tous, set ensuite inroduit au moyen d'une sonde cannelée jusqu'au fond de la poche purulente, soit à une profindeur de plus de 12 centimètres. On applique ensuite le passement habituel de Lister, maintenu en place par un bandage de corps et par une bande de coatcheux termépé dans la solution phéniquée.

28 jamier (soir). — Sensation de bien-être extraordinaire éprouvée par le malade. La d'spinée, l'anxiété et la douleur hépatique ent dispara comme per enchantement les vomissements ont également cessé. Felix R., demande à manger, et, pour la première fois depuis plus de trois semaines, Frend quelque ouvriture avec plaisir. La fièrer tombe brusquement

Température axillaire du 27 janvier (veille de l'opération) :

Matin, 37°,8; Soir. 58°.1.

Température du 28 janvier : Matin (avant l'opération), 58 degrés;

Soir, 37 degrés.

29 janvier. — Nuit tranquille; le malade a bien reposé sans être incommodé par ses sueurs nocturnes habituelles.

La langue se nettoie, la diarrhée tend à diminuer, et l'appétit augmente. Feius R... semble littéralement renaître à l'existence. Écoulement de pus assez abondant, sans que toutefois les pièces extérieures du pansement en soient imprégnées.

> Température : Matin, 37°,1; Soir, 37°,4.

30 Januier. — Écoulement, pendant la nuit, d'une grande quantité d'un pus songuinolent, spauneux, qui a traversé certains points du pansement et bede la chemise du mahale. Application d'un nouvel apparail, en premant les mêmes précautions antiseptiques que précédemment (pulvérisation phéquiec, lavage acce la solution finére de toute la partie inférieure de l'hémithorat droit, injection dans la cavité de l'abcès, d'un litre environ de la solution finère et des débris hépatiques, et introduction

d'un nouveau draiu). Les nuits continuent à être bonnes, le malade se réveillant une ou deux fois pour demander à manger.

Les selles, moins nombreuses (2 par 24 heures), prennent de la consistance.

31 janvier. — Persistance de l'amélioration. Le malade se lève quelques heures pour la première fois.

Son poids, à cette date, est de 49 kil, 500 grammes,

3 février. - On renouvelle le pansement, Le pus écoulé, moins abondant. revêt un caractère séro-sanguinolent : toutefois, le malade accusant encore une sensation de lourdeur à la région hépatique, on introduit dans la cavité de l'abcès un bistouri droit, long et étroit, avec lequel on opère un léger débridement qui donne issue à environ 200 grammes de liquide purulent mélangé de quelques rares débris hépatiques. Soulagement immédiat, lavage phéniqué, mise en place d'un nouveau drain, et application du pansement. Apyrexie complète, appétit excellent; la diarrhée a totalement disparu.

5 février. - Retrait considérable du foie, qui cesse de déborder les fausses

côtes et remonte seulement en haut au niveau de la septième côte.

6 février. - Nouveau pausement nécessité par l'abondance de l'écoulement purulent. Le drain ne plonge plus que d'une longueur de 9 centimètres-

Le mieux continue les jours suivants; le pansement est renouvelé asses régulièrement tous les quatre ou cinq jours, suivant l'abondance présumée de la suppuration. La plaie extérieure a bon aspect, et l'on constate, chaque fois, la tendance à la cicatrisation du fover de l'abcès, qui se rétrécit de plus en plus, au point de former bientôt un trajet fistuleux qui livre difficilement passage au drain plongeur, dont la longueur diminue à chaque pansement,

> Poids du malade le 6 février, 50 k, 200 grammes. le 12 février, 51 kilog,

> > le 18 février, 51 k. 500 grammes.

20 février. - Depuis deux jours, léger mouvement fébrile, vespéral; la température, normale le matin, monte, le soir, à 57°,2 et 38 degrés : douleur vive entre les épaules, sueurs nocturnes, appétit modéré. Examen de la poitrine : légère submattié dans la fosse sus-épineuse droite, respiration rude et expiration prolongée avec quelques râles crépitants très fins au même niveau : toux rare et facile : pas d'expectoration.

Actuellement (12 mars), le malade est complètement rétabli de son abcés de foie, le pansement n'est plus renouvelé que tous les 7 à 8 jours, en raisos de la rareté de l'écoulement ourulent. Au dernier pansement (11 mars), le drain ne plonge plus que d'une longueur de 3 centimètres, et ne tardera pas

à être retiré définitivement.

Bon état des fonctions digestives (poids du malade, 52 kil. 200 gr.). [A fièvre vespérale est tombée, et les lésions pulmonaires, localisées au côté droit, sont, sinon en voie d'amélioration, du moins sensiblement stationnaires

### LIVRES RECUS

- Étude sur la sclérose du myocarde (myocardite sclérouse hypertrophique primitive); de son importunce dans la pathogénie des accidents asystoliques (myocardite sclérouse secondairy), par le docteur Jubel-Renoy, ancien interne des hòpitans de Paris et de l'hòpital des Ements-Malodes, Burieris des, hòpitans (es loures des internes, framention). In-18 de 116 jages, avec 2 planches en chromolithographie. O. Doin.
- Essai sur la pathogénie de l'ulcère simple de l'estomae, par le docteur Galliard, ancien interne en médecime et en chirurgie des hôpitaux de Paris (médaille de bronze de l'Assistance publique). In-8° de 50 pages.
   O Doin.
- III. Marche de la paralysie générale chez les alcooliques, par le docteur Moreaux. In-8° de 90 pages. — O. Doin.
- Recherches sur l'exostose sous-unguéale du gros orteil, par le docteur Pedro Osorio. In-8° de 54 pages, avec 2 planches. — 0. Doin.
  - V. Dictionnaire de thérapeutique de matière médicale, de pharmacologie, de toxicologie et des eaux minérales, par le docteur Dujardin-Bundmeta, membre de l'Académie de médecine et du Conseil d'Bugiène et de salubrité de la Seine, médecin de l'hôptal Saint-Antoine, avec de nombreuses figures dans le texte.
  - 1st fascicule : petit in-4st de 180 pages, imprimé à deux colonnes.

    L'ouvrage sera complet en 12 fascicules, qui paraîtrout de 4 en 4 mois très régulièrement. 0. Doin.
- VI. De l'exposition d'électricité au point de vue médical et thérapeutique, par le docteur G. Bardet. In-18, avec 41 figures dans le texte. — O. Doin.
- VII. Traité pratique des maladies du laryns, du pharyns et de la trachée, par Morell Mackentie, méscien en chef el l'hópit des Maladies et la gorge et de la poitrine, à Londres, professeur de la ryngologie au « London Bospita ), rataité de l'anglaiet atmoné par MM. les decteurs E.-J. Moure et F. Berthier. I beau volume in-8° de 820 pages avec 127 figures dans le texte. O. Dein.

# BULLETIN OFFICIEL

## DÉPÊCHES MINISTÉRIELLES

CONCERNANT LES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE

Paris, 4 avril 1882. — MM. les médecins de 2° classe Viraben, de Lorient, et GAZEAU, de Cherbourg, ont été nommés à deux emplois d'aide-major, le premier,

merain

au 2º régiment, à Brest, en remplacement de M. Espieux, rattaché au service général; le deuxième, au 1ºº régiment, à Cherbourg, en remplacement de M. Pisnas. démissionnaire.

M. le médecin principal Baquié remplacera, sur le Trident, M. Gillet dans les

fonctions de médecin principal de la 2º division de l'Escadre d'évolutions.

Paris, 6 avril. — M. le médecin principal Michel, de Cherhourg, remplacera-

à la Nouvelle-Calédonie, M. Mealaux dit Poxyv, rattaché au cadre de Rochefort. La permutation untorisée entre MM. les médecius de 2º classe Palaoxeux, embarqué sur la Triomphaphet, et Jax, du scryice de Tufi, est approuvée.

parqué sur la Triomphante, et Jan, du service de Taîti, est approuvée.

Paris, 8 avril. — Un médecin de 1º classe sera dirigé de Toulon sur Cher-

hourg.
Paria, 15 avril. — MM. les aides-médecins Chauver, de Rochefort, Charmx, de Toulon, et M. l'aide-pharmacien Chryaller, de Brest, partiront pour la Cochin-

chine par le transport du 20 avril. M. l'aide-médecin Hvoc, de Rochefort, embarquera sur *la Résolue*.

M. 1 side-medecin Heez, de Rochelort, cinnarquers sur la Resolue.
MM. les aides-médecins Lorx, de Toulon, et Bernox, de Rochefort, ainsi que
M. l'aide-pharmacien Losre, de Toulon, sont désignés pour embarquer sur le Catinat. au Gaban.

M. Poide-inédecin Leclerc, de Toulon, reinplacera M. Chataing sir la Pallos.
M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Signato reinplacera M. Mangalux sur le Catinat,

an Gabon.

Paris, 14 avril. — Un médecin de 2\* classe du port de Brest remplacera M. Foursurs sur *la Dives*. à la Nouvelle-Calédonie.

M. le médeein principal Lecoure remplira les fonctions de médeein principal de la Division navale des Antilles et de l'Amérique du Nord.

Paris, 15 avril. — M. le médecin de 2º classe Lanoulle ira remplacer M. Phaissur le Catinat, au Cabon

Paris, 19 avril. — MM. les aides-médecins Le Médauté et Grocker seront embarqués sur le Fontenoy.

Paris, 22 avril. — M. le pharmacien de 2º classe Charroppis îra remplacer, à la Guadeloupe, M. Pranos, qui est rattaché à Cherbourg. Paris, 27 avril. — M. l'aide-médein Avois dit Duvissau sera embarqué sur

le Duguay-Trouin, et M. Vaide-médecin Thomas sur la Bretagne, en rémplacement de M. Gellamor. Paris, 28 avril. — M. Vaide-médecin Lagues remplacera M. Mazet sur le Sou-

#### DÉMISSION A.

Par décrets des 6 et 19 avril 1882, la démission de leur grade, offerte par Mil. Поилмелет, aide-médecin, et Ausav, médecin de 2° classe, a été acceptée.

přehs.
 N. l'aide-médecin Rastr est décédé à Dijon le 25 mars 1882.

MOUVEMENTS DES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DANS LES PORTS

PENDANT LE MOIS D'AVRIL 1882

#### CHERBOURG.

DIRECTEUR.

COTROLEMBY. . . . . . . le 7, rentre de permission.

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |     | MÉDECIN PRINCIPAL. |    |                     |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------------------|----|---------------------|--|
| Міснег. |  |  |  |  |  |  |  |  |     | Ie                 | 6, | rentre de congé.    |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  | wéc | ECI                | NS | DE PREMIÈRE CLASSE. |  |

Housse. le 7, arrive au port. Hyades. . le 18, arrive au port, est désigné, le 25, pour faire partie de la mission du cap llorn. Ordre de se

rendre à Paris à la disposition de M. le Directeur général du Dépôt des cartes et plans.

MEDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

THE MARCHAND. . . . le 15, débarque du *Dumont-d'Urville*, rallie Brest.
Le Marchand. . . le 19, part pour Brest.

PHARMAGIEN PRINCIPAL.

DEGORCE. . . . . . . . le 26, arrive au port.

PAPE. . . . . . . . . . . . . . . . le 4, arrive au port.

Discours. . . . . le 30, rallie Toulon, son nouveau port d'attache.

#### BREST

## MEDECINS PRINCIPAUX.

LECONTE. . . . le 1", passe de la Magicienne sur la Minerve.
Bageng. . . . le 2, part pour Toulon, destiné au Trident.

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

 ATME.
 le 1st embarque sur le Tounerre.

 BASTALA.
 id. sur le Fontenoy.

 FORTORRE.
 le 2, débarque du Navarin., rallie Rochefort.

 TARBUR.
 id. de la Dévastation, rallie Lorient.

MÉDECINS DE DEUXIEME GLASSE.

II<sub>AHX</sub>. . . . . . . le 4°, passe de *la Magicienne* sur *la Minerve*, déberque le 16.

TROMASSET. le 1", débarque du Tonnerre.
ROPERT. id., embarque sur le Fontenoy.
G. id., débarque du id.
DENAY. id., débarque du Navarin,
id., débarque du Navarin,

Desiav. . . . id., débarque du Navarin.

Jax. . . . le 7, est rattaché au cadre de Brest.

PLAGSEUX. . . . passe au cadre colonial.

Aubay. . . . . . le 11, débarque du Souffleur, embarque, le 15, sur le Venjeur.

Disser. . . . . . . . le 11, embarque sur le Souffleur.
Vinasex. . . . . . . . le 14, arrive de Toulon.

ES.. . . . . . . . . . . le 14, arrive de Toulo

| 114 | BULLETIN | OFFICIEL |
|-----|----------|----------|
|     |          |          |

| GENTILHONNE. |  |   |  | ٠ | le 13, débarque du Vengeur, embarque, le 18, sur<br>la Dévastation. |
|--------------|--|---|--|---|---------------------------------------------------------------------|
| LACROIX      |  |   |  |   |                                                                     |
| PALLIER      |  |   |  |   | id., congé de convalescence.                                        |
|              |  |   |  |   | le 18, débarque de la Dévastation, rallic Lorient.                  |
| ERNAULT      |  |   |  |   | le 18, arrive de Cochinchine.                                       |
| LANDOUAR     |  |   |  |   | le 20, id.                                                          |
| Néis         |  | ċ |  |   | le 25, débarque du Navarin.                                         |
| AUBRY        |  |   |  |   | id. du Vengeur.                                                     |
| HÉNAFF       |  |   |  |   | embarque sur le Vengeur.                                            |

le 24, débarque de la Dévastation. GENTILHONNE. . . . . . . le 26, passe au 4º régiment d'infanterie de marine. id. Monnon. . . . . . . . . . . . . íd

AIDES-MÉDECINS. passe, le 1er, de la Magicienne sur la Minerve. Macé. . . . . . . . . . . . le 18. débarque de l'Austerlits. id., embarque sur id. COLLE. . . . . . . id., embarque sur la Bretagne, débarque le 24. 

LANNUZEL. . . . le 12, prolongation de congé de convalescence. Dunois. . . . . . . le 24, débarque de la Dévastation. le 25, débarque du Navarin, rallie Toulon. Bergougnoux..... PLANTÉ. . . . . . . . . id.. rallie Rochcfort. le 28, embarque sur le Fontenou. LE MÉHAUTÉ, . . . . .

GROGNIER. . . . . . . . . 64 le 29, arrive de l'Annamite.

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE. TAILLOTTE. . . . . . . . . le 2, débarque du Navarin, rallie Toulon,

AIDES-PHARMACIENS. le 6, débarque de la Bretagne. le 28, arrive de la Guadeloupe.

Kénésel.. . . . . . . . . .

# LORIENT.

MÉDECIN EN CHEF.

LANGELLIER-BELLEVUE. . . le 9, rentre de congé.

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE. Tabbir. . . . . . . . . . le 5, arrive de Brest, embarque sur le Vaudreuil.

le 10, débarque de la Réserve-GUINTRAN. . . . . . . . . 

embarque sur la Réserve. part, le 22, pour Rochefort, à l'effet de prendre SIGILIANO. passage sur la Seudre, à destination du Catinat

(Gahon). le 26, part en congé.

MÉDECIN DE DEUXIÈME CLASSE. LABOULLE. . . . . . . est destiné au Catinat, pour remplacer M. Panès (dép. du 15), part pour Rochcfort le 23, à l'effet

de prendre passage sur la Seudre. AIDES-MEDECING.

le 3, arrive de Brest, emborque sur le Vaudreuil. . . . . . Demois. . . . . . . . . le 29. PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE.

LOUVET...... le 3, arrive du Sénégal.

# ROCHEFORT.

|         |  |  |  |  | MÉDECIN PROFESSEUR.            |
|---------|--|--|--|--|--------------------------------|
| BONNAFY |  |  |  |  | le 3, en congé de quatre mois. |

| MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASES. |  |
|------------------------------|--|
|                              |  |

FONTORRE. . . . . . . . le 5, arrive de la Nouvelle-Calédonie. CANTELLAUVE. . . . . . . le 21, rentre de congé.

Signano. . . . . provenant de Lorient, embarque, le 25, sur la Seudre, à destination du Catinat, au Gabon.

MÉDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

PARNET. . . . . . . . . . . . . le 5. arrive de *la Magicienne*.

Passet le 3, arrive de la Magicienne.

Gallat le 12, rentre de congé, prend, le 1<sup>st</sup> mai, la prévôté de Guérigny, on remplacement de M. D'Hoste.

Le 28, arrive de Lorient, embarque sur la Seudre.

LARGULLE. . . . . . . . . le 28, arrive de Lorient, emb à destination du Catinat.

BOUCHERON. . . . . . . le 4, arrive du Marengo.

llvoé. . . . . . . part pour Brest le 17, destiné à la Résolue. Lebourgoux. . . . . part pour Lorient le 28.

Beriox. . . . le 1<sup>et</sup>, embarque sur *la Seudre*, à destination du *Calinat*.

Lota. . . . . . provenant de Toulon, embarque sur la Scudre.

ANDRÉ dit DUVIGNAU. . part pour Cherbourg, le 28, destiné au Duguay-

PLANTE. . . . . . . . le 25, débarque du Navarin

PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE.
BILLAUDEAU. . . . le 12, arrive do l'Inde.

AIDE-PHARMACIEN.
be 28, arrive de Toulon, embarque sur la Seudre,
à destination du Catinat, au Gabon.

# TOULON

médecin en oner. Descraçois. . . . . . destiné à la Guyane, arrive de Lorient le 31 mars, embarque sur *le Caleados* le 4<sup>se</sup> avril.

MéDEGINE PRINCIPAUX.

Baqué. . . . . le 10. arrive de Brest, embarque sur le Trident.

Gulart. . . . . le 12. débarque du Trident, rallie Lorient.

DEBRANDY. . . . le 1°, rentre de congé.

Il tabes. . . . le 11, part pour Cherbourg (dép. du 8).

 ABULARD.
 le 12, débarque de l'Annamite, rallie Brest.

 Nús.
 id.

 Noussov.
 id.

 BOYER.
 le 12, débarque de l'Annamite, part en permission,

Boren. le 12, débarque de l'Annamite, part en permission à valoir sur un congé. Piche. le 12, débarque du Souvernin.

Rir. . . . . id., débarque de la Naïade embarque sur le Souverain.

Reserve (B.). . . . embarque sur la Naïade.

Geograpor (B.). . . . le 20, embarque sur le Shamrock.

lil. . . . . . . . le 21, débarque de l'Annamite.

| 416 | BULLETIN | OFFICIEL. |
|-----|----------|-----------|
|     |          |           |

GIRAND. . . . . . . le 21, embarque sur l'Annamite (corvée). le 20, débarque du Shamrock (corvée). le 25. débarque de l'Alaésiras.

Denois. . . . . . . . . . le 22, rentre de concé. MEDECING DE DEUXIÈME CLASSE.

MITTER. . . . . . . . . . . destiné à La Nières (Réunion), arrive de Cherbours le 50 mars, embarque sur la Garonne le 1er avril-

CAUVET. . . . . . . . . . . le 31 mars, débarque de la Flore. BARRÉME. . . . . . . . embarque sur id. PETHELLAZ...... part en congé de six prois pour le doctorat.

Long. . . . . . . . . . . . . rend son congé, embarque, le 11, sur la Cha-

Pozzo ni Bongo.. . . le 17, congé de six mois pour le doctorat. CLAVIER. . . . . . . . . . le 12, débarque de l'Annamite, part en permission-

à valoir sur un congé. BALLOT. . . . . . . le 14, congé de trois mois.

Espieux....... rattaché au service général à Toulou (dén. du 4). Rénarés...... rend son congé du doctorat, embarque, le 20, sui

le Shamrock. même destination

COUTEAUD. . . . . . . . . le 21, débarque de l'Annamite. 

le 21, débarque du Jaquar, AIDES-MEDECINS.

DURAND. . . . . . . . . . . . . destiné au Fabert, le 50 mars, arrive de Brest, eubarque, le 1ºr avril, sur le Calvados. le 9, débarque du Souverain. BARRAU........ id, embarque sur le Sourcrain.

MARTIN, . . . . . . . . . . . . le 17, embarque sur le Volage (corvée). Languer. le 21, débarque de l'Annamite. THOMAS. id... rallie Brest.

PHARMACIEN PRINCIPAL

le 12, débarque de l'Annamite; le 12, rallie Cher-DEGORCE........ bourg.

PHARMACIENS DE PREMIÈRE CLASSE.

le 12, part en complément de congé d'un an poul Рокть. . . . . . . . . . le professorat. le 20, arrive du Navarin. TAILLOTTE, . . . .

DUADMACIENS DE DEUXIEME CLASSE.

le 9, rentre de congé. Charroppin. . . . désigné pour la Guadeloupe (dép. du 22). CHEVALLIER. . . . . . . . le 21, passe de l'Annamite sur le Shamrock.

Le Directeur-Gerant, A. LE BOY DE MÉRICOURT,

# CONTRIBUTIONS A LA GÉOGRAPHIE MÉDICALE

RAPPORT MÉDICA

DE LA CAMPAGNE DU CROISEUR DE 5º CLASSE EN DE DANS LES MERS DE CHINE ET DU TATION 1878 - 1884

PAR LE D' E. SOLLAUD

MEDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MADINE, MI-DECIN-MAJOR

(Extraits.)

# Hainam.

Géographie. — L'île de Hainam est située dans la mer de Chine au nord-est du golfe du Tonquin, entre 18", 10' et 20°, 12' de latitude nord et entre 106 degrés et 108°, 40' de longitude est; elle est séparée de l'Empire chinois par le détroit de Hainam qui mesure dix à douze milles de largeur. Sa forme est celle d'un rectangle irrégulier dont la direction est oblique du nord au sud et de l'est à l'ouest; de même que les Chusan, l'île de Hainam est un appendice détaché du continent asiatique, c'est la véritable pointe de la péninsule du Kuang-Toung, province à laquelle elle est rattachée politiquement et à laquelle la relie physiquement son système de montagnes qui court du nord-est au sud-ouest, parallèlement aux côtes. De ces montagnes naissent un grand nombre de fleuves ou de petits cours d'eau qui ont leurs embouchnres dans la mer de Chine ou dans le golfe de Tonquin, et dont le plus important se jette dans le détroit de Ilainam, après avoir arrosé Kien-Chu, la capitale officielle, et Heihow, la grande ville commercante de l'île.

Hainam mesure environ 450 milles dans sa plus grande longueur, du nord-est au sud-ouest, et  $90\,$  milles dans sa plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce Rapport a obtenu le Prix de Médecine navale pour l'année 1881 (*La Rédaction.*)

grande largeur de l'est à l'ouest; sa superficie totale est de 18 000 kilomètres earrés. Ses côtes profondément découpées ont un développement considérable et offrent aux hâtiments d'exeellents abris par tous les temps: les pirates, très nombreux dans ees parages, mettent sonvent à profit cette heureuse disposition pour dissimuler leurs jonques dans les moindres recoins des baies on des eriques. La côte est de Hainam est, en général, haute, bien boisée et entourée, vers le nord, d'une barrière d'îles et de récifs: la côte ouest, au contraire, est basse, plate et sablonneuse, les fonds restent souvent peu eonsidérables et, dans le sud-ouest, d'immenses banes de sable s'étendent au loin dons la mer, à une distance de 45 à 20 milles et s'opposent à l'approche des navires, même de faible tonnage. Entre les montagnes de la côte orientale ou méridionale et celles de l'intérieur se développe une série de coteaux ou de sommets élevés eouverts d'une riche végétation. qui laissent dans leur intervalle des vallons et des plaines fertiles, admirablement cultivés; seule, la côte occidentale. plate et sablonneuse, offre l'aspect triste et morne d'un désert.

Climat. - Le climat de llainam rentre dans la catégorie des climats chauds. La température moyenne, sur les côtes, à Hoihow est de + 24°,5 centigrades (minimum + 9 degrés contigrades en janvier. - maximum + 56 degrés centigrades en juin). Les vents régnants sont les moussons de la mer de Chinc; ils soufflent du nord-est pendant l'automne et l'hiver, de novembre à la fin d'avril, et du sud-ouest au printemps et en été, de mai à octobre. Les premiers sont généralement secs et les seconds humides et chargés de vapeur d'eau. Les calmes se présentent d'ordinaire en mars et en septembre. Aux époques des changements de mousson et pendant toute la mousson de sud-ouest, les côtes de Hainam sont exposées aux terribles perturbations atmosphériques connues sous le nom de cyclones ou de typhons (du chinois Ta-Foung — grand vent). C'est à la suite d'un de ces épouvantables ouragans survenu dans les premiers jours du mois d'octobre 1880, que le trois-mâts français le Taffarette fut jeté, complètement dématé, sur les brisants qui bordent la côte est-nord-est de l'île, dans le voisinage de la Fausse-Tinbosa. En janvier et en février, règnent le long des côtes des brumes épaisses qui rendent parfois les atterrissages très difficiles, et qui se résolvent en pluies fines en mars et en véritables averses dans le courant d'avril. Pendant les mois d'été et jusqu'au retour de la mousson de nord-est, la pluie tombe d'une façon en quelque sorte continue, sauf en mai et en juin où les beaux jours alternent, à peu près également, avec les jours de pluie.

Flore. — Les espèces végétales qui croissent à Hainam sont nombreuses et variées; les montagnes des côtes est et sud sout couvertes, jusqu'à leur sommet, d'une végétation luxuriante et tropicale constituée par des lianes, des fougères arborescentes, des vucas, des agaves, des opuntias, des euphorbes, des banauiers, des thuyas, etc. Dans les plaines sablonnenses des bords de la mer croissent la scille. le laurier rose, le bambou et la canne à sucre. Des quatre provinces de la Chine (Kuang-Toung, Fokien. Formose et Ilainam) où l'on cultive la canne, la dernière est celle qui en fournit la plus grande quantité, celle aussi dont le produit est le plus estimé. Les immenses plaines de sable de la côte ouest, basses et humides, sont, paraît-il, infiniment propres à ce genre de culture. La famille des palmiers est représentée par le cocotier qui est extrêmement commun, le Pandanus utilis et l'aréquier : celle des légumineuses. très répandue, comprend comme espèces principales : pois, fèves, indigo, arachides, etc... Je citerai parmi les plantes médicinales, l'aloès, le ricin, le poivre, le gingembre, le cassier, le grenadier et le jujubier. Les indigènes cultivent, en outre, avec succès, le riz, le millet, le sorgho, le chanvre, le mûrier, l'orge, le blé, le mais et un tabac d'assez bonne qualité. Enfin i'ai observé, au marché admirablement approvisionné de Hoihow, une variété excessive de fruits et de légumes.

Faune. — La faune de Hainam n'a rien à envier à la flore, comme richesse. Les principaux carnassiers sont : le léopard, le chattigre et la panthère; le tigre est assex rare et ne se rencontre guère que dans les montagnes de l'intérieur. Dans les pachydermes on remarque le sanglier, le cochon aux jambes courtes, au dos arrondi et au groin tronqué, très commun dans toute l'île et dont l'engraissement est remarquablement facile. Le cheval de petite taille, trapu, osseux de forme et peu gracieux en somme. Les boufs petits et roux, les buffles, beaucoup plus forts, qui rendent à l'agriculture de précieux services, les chèvres et les cerfs représentent l'ordre des rumiters.

nants. Les chiens et les chats sont les animaux domestiques communs.

Gitons, parmi les oiseaux, la poule et le canard domestiques, l'oie, les perdirx, la caille, le coq de bruyère, le pigeon, le faisan, l'alouette de mer, la bécas-ine, la toutrerelle, le canard sauvage, la sarcelle, le corlieu, etc. La classe des reptiles renferme des tortues de terre et de mer, des grenonilles, des crapands, des lécards et enfin des boas de taille gigantesque. La mer et les cours d'eau fournissent en abondance des coquillates, et des poissons d'excellente qualité. Les pécheurs reculielles, et des poissons de value de la comment de la comment de la comment de la comment choux de mer ou seavezed.

Démographie. - La population totale de llainam, qu'on peut évaluer approximativement à un million d'habitants, se compose d'éléments très divers. Dans l'intérieur de l'île vivent des tribus à demi sauvages remarquables par leur teint presque blane, leurs cheveux blonds, leurs formes anguleuses et leur langage qui diffère absolument du Chinois. Ces pemplades errantes et insoumises, rejetées, loin de toute civilisation, dans des montagnes abruptes et inabordables, paraissent ètre, comme les Lolos du Cambodge, les derniers représentants d'une race aborigène, de source évidemment caucasique. Les indigènes de Hainam qui proviennent comme les Chinois, avec lesquels ils offrent une analogie l'rappante, du croisement de ces aborigènes et des conquérants de race mongolique venus du plateau central de l'Asie, sont d'un caractère inhospitalier, cruel et pillard. Les habitants de l'intérieur se livrent à l'agriculture, et ceux des côtes à la pêche, ou mieux à la piraterie qu'ils ont organisée et qu'ils assimilent à une opération commerciale ordinaire : réfugiés dans les anfractuosités de la côte est uni servent à leurs légères embarcations de renaire impénétrable, ils fondent, à l'improviste, sur les jouques et ne craiguent même pas de s'attaquer parfois aux petits bâtiments de commerce européens. Après le naufrage du Taffarette, les quinze personnes qui le montaient et qui avaient réussi à gagner la côte furent déponillées, par les insulaires, de tout ce qu'ils avaient de précieux, montres, argent, sextants, et même de leurs effets. A part les fonctionnaires publics, l'émigration n'a, de tout temps, conduit à Hainam que des gens sans ressources et sans aveu; maintenant encore, c'est dans cette ile que le vice-roi de Canton exite les criminels dont les mandarins n'out pu faire complètement justice. Enfin. on trouve dans l'île, seul élément homete de la population, un grand nombre de Chinois venus des provinces du nord, du Shantung, notamment, es ont les llakkas, gens donc et tranquilles, qui occupent des positions infimes de domestiques, maçons on tailleurs de pierre, et qui sont sans cesse en but aux vexations des indigènes et des Chinois.

#### TINHOSA.

On désigne sous le nom de Tinhosa deux groupes d'îles situés sur la côte est-nord-est de Hainam. Le premier ou Fausse-Tinhosa comprend plusieurs groupes d'îles inhabitées an'eutoure une vaste ceinture de récifs; le second on Vraie-Tinhosa, à 12 ou 15 milles dans le sud du premier se compose principalement d'une grande île, mesurant environ 2 milles 1/2 de longueur sur 1 de largeur en movenne. Elle est divisée, vers son mificu, en deux parties à peu près égales par une étroite bande de sable, large de 25 à 50 mètres, qui est entièrement submergée, à l'époque des grandes marées. De channe côté de cet isthme se dressent des sommets élevés, couverts d'une riche végétation. La côte de llainam, qui court nord et sud forme, avec la Vraie-Tinhosa dirigée du nord à l'ouest, un excellent mouillage parfaitement abrité de la monsson de nord-est. Il n'y a, dans toute l'île, qu'une seule grande case en tuile, habitée par une dizaine d'indigènes qui entivent le tabac, l'indigo, les eocotiers, etc., ou qui se livrent à la pèche du trépang et du seaweed, très abondants sur leurs eôtes.

#### BAIE DE NANKIN.

Située à une dizaine de milles dans l'ouest de la Vraicler de la Vraictest dans lequel la mer périètre sans obstacle quand les vents sonfflent de cette direction. Les côtes basses et sablonneuses sont dominées, au premier plan, par quelques collines arides et, dans le loitulain, par de hautes montagues magnifiquement boisées. Derrière un de ces monticules de sable, vers le nord-ouest, s'élève un village important, cheflieu de district. Une centaine d'habitants, agriculteurs, pécheurs ou pirates, vivent le long de cette côte dans des cases isolées et construités en bois ou en torchis.

#### BAIE DE YU-LIN-KAN.

La baie Yu-Lin-Kan, qui occupe la partie la plus méridionale de l'île llainam, est ouverte seulement au sud et au sud-ouest, et constitue, par suite, un excellent mouillage pen-dant la mousson de nord-est. Il y a deux baies, l'une exté-ricure, très vaste qui peut recevoir un nombre considérable de navires du plus fort tonnage: l'autre, intérieure, plus petite, mais mieux abritée, qui communique avec la première par un étroit chenal accessible seulement aux petits bâtiments ne calant pas plus de 16 à 18 pieds. Des montagnes élevées, que couvre, de la base au sommet, une végétation tropicale, entourent ces deux baies et viennent aboutir en pente doucc à la plage. On trouve, le long de la baie extérieure, quelques misérables huttes entourées de jardins et, dans le fond de la baie intérieure, un modeste village qu'arrose un petit cours d'eau et dans lequel on se procure aisément de la volaille, des œufs, du poisson, des fruits et des légumes. Les habitants de Yu-Lin-Kan cultivent le riz, le sorgho, le millet, le tabac, l'indigo, ctc.; la passe qui fait communiquer les deux baies l'une avec l'autre, est bordée de bois de cocotiers d'un effet pittoavec i autre, est notice de nois de ciocines et di feite piresque. La rade paraît três poissonneuse, mais il est difficile d'y jeter les filets, en raison des nombreux banes de corail dont le fond est parsemé; aussi les habitants recueillent-ils de préférence les algues marines, le seaweed et le trépang très abondants et plus aisés à se procurer.

### HOIHOW.

Hoihow est, par sa population et par son mouvement commercial, la ville la plus importante et la vraie capitale de l'Ile Illainan. La capitale officielle ou Kien-Chu, est un gros bourg fortifié de cinq à six mille habitants à peine, dans le sud de Iloihow. La ville de Iloihow est située sur la côte nord de llainam, au milieu du détroit de ce nom, dans une plaine basse et fertile et sur la rive gauche d'un petit cours d'ean qui charrie des quantités énormes de sable; avec ses rues étroites et sales, encombrées de marchands en plein vent et traversées sans cesse par une population affairée, ses nombreux ponts en bois et ses maisons en pierre ou en tulle, à un seul étage et aux toits recourbés, elle diffère peu de toutes les autres villes du Céleste-Empire. Il n'y a pas d'habitations europécanes; les résidents étrangers, consuls, employés des donanes et négociants, au nombre d'une quinzaine, de nationalité anglaise pour la plupart, iogent dans des yamens ou habitations chinoises plus ou moins confortablement aménagées à leur intention. La population totale de Hoibow depasse 40 000 habitants.

La rade de Hoibow présente le grave inconvénient d'être peu

sûre et complètement ouverte aux vents de nord et d'ouest. Par suite du manque de fond, les bâtiments qui calent plus de 15 à 16 pieds, sont obligés de mouiller à de grandes distances (2 à 5 milles au moins de la ville); de plus, comme il n'y a que deux marées par vingt-quatre heures, et que la mer déconvre très loin, les communications avec la terre sont, nécessairement, à marée basse, très rares et très difficiles. Enfin la navigation en embarcations ou en sampans ne laisse pas de présenter des obstacles sérieux à cause des déplacements continuels et incessants auxquels sont soumis les bancs de sable. Malgré ces conditions déla orables, le commerce de Hoihow. demeuré à peu près stationnaire jusqu'à ces dernières années, a oris, depuis peu, une grande importance (notamment depuis la prolongation à trois mois de l'ouverture d'Haiphong à l'ex-portation du riz). Le commerce consiste en sel, indigo, cochenille, huile de coco et d'arachide; peaux de bœuf et de buffle, etc., mais le principal article d'exportation est le sucre. Les terrains plats et sablonneux de l'ouest et du nord-ouest de llainam sont infiniment propres à la culture de la canne à sucre, mais, par suite des habitudes routinières des Chinois et de l'imperfection du mode d'extraction, qui consiste à faire ecraser les cannes sous des meules en pierres mues par des buffles, le rendement du jus est toujours inférieur de 25 à 30 pour 100 à ce qu'il serait en servant de procédés moins primitifs. Le sucre de llainam s'expédie en grande partie sous forme de sucre blanc, brun ou candi, par Hoihow à Hong-Kong et à Swalow où on le raffine et d'où on l'exporte vers le nord de la Chine, le Japon, l'Europe et même vers l'Amérique. En raison des drotts prohibitifs considérables qui pèsent sur cette précieuse sub-tance, il se fait, par jonques, sur la côte ouest de l'île un grand commerce de contrebande. Néammoins, le revenu annuel des douanes de lloihow dépasse encore 160 000 piastres (800 000 francs) et les trois quarts au moins de cette somme proviennent de l'exportation du sucre.

Le marché public, admirablement approvisionné, offre des ressources alimentaires extrêmement variées. Les principales viandes qu'on y débite sont des viandes d'agneau, de bœuf et de porc; ces dernières, très appréciées des Chinois qui en font une énorme cousommation, sont blanches, fermes et savonreuses, et paraissent, en outre, bien moins indigestes qu'en Europe. D'ailleurs, les porcs de Hainam, faciles à engraisser, parqués dans des étables et nourris avec soin, jouissent, dans toute la Chine méridionale, d'une réputation bien méritée. Les oiseaux de basse-cour sont représentés par des poulets, pigeous, dindes, oies, canards, etc... Les coquillages et les poissons sont très communs et d'excellente qualité; mais ce qui domine au marché et ce qu'on ne trouve en aussi grande abondance qu'à Tché-Fou, ce sont les fruits et les légumes. Outre les herbages chinois, les légumes indigènes consistent en pommes de terre, patates douces, ignames, choux, navets, lèves, pois, salades, cresson, courges, melons, tomates, aubergines, etc. Parmi les fruits, nous citerons les poires, pommes, pèches, bananes, oranges, govaves, grenades, litchis, jujubes et pistaches.

Les affections qui dominent à Hoihow sont, comme dans tous les pays chauds, des affections du tube digestif et de ses annexes telles que : la diarrhée catarrhale qui reconnaît le plus habituellement pour cause l'ingestion en excès de fruits incomplètement mûrs, la dysenteric, la congestion du foie et l'hépatite primitive ou consécutive à la dysenterie et, dans cr dernier cas, presque toujours suivie d'abcès; la diarrhée chronique, etc. Majgré la situation défavorable de la ville qu'entourent des plaines sablonneuses alternativement inondées ou brûlées par le soleil, suivant que la mer est haute ou basse, la flivre palustre ne semble pas sévir plus activement à Holiow que dans les autres ports de la Chine. Les types les plus fréquents sont : le type quotidien qui mène rapidement à la cachexie, le type tierce et le type irrégulier. Quelquefois la maladie revet la forme rémittente (gastrique, bilieuse, etc.) ou pernicieuse (syncopale, comateuse et convulsive). Européeus et indigènes sont également sujets à ces diverses affections : citons comme plus spécialement propres aux Chinois les fièvres éruntives et surtout la variole, l'ulcère phagédénique des pays chands, les affections parasitaires (gale, lombres, oxyures, tænias) et cutanées (herpès, eczéma, impétigo, ichthyose, lichen et lèpre). Les Européens sont également sujets aux affections culanées, aux coups de chaleur en été et à l'anémie en toute saison. Mentionnons en terminant l'extrême fréquence des maladies vénériennes et syphilitiques rendues très communes par l'absence d'un dispensaire et par le manque absolu de toute surveillance.

#### He Yeso 5.

Situation. — L'île Veso est située au nord de l'île Nippon du la sépare le détroit de Sangar, et au sud de l'île Sagha-lieu cédée récemment aux lusses par les Japonais, en échange des Kouriles, et dont elle est séparée par le détroit de la Pérouse. Elle est comprise entre 41 degrés et 25°, 50° de latitude nord, et entre 457 degrés et 141 degrés de longitude est. Sa forme est assex régulièrement triangulaire. La superficie totale de l'île est d'environ 55000 milles carrès et sa population de 90000 habitants à peine dont 17 à 18000, soit un tiers, sont Amos.

Conquise vers le milieu du douzième siècle, por les Japonais qui soumirent les Aînos ou les refoulèrent vers le nord dans les forêts impénétrables de l'ile, Yeso est reskée, malgré sa proximité de Nippon, une véritable colonie administrée par un gouverneur qui réside à llakodaté et qui dépend du ministre de la marine.

Climat. — Le climat de l'île Veso qui, par sa latitude, se rapproclaerait des climats tempérés, s'en écarte beaucoup eu réalité, par suite de l'action des vents et des courants. Voisine de la Sibérie, elle en reçoit les vonts gfacés, tandis que le Kuro-Siwo ou courant chaud du Japon qui longe la plus grande par-

<sup>1</sup> Voy. Archives de médecine navale, t. XIV, p. 192.

tie de la côte orientale de Nippon tourne à l'est, se dirigeant vers l'Amérique, et abandonne Yeso aux eourants froids qui viennent du pôle.

L'hiver dure la moitié de l'année et est très rigoureux. Il commence dans les premiers jours de novembre, pour finir seulement vers la fin d'avril. Il gèle alors d'une facon presque continue et la neige tombe fréquemment, formant sur le sol une couche épaisse et dure qui atteint jusqu'à quatre et cinq pieds d'épaisseur. Les mois les plus froids sont janvier et février pendant lesquels le thermomètre descend presque chaque iour à - 12 degrés centigrades ou - 16 degrés centigrades et s'élève rarement à + 5 ou + 5 degrés centigrades, pendant quelques rares instants de l'après-midi. La fonte des neiges a lieu au milieu ou à la fin d'avril. La température, à cette époque de l'année, ne descend guère au-dessous de + 5 degrés contigrades, et elle monte quelquetois jusqu'à + 12 ou + 15 degrés. Les vents qui règnent en hiver, avec une violence souvent extrême, balayant des tourbillons de neige qui, dans les villes et à l'akodate notamment, pénètrent dans les appartements des maisons curopéennes à travers les fenêtres les mieux jointes, sont des vents de nord ou de nord-ouest, qui s'accompagnent d'une brume extrèmement dense. La pluic est très rare dans cette saison. Le printemps, très court, dure à peine d'avril à juin; il est encore assez froid et entremèlé de quelques jours de pluie qui concourent à la fonte des neiges aceumulées sur les hauteurs. L'été est tempéré, presque chaud, et va de la fin de juin au milieu de septembre : c'est l'épogne que choisissent habituellement les bateaux de la station de Chine pour venir passer quelque temps à llakodate. Les observations metéorologiques que nous avons faites, portent uniquement sur cette saison et plus particulièrement sur le mois de juillet. L'été est la saison des pluies, et il n'est pas rare de compter jusqu'à deux et trois jours de pluie, en movenne par semajne ; les variations diurnes du thermomètre sont parfois très considérables. Les vents variables passent habituellement de l'est au sud ou au sud-onest; les vents d'est les plus fréquents, qui ont traversé tout le Paeifique, sont toujours accompagnés de brumes extremement épaisses qui rendent les atterrissages très diffieiles, souvent même impossibles.

Géologie. — Comme toutes les îles de l'archipel japonais.

Yeso est de constitution volcanique et, par suite, contrairement à l'affirmation de quelques auteurs, de formation relativement récente. Les côtes sont remarquables par leurs hautes roches compactes de couleur noiràtre due à la présence de scories et de nature basaltique à l'intérieur, par ses nombreuses montagues de forme conique dont les basaltes et les trachytes forment la base avec ou sans cratère, ses sources minérales ou thermales, etc. De la rade d'Hakodaté qu'il domine fièrement. malgré la distance de dix ris ou lieues qui l'en sépare, on aperçoit un volcan en activité haute de 950 mètres environ. c'est le Komaga-Take. La route qui y conduit, aisée jusqu'à la base, devient alors difficile, escarpée, faite de cendres, de pierres pouces et de soufre presque pur. Le fond du cratère évasé en entonnoir et comblé par la lave snélangée à de la terre molle est occupé par des solfatares, au nombre de cinq à six, parallèles les uns aux autres, affectant la forme de grandes tranchées, du fond desquelles sortent des vapeurs brûjantes et des produits volcaniques solides tels que ponce, soulre et matières vitrifiées.

Un fait digne d'attention, c'est que, malgré la nature volcanique de son sol, les trembleuents de terre sont plus rares à Yeso que dans le reste du Japon. Dans l'inférieur, existeraient, au dire d'ingénieurs américains qui ont parcouru le pays daus tous les sens, de riches mines de charbon, de ler, de cuivre, d'argent et d'or. Malbeureusement, l'absence de toute voic de communication, non mons que le manque de bras, rend ces richesses absolument improductives.

Faune. — La faune de Yeso est très riche et comprend les espèces les plus variées.

especes res puis variees.

Parmi les animaux domestiques nous citerons; Le chien ordinaire ou chien de rue, craintif, aboyant peu, fuyant généralement devant les étrangers, et comme le chien de Chine assez semblable à un loup; le chat domestique dont la queue et pourvue d'une seule vertèbre, le lapin, introduit depuis peu dans l'île par les soins des missionnaires frauçais et qui menace de se reproduire aussi vite et aussi abondamment que dans le reste du Japon. Par suite, soit de l'absence de pâturage, soit de l'habitude de les employer à la culture, les bœufs de Yeso sont rares, maigres, et de petite taille; en outre, leur chair est extrémement coriace. A la Ferne modèle établie au

village de Nanai, distant de Hakodaté de 5 ris, les Japonais ont, à force de soins et d'irrigations, créé quelques pratrics artificielles, et essayent actuellement d'acclimater et de reproduire de magnifiques espèces américaines. Le monton réussit monts bien encore que le bæuf non seulement à Yeso, mais dans tout le Japon; cependant, un vétérinaire français, M Augo, chargé tout dernièrement, par le gouvernement du mikado de l'acclimatation de diverses espèces ovines, a choisi l'ile de Yeso pour théâtre de ses premiers essais. L'île fournit une tres grande quantité de chevaux de moyenne taille, trapus et vigoureux, d'une sobriété extrême, et à demi sauvages dans l'intérieur. Les paysans japonais et les Ainos les làchent chaque soir dans les forêts, où ils errent en liberté, an hasard, brour tant eq qu'ils trouveut, et, malgré les intempéries des saisons, dornent le plus souvent où ils ceuveut.

Veso est un pays très giboyeux. Les principaux gibiers sont : le cerf rouge, très commun jadis, beaucoup plus rare aujourd'hui, ce qui s'explique aisement, en songeant que, dans une scule amée, on a abattu, il y a quelque temps, plus de 20 000 de ces animaux. Néaumoins, il se fait encore, à llabodaté, un commerce important avec la Chine de bois de cerfs, notamment des nouvesurx, par suite de la superstition des fils du Géleste-Empire, qui considérent ces cornes cartilagiacuses comme des amulettes de longue vic. Citous également le daim, le chevreuil. l'autilone, le liève, etc.

Les autres animaux sauvages sont : le loup, le renard et le chat sauvage. A quelque distance d'Ilakodaté et à la base du volean de Kamagadaké, notre guide nous fit voir des traces énormes de chiens sauvages ou de montagne, très féroces, diton, et qui atteignent, parfois, une taille considérable. Bien que plus rare qu'en Tartarie ou à Vladivostok, le tigre se rencentre fréquenument dans les forêts impénétrables de Yeso, témoin le nombre de peaux de ce félin qu'on voit elez les marchands d'Ilakodaté. L'ours à collier blanc, analogue à Pours du Thibet, Pours blanc et le grand ours de Yeso, de taille colossile, qui ne se trouve partout ailleurs qu'à l'état de fossile, et que certains autens regardent comme l'analogue de l'ours des cavernes (Ursus spelcos), sont assez communes dans le Nord. D'après cette manière de voir, l'île et la race abort-gêne des Ainos servaient dont très anciennes, parhistoriques,

en quelque sorte; malheureusement, l'étude de la constitution géologique du sol, qui est, nous l'avons dit, de nature volcanique, donne un démenti formel à cette opinion. Le castor et l'écurenil sout, avec le lièrre, les principales espèces de rongeurs. Enfin, les baleines abondent sur les côtes de l'île; mais les Japonais et les Ainos dédaignent cette péche et se contentent de recueillir celles qui se sont échouées à marée base.

Citons, parmi les oiseaux de basse cour, le coq domestique, de petite taille: le pigeon, le canard et le dindon.

Ou chasse, à Yeso, la grive, la perdrix, la caille, le coq des genets, le canard sanvage, la bécasse, la bécassine, etc.

Les oiseaux de proie les plus nombreux sont : l'aigle, l'aiglou-pècheur, au cri rauque, si fréquent dans toutes les rades du Japon ; l'épervier, le milan, et surtout le cerbeau, qu'on est toujours certain de rencontrer par troupe nombreusc dans les bouquets d'arbres qui avoisiment les temples d'Hokodaté. Dans l'ordre des nasseraeux, nous trouvons eucore le moi-

pans l'orare des passereaux, nous trouvons encore le monneau, le roitelet, le martin-pêcheur, le verdier, l'hirondelle, etc.. Ouant aux oiseaux de mer, mouettes, albatros, goëlands, etc..

Quant aux oiseaux de mer, mouettes, albatros, goëlands, etc., ils sont innombrables.

Parmi les reptiles, nous citerons la tortue d'eau douce et la tortne de terre, le lézard, la vipère commune et la couleuvre; cette dernière assez fréquente.

Les côtes et les fleuves sont très poissonneux. On pêche en abondance le thon, la perche, la truite, le carrelet, la plie, la sole, la sardine, et surtout le saumon et le heccard. Les rivières de Yeso regorgent de pêcheries de saumon, et ce poisson, salé ou fumé par les Aïnos, fait l'objet d'un commerce assez important, moins important, tautefois, que ce qu'il de-Vrait d're par suite des taxes exagérées que le gouvernement Japonais fait peser, saus raison, sur lui.

La campagne et les forêts de Yeso renferment des variétés unombrables d'insectes. Citons, parmi ceux que nous avons observés hannelons, capricornes, coccinielles, sautrelles, cigales, fourmis, abeilles, guépes, papillons, mouches, punises, lucioles, etc., etc. Noublions pas de mentionner les moustiques, qui sont bien, dans toutes les excursions que l'on fait dans l'intérieur de l'île, les hôtes les plus désagréables qu'on puisse imaginer, et contre les piqures desquels il est dillicit de se défendre.

Le ver à soie, ou chenille du Bombyx (B. mori). dont la graine, cultivée avec som à Saporo, capitale officielle de Yeso, donne une soie d'excellente qualité.

Les crabes et les écrevisses, ces dernières, quoique de petite taille, sont très aboudantes dans les deux lacs qui se trouvent au pied du volcan de Kamaga-také).

Les sangsues sont communes. Les médecins japonais de à Tokio, se servent des sangsues dans les mêmes circonstances que les médecins européens, et, dans un cas de veştite aiguë, avec spasme du col, j'ai été très heureux d'obtenir d'un jeune collègue de llakodaté la cession d'une douzaine de ces annélides, qui se faisaient surtout remarquer par leur evientité.

Une espèce particulière d'holoturie (Holoturia cdulis), vulgairement appelée trépang, caractérisée par un corps oblong à peu près coriace, mesurant jusqu'a 0°,50 ou 0°,55 de longueur, est l'objet d'une pêche active sur toute la côte de Yeso. Nous avons vu souvent, à Okosiri, les Japonais, dans leurs lègers sampans, munis de deux hambous flexibles, longs chacun de 7 à 8 mètres, et susceptibles de se juxtaposer de façon à ne former qu'une longue perche terminée, à l'une de ses extrémités, par une sorte de fourche ou trident en fer, se livrer à cette pêche avec une habiteté vraiment merveilleuse. Quelques gouttes d'huile, préalablement versées à la surface de la mer, leur permettent de voir et de saisir promptement leur proie à une profondeur de 12 à 15 mètres. Le trépang s'exporte eu assez grande quantité dans les différents ports du Japon et de la Chine. Les oursins, les méduses et le corail constituent les autres espèces de zoonhvles.

Flore. — La flore de Yeso, très variée, présente des échautillons de la zone tempérée et de la zone boréale; elle est surtout riche en beaux arbres formant des forêts impénétrables qui couvrent près des trois quarts de la surface totale de l'Île.

Anthropologie. — Deux races bien distinctes, les Japonais et les Ainos, habitent l'île de Veso. Descendants, pour la plupart, des conjuérants qui, il y a sopt siècles, se fixèrent dans l'île, les Japonais de Veso ont, sous l'influence du milieu et du climat, subi des modifications physiques et morales qui en forpresque un peuple à part. C'est ainsi que leur taille est géné-

ralement dievée, un peu au-dessus de la moyemee, leur face moins expressive, et leur teint moins jaunâtre. Les femmes sont situon laides, du moins beaucoup moins agreables que les autres Japonaises. Non seulement les indigênes de Veso sont inhospitaliers et hostiles aux étrangers, mais, même entre eux, ils paraissent brusques, grossiers ou taeiturnes. Malgré leur plus haute stature, ils sont moins robustes, moins durs à la fatigue et moins marcheurs que les Japonas du Sud; aussi les voit-on rarement voyager autrement qu'à cheval. Entin, ils sont moins intelligents et moins industrieux, et ne savent guère fabriquer que quelques meubles grossiers ou de menus objets d'une laque extrémement ecommune.

La race autochtone est représentée par les Aïnos, qui ne sont pas, dans toute l'île, au nombre de plus de 15 à 20 000. Les Aïnos ont une teinte assez différente de la teinte blanche ou jaune, et se rapprochant davantage de la race cuivrée presque rouge. Ils sont plus grands et mieux muselés que les Japonais, trapus en général; leurs épanles sont larges, leurs membres inférieurs eourts et leurs extrémités développées. Ils ont les cheveux noirs, incultes, quelquefois bouclés, tellement longs, qu'ils tombent jusque sur leurs épaules, la barbe également noire, longue et bien fournie, la poitrine et les jambes velues. Le front est haut et large; l'œil, horizontalement fendu, est surmonté de soureils également droits : la paupière sunérieure n'est pas bridée. Le nez est volumineux, presque droit; les lèvres fortes. Enfin, la face est élargie, et ses pommettes sont moins saillantes que ehez le Japonais. Les femmes sont fortes et assez jolies jusqu'à l'époque de la puberté, du moins, car, à partir de l'âge de 14 ou 15 ans, elles deviennent horribles : les moustaches, dont elles peignent avec de l'oere ou le suc de certaines plantes leur lèvre supérieure, contribuent, pour une bonne part, à les enlaidir : leurs bras sont généralement tatoués. Elles ont les cheveux relevés sur la tête, et en font un nœud, qu'elles serrent avec un moreeau d'étoffe. Leur principale occupation consiste à préparer, pour elles et leur famille, des vetements grossiers avec des écorees d'arbres ou de peaux de bètes. Hommes et femmes sont habituellement nu-tête et nu-pieds.

Les Aïnos de l'île Yeso habitent l'intérieur des forêts ou les bords de la mer et des fleuves, et se livrent avec ardeur à

leur passion pour la chasse et la pêche. Ceux d'entre eux, en netit nombre, qui habiteut les villages on les villes n'out guère d'autres professions que celle de domestiques des Janonais. leurs farouches vainqueurs, qui, actuellement encore, leur inspirent une erainte terrible : tous d'ailleurs sont, au dire des voyageurs, bons, doux et hospitaliers, Leurs cabanes, faites de roseaux liés en gerbes et amoncelés avec tout leur leuillage, sont Lasses, obscures et enfumées. Une natte les divise en deux compartiments : l'un plus petit, servant d'entrée; l'autre plus grand, qui sert à la fois de cuisine, chambre à coucher, dortoir pour toute la famille, etc. D'après des données malheureusement trop certaines, cette intéressante population, dont le nombre dépassait 50 000 habitants dans la seule île de Yeso il v a une vingtaine d'années, diminue graduellement au point de ne pas compter actuellement plus de 20 000 représentants, et tend à disparaître de jour en jour.

Villes de Yeso. - Les principales villes de Yeso sont : Matsmai, Mori, Saporo et Ilakodaté, Matsmai est une assez grande ville de 15 000 habitants, sur la côte occidentale de l'île, à l'entrée du détroit de Sangar, au milieu d'une plaine fertileà 16 milles, par mer, d'Hakodaté, et dont le commerce le plus important consiste dans l'élevage des chevaux. Mori est une petite ville située sur le Pacifique, dans la baic du Volcan-Saporo, dont les Japonais ont voulu faire leur eapitale, se trouve presque au centre de l'île, sur un grand fleuve; mais son accès est très difficile. Cette ville, de construction toute récente, bâtie par les Américains, et qui a coûté des sommes considérables, consiste, dit-ou, en un amas de maisonnettes et de chaumicres inhabitees pour la plupart, avec quelques maisons d'apparence monumentale pour loger les fonctionnaires. Toutefoisl'absence de tout commerce et de toute industrie, non moins que la difficulté des communications avec llakodaté, semblent vouer cette tentative de colonisation à un échec à peu près certain.

Hakoduté. — La véritable capitale de Yeso, par sa population et par son mouvement commercial, c'est Hakodaté, quiavant le grand incendic du mois de décembre 1879, qui a détruit 45 000 maisons, les trois quarts environ de la ville, ne comptait pas moins de 60 000 habitants. Le port d'Hakodaté, un des plus vastes et des plus suirs de tout le Japon, est situé sur la côte méridionale de l'île, au milien du détroit de Sair-

gar. Les hautes montagnes, parmi lesquelles le Komaga-take. au nord, qui l'entourant de toutes parts, lui donnent l'aspect d'un lac ou d'une petite mer intérieure. La presqu'ile d'Ilakodaté, qui ferme la baie à l'est et au sud, commence par une langue de terre basse et sablonneuse, large de 1 mille, et se termine au sud après avoir décrit un quart de circonférence par un amas de montagnes dont le plus haut sommet, connu sous le nom de pic d'Hakodaté, mesure 550 mètres de hauteur. La ville est bâtie sur un amphithéâtre sur le versant septentrional de ce pie, à sa base, et sur la langue sablonneuse qui unit la presqu'île à la terre. Les maisons, presque toutes en bois avant l'incendie, sont généralement assez basses, et comprennent un rez de-chanssée surmonté quelquefois d'un, rarement de deux étages. Les maisons nouvellement construites sont, pour la plupart, en pierre, moellons, briques ou torchis. avec des soubassements en pierre. Les toits des constructions en hois consistent en minces planchettes imbriquées et reconvertes de cailloux symétriquement rangés, qui ont pour but de remolacer les tuiles, qui manquent dans le pays, et surtont d'offrir une plus grande résistance à l'action des vents violents du nord et du nord-ouest, qui, l'hiver, soufflent souvent en tempête ; aussi l'ensemble de la ville, aperçu d'un des sommets environnants, présente-t-il, par suite de cette disposition, un aspect des plus bizarres. Les rues sont généralement propres, larges et bien percées, celles notamment qui courent parallèlement à la côte ; les rues transversales, plus étroites, présentent une pente extrêmement rapide, quelques unes seulement sont pavées, la plupart ne sont que des routes desquelles se dégagent en été, pour pen qu'il vente, des tourbillons de poussière très désagréables. Les égouts, pen profonds et dissimulés par des planches, sont situés de chaque côté de la chaussée. et, par suite de la disposition en amphithéâtre de la ville, viennent aisément déverser leurs produits à la mer. A l'est de la ville se tronve un assez joli jardin anglais et une exposition où l'on peut, pour quelques sapèques, visiter l'ensemble des produits de l'île Yeso.

Le port d'Hakodaté est fréquenté par un assez grand nombre de steamers japonais et anglais qui font, pour la plupart, un service régulier avec les ports du Sud (Yokolama, Sendaï, Port-Nambou) ou avecceux du Nord (Matsmaï, Vladivostok, etc.). Les bâtiments à voiles consistent principalement en trois-mâts, bricks, jonques et godeltets, portant presque tous pavillon ponais. Ces dernières se substituent partout, dans ces den nières années, et par ordre du gouvernement, aux modestes jouques dont le nombre diminue de jour en jour. Tous ces bateaux arrivent chargés de riz, de saki ou cau de-vic de riz, de thé, poissous, charbon, usteusiles de ménage, vêtements, etc., et d'objets de provenance européenne très dissemblables (conserves, vius, bourjes, pendules, etc., etc.).

Le commerce d'exportation, beaucoup plus important, consiste en poissons frais, sees ou salés, entre antres, saumons et sardines; en trépangs, varecles et choux de mer (Fucus saccharinus), soufre en flenrs on en canon, cornes decerf, fourrures communes (peaux d'ours et de tigre), chanvre, soie, champier gnons frais et sees, alantes médicinales, laune commune, etc-

En résme, le commerce de Yeso, concentré tout entier dans le port d'Ilakodaté, est d'une importance assez restreinte. Par suite du peu de besoins des Japonais, le commerce d'importation, sauf le riz, se réduit à presque rien; d'aute part, le srichesses naturelles de l'île, qui consistent suvtout en bois, charbon et minerais de toute sorte, sont inexploitées et ne sauraient l'être actuellement, à cause de l'absence des voies de communication, circonstance qui dimine d'autant la valeur de l'exportation. Aussi le nombre des commerçants européens et americams actuellement fixés à llakodaté ne dépasse-til pas sept ou luit, tandis qu'il était, paraiti, de quarante ou cinquante dans les premières années qui suivirent l'ouverture du port aux étrangers. Quelques missionnaires catholiques et anglicans, et quelques Sœurs françaises de Saint-Vincent-de-Paul, portent à une vingtaine le nombre total des personnes d'origine étrangère qui résident à llakodaté.

Les principales ressources alimentaires d'Hakodaté consistent en viaude de hœuf, poulets, oies et canards, choux, fêves, haricots verts, petits pois, melons, concombres, aubergines, carottes, navets, tomates, etc., champignons frais et secs (reps et morilles); poissons d'excellente qualité (saumons, thousplies et sardines); enfin, fruits généralement sans beaucoup de saveur (prunes, ponmes, poires, etc.).

Pathologie. — Je n'ai que des données incomplètes sur la pathologie de llakodaté; cependant, d'après des renseignements

exacts, et comme on pourrait presque le penser a priori, étant donné le climat rigoureux de Yeso, les maladies dominantes sont celles oni résultent de l'action du froid ou de l'humidité. Les engelures et les gelures aux extrémités, suivies de ganles engrates et se gentres au cetterantes, santée ue gar grêne, ne sont pas rares, en hiver, au petit hôpital tenn par les Saurs de Saint-Vincent-lo-Paul. A cette même époque, les affections régnantes sont celles des voies pulmonaires et uri-naires (bronchite, pleurésie, pneumouie, néphrite, cystiste et maladie de Bright), Le scorbut et le purpura s'observent dans manane de prignit. Le scornat et le purpura s'observent unus la classe pauvre, chez les Japonais que la longueur de l'hiver réduit aux privations, à une hygiène vicieuse on à une alimen-tation insuffisante. Dans les mêmes conditions, on rencontre parlois une affection bizarre que j'ai moi-même constatée chez un vieillard japonais catholique, et qui est caractérisée par de la fatigue, une faiblesse générale, des fourmillements et de la douleur dans les membres inférieurs, de l'ascite et de l'anasarque, des suffusions séreuses, de la dyspuée, etc., ensemble de symptômes qui présentent, avec ceux du béribéri, une analogie complète. Les affections rhumatismales sont assez frequentes, et les Japonais aisés qui en sont atteints recourent volontiers any eany sulfureuses dont les sources abondent dans les environs d'Hakodaté. Les fièvres éruptives, rougeole, scarlatine, et surtout variole, font, à Yeso, comme dans tout le Japon, des ravages considérables. Ajoutons, toutefois, que de-puis quelques années la vaccination est pratiquée par les médecins japonais sur une vaste échelle. En été, on constate assez fréquemment le catarrhe des voies digestives, dû sans doute à l'ingestion en quantité excessive de fruits verts, et quelques cas de paludisme, bien qu'il n'y ait ni marais ni étangs dans les environs de la ville. La dysenterie et l'hépatite sont excep-tionnelles. Les phlegmasies cutanées et les affections parasitaires, gale notamment, sont, au contraire, très communes. Les yoshiwara, ou maisons de prostitution, et la prostitution clandestine, n'étant pas soumises à l'action de la police, il cu résulte une fréquence extrême des maladies vénériennes et sy-philitiques. J'ai observé, à llakodaté, un Japonais qui, pré-sentant des symptômes évi lents de syphilis, étant atteint d'hémiplégie droite consécutive, sans aucun doute, à une gomme cérebrale. Le nombre d'avengles qu'on rencontre le soir dans les rues, un long bâton d'une main et de l'autre un sifflet,

436 A. BORIUS.

qu'ils portent (à chaque instant à la bouche pour en tirer un son aigu, à l'eflet de prévenir les passants, est aussi considérable que dans les autres villes du Japon. (A continuer.)

## TOPOGRAPHIE MÉDICALE DU SÉNÉGAL

# PAR LE D' A. BORIUS

(Suite et fin 1.)

....

VII

État sanitaire du Sénégal.

4° ÉTAT SANITAÍRE EN GÉNÉRAL

La statistique médicale de la colonie du Sénégal, pendant une période de vingt anniées (1852-1875), pendant laquelle 25 545 hommes ont passé dans la garnison de la colonie, pent se résumer de la manière suivante: 1000 hommes ont fourni, ctaque année, 1819 entrées aux hôpitaux<sup>2</sup>, 75 décès et 150 rapatriements pour causes de maladies. Ce résultat peut s'exprimer sous une autre forme: la garnison du Sénégal fournit.

Yoy. Arch. de méd. nav., t. XXXIII, p. 114, 270, 521, 416; t. XXXIV, p. 178, 530, 450; t. XXXV, p. 144, 280, 475; t. XXXVI, p. 117, 321; t. XXXVII, p. 140, 230, 297, 567.

<sup>2</sup> Traité des maladies des Européens au Sénégal, t. 11, p. 516. - Nous citons ici les chiffres tels qu'its sont donnés dans l'ouvrage de M. Bérenger-Féraud-Il faut remarques, cependant, que les relevés par maladies, insérés plus haut, indiquent 1865 entrées aux hôpitaux sur 1000 hommes de l'effectif, et 75 décès. Le relevé par corps de troupes donne 1865 entrées sur 1000 hommes de l'effectif de tous les corps, et 70 décès. D'après ce dernier mode de recensement, le chilire des rapatriements atteindrait 158 pour 1000 hommes de l'effectif. Ces différences, pen importantes, proviennent de difficultés dans la connaissance des effectifs réels-Si l'on considère seulement les deux hôpitaux réunis de Saint-Louis et de Goréson truuve que ; sur 66 491 entrées, en 20 ans, dans ces deux hôpitaux, on a pu connaître les effectifs correspondant aux entrées de 42 835 malades et aux décès de 1726 malades. - Ces numbres donnent 1851 malades pour 1000 hommes, et 75 décès. Amsi, le chiffre de la morbidité générale est de 1851 millièmes de l'effet tif, cu opérant sur les nombres généraux de ces deux hôpitaux. Il serant de 1819 dans tout le Sénégal, d'après M. Bére ger-Féraud; de 1863 ou 1865 millièmes. d'après les statistiques des maladies prises en particulier, ou d'après celles des différents corps de troupes.

chaque année, aux hôpitaux, un peu moins de 2 maladies par homme, compte 1 décès sur moins de 14 hommes, 1 rapatriement pour raison de santé sur moins de 7 hommes. La garuison subit, chaque année, pour causes de maladies, un déchet de 1 homme sur moins de 5; le déchet comprenant les rapatriements et les décès.

Si on élimine les chiffres des maladies épidémiques, on trouve, sur 1000 hommes, 1756 malades et 59 décès, ou 3 malades pour 2 hommes environ, et 1 décès sur 17 hommes.

Les réflexions sur l'importance de ces chilfres, comme expression de l'insalubrité du Sénégal, sont inutiles. Il suffit de les rapprocher de ceux exprimant la morbidité et la mortalité militaire en France. D'après M. L. Colin¹, en France, 1000 hommes de troupes fournissent, par an, de 251 à 356 entrées à l'hôpital. Au Sénégal, le nombre des entrées est de 1819.

En France, la mortalité des troupes diffère peu de celle du groupe de la population civile, compris entre 20 et 75 ans. Cette mortalité est voisine de 10 décès par an sur 1000 vivants. Au Sénégal, on compte 75 décès sur 1000 vivants. De plus, les maladies pour lesquelles les congés permettant le roure ne Europe sont délivrés, laissent à ces prétendus convalescents des chances de mort beaucoup plus considérables que celles courues par les hommes qui, en France, sortent de l'armée en congés de réforme.

Telles sont les conditions générales de l'état sanitaire de la colonie. Il faut, maintenant, examiner les modifications apportées à ces conditions par les circonstances relatives aux individualités, au temps et aux lieux.

### 2º ÉTAT SANITAIRE SELON LES INDIVIDUS.

Voici, pour les troupes européennes, quelles ont été les proportions des malades, des congés de convalescents et des morts dans les divers corps de troupes de la colonie du Sénégal, relativement aux effectifs<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, article Morbidité mi-

<sup>\*</sup> D'après le Traité des maladies des Européens au Sénégal, t. II, p. 278.

1000 hommes de chaque corps fournissent dans l'année

|             |     |    |    |    |    |    |   |   | Malades. | Convalescents. | Morts. |
|-------------|-----|----|----|----|----|----|---|---|----------|----------------|--------|
| Marine      |     |    |    |    |    |    |   |   | 2031     | 306            | 80     |
| Discipline  |     | ÷  |    |    |    |    | ì |   | 1987     | 115            | 85     |
| Artillerie. |     |    |    |    |    |    |   |   | 1850     | 136            | 66     |
| Infanterie. | ĺ.  |    |    |    |    |    | ì | ï | 1760     | 130            | 76     |
| Cavalerie   |     |    | į. |    |    |    |   | i | 1717     | 106            | 44     |
|             |     |    |    |    |    |    |   |   |          |                |        |
| Garnison I  | Žų. | ro | pé | er | ır | 16 |   |   | 1863     | 158            | 70     |

Nous avons figuré, dans la planche ci-contre, le déchet produit, chaque année, sur 100 hommes de chaque corps de troupes par la mort, par les revois en Prance comme nalades ou prétendus convalescents. Il nous a paru intéressant d'y joindre la représentation figurée du déchet produit, par les mêmes causes, sur 100 médecins de nos collègues appelés à servir dans la colonie.

Chaque colonne figure un groupe de 100 hommes. La partie teintée en noir exprime le déchet produit par la mort; celle teintée par des rayures, le déchet causé par le rapatriement pour maladies. La partie blanche de la colonne représente le nombre d'hommes restés procres au service.

D'après le tableau ci-dessus et la représentation graphique des données qu'il contient, les marins sont les plus exposés, lls fournissent le plus de malades et les congés de convalescence sont, pour eux, les plus nombreux. La délivrance de ce grand nombre de congés diminue un peu la mortalité, du moins, elle est inférieure à celle des soldats disciolinaires.

Ces disciplinaires sont les plus gravement atteints par le climat; le nombre de leurs décès est supérieur à celui des hommes des autres corps. Ceci provient d'un séjour prolongé dans la colonie, et en partie d'une sévérité plus grande dans la délivrance des congés de convalrescence. Les disciplinaires out moins de malades que les marins et plus de morts que ces derniers. Alors que le nombre des renvois en convalescence de marins est supérieur au sixième des malades et triple du nombre des morts, les disciplinaires ne sont rapatriés que dans la proportion de 1 malades sur 47. Le nombre de ces rapatriés est à peine un peu au-dessus de celui des morts.

La cavalerie fournit la moindre part à la morbidité générale et à la mortalité. On peut en attribuer la cause au maintien habituel de la cavalerie dans la ville même de Saint-Louis, et à la composition de ce corps, qui compte dans ses rangs un certain nombre d'indigènes.

Déchet produit, eu un an, au Sénégal, par la mort et les renvois en convalencence sur 100 hommes dechaque corps etsur 100 médecins.

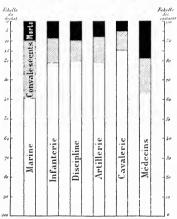

L'infanterie et l'artillerie sont plus éprouvées que la cavalerie. La mortalité de l'infanterie est supérienre à celle de l'artillerie. Il y a peu de différence entre la morbidité des deux corps, et les hommes en sont à peu près aussi souvent rapatriés pour causes de maladies.

Dans une statistique spéciale aux médecins de la marine ayant passé au Sénégal pendant 55 années (1819 à 1875),

A. BORIUS.

M. Bérenger-Féraud trouve que, sur 100 médecins venus daus la colonie, 18 y succombent et 18,5 sont reuvoyès malades et France. Cette statistique ne comprend pas les deux années des dernières épidémies de fièvre jaune qui ont frappé si doutoireusement le corps médical du Sénégal. Remarquons que, pour le rapatriement en convalescence, les médecins, seuls juges de cette nécessité, sont pour cux-mêmes d'une sévérité telle qu'ils se trouvent placés sur le même pied que les disciplinaires. Ils ne sont rapatriés, pour causes de maladies, que dans une proprtion égale à celle de leurs morts. Le séjour des médecins au Sénégal se passe presque tout entier dans les postes les plus malssins du pays. Cela suffit pour expliquer l'énorme différence entre les chances de décès des médecins et celles des hommes des diverses troupes. La planche que nous avons donnée plus haut montre, sans qu'il soit besoin de l'accompagner de commentaires, les ravages faits par la maladie et la mort sur la garnison européenne du Sénégal et sur les médecins appelés à la suivre nartout.

Tout ce que nous avons dit depuis le commencement de ce chapitre u'est applicable qu'aux Européens. Il est regrettable que nous ne puissions pas donner, relativement aux indigènes, des relevés statistiques aussi précis. L'état actuel de notre colonie, où tous les services sont momentanément désorganisés par la grande mortulité causée par la flèvre jaune, nous a empéché de nous procurer les éléments d'une statistique de la mortalité et de la natalité des indigènes, et nous serons forcé de nous horner à exposer qu'elles sont, sons ce rapport, les conditions des indigènes de la colonie auglaise de Gambie, lorsque nous parlerons de l'état sanitaire de cette partie de la côte d'Afrique nous parlerons de l'état sanitaire de cette partie de la côte d'Afrique.

Le classement donné plus haut des maladies du Sénégal par Ce classement donné plus haut des maladies du Sénégal par ordre décroissant de morbidité et de mortalité, n'est applicable qu'aux Européens; il diffère beaucoup de celui des indigenes. Nous ne possédous pas, pour ces derniers, la morbidité et la mortalité réelles, puisque nous ignorous les effectifs, mais les statistiques nosocomiales nous fournissent les renseignements suivants relatifs à des périodes prises en dehors des époques d'épidémie et intéressants à rapprocher de ceux que nous avons donnés nour les Européens.

#### Classement des maladies des Indigénes par ordre décroissant :

|   | Nombre des entrées sur d'Indigénes.      |    | ) | en | tré | ies |
|---|------------------------------------------|----|---|----|-----|-----|
| 1 | Naladies chirurgicales                   |    |   |    |     |     |
| 3 | <ul> <li>Naladies sporadiques</li> </ul> |    |   |    |     |     |
| 5 | · Dysenterie et diarrhée                 |    |   |    |     |     |
| 4 | Maiadies vénériennes                     |    |   |    |     |     |
| 5 | Fièvre intermittente                     |    |   |    |     |     |
| 6 | Bronchite                                |    |   |    |     |     |
| 7 | · Pucumouie et pleurésie                 | ٠. |   |    |     |     |
| ξ | Téuia                                    |    |   |    |     |     |
| 9 | <ul> <li>Phthisie pulmonaire</li> </ul>  |    |   |    |     |     |
| 0 | Bepatite                                 |    |   |    |     |     |
| 1 | Accès pernicieux                         |    |   |    |     |     |
| 2 | Rhumatisme                               |    |   |    |     |     |
|   |                                          |    |   |    |     | -   |
|   |                                          |    |   |    |     |     |

Le nombre élevé des affections chirurgicales, relativement aux autres causes d'entrées et de décès, résulte en partie de ce que nos soldats ou employés indigénes ont plus volontiers recours aux hôpitaux pour les blessures que pour les maladies internes, dont ils préfèrent se faire traiter à domicile ce dont ils ont la latitude. La dysenterie est, de toutes les maladies internes, la plus grande cause d'entrées aux hôpitaux. Comme pour les Européens, cette maladie est la plus grande cause de décès. Les affections thoraciques occupent, pour les noirs, mi rang fort différent de celui qu'elles ont dans les classements que nous avons donnés plus haut relativement aux Européens. Inutile d'insister sur l'intéressant parallèle qui peut être établientre ces divers classements, de la fréquence des entrées et des décès selon les maladies et selon les races.

# 5° ÉTAT SANITAIRE DU SÉNÉGAL SELON LES ÉPOQUES.

D'une année à l'autre, les conditions sanitaires de notre colonie épronvent de fortes variations. Ce que nous avons dit de la fièvre jaune, qui enlève, selon les épidémies, de 29 à 61 pour 100 des Européens présents, montre suffisamment quels effrayants dangers les Européens peuvent avoir à coniri dans cette contrée. Si l'on écart les années pendant lesquelles ce fléau a fait son apparition (6 années sur 52 ou unne sur sept), on trouve encore de grandes variations, d'une année à l'autre, dans l'état santiaire du pays. La mortalité nosocomiale a varié, 449 A DODING

à l'hôpital de Gorée, dans trente années différentes, de 10 pour 400 malades en 18:9, à 26 pour 100 malades en 1861. Dans les années d'épidémie, le rapport du nombre des décès à celni des malades de toutes sortes a pu s'élever à 25 mur 100. Ce chiffre, nous l'avons dt., n'a que peu de signi-fication puisqu'il dépend de la durée de l'épidémie.

Il serait extrêmement intéressant de comparer l'état sanin serau extremement interessant ne comparer l'étal san-laire des années successives et de rapprocher ces comparaisons de celles des divers états atmosphériques correspondants. Pour que ce tervail pût se faire avec quelque chance d'arriver à des appréciations exactes, il faudrait que les faits cussent été recueillis, dans ec but, avec une methode uniforme et pendant une longue suite d'années. Les changements trop fréquents de personnes, au Sénégal, ne laissent guère espérer que ee travail

personnes, au senegat, ne laissent guere esperer que ée travant puisse être entrepris d'ici longtemps. Il est plus faeile de comparer entre elles les divisions arti-ficielles ou naturelles de l'année. Les périodes courtes peuvent dètre vues plusieurs fois par le même observateur. La répétition fréquente d'oscillations semblables permet d'établir un parallèle entre les faits médicaux et les faits climatériques. Nons nous commes efforcé, dans le chapitre précédent, de mettre en évi-dence l'influence des agents elimatériques sur l'apparition et la fréquence de certaines maladies particulières; il ne nous na trequence de certaines managies particulieres; it les nous reste qu'à jeter un coup d'œil d'ensemble sur les influences du climat sur les maladies en général. Les affections chirurgicales et vénériennes et beaucoup de maladies sporadiques se réparet veneriennes et oeuacoup de imandies sporauques se repar-tissent également sur toutes les époques de l'année, nous avons tout intérêt à les écarter. Les maladies épidémiques, frappant trivégilièrement pendant des époques très variables, doivent être étudiées à part. Restent les maladies endémiques qui fornent un groupe homogène. Elles dominent, d'une façon pres-qu'exclusive, la pathologie des Européens. Ce sont elles qui doivent, avant tout, attirer l'attention du médecin. Aussi, en parlant de l'état sanitaire selon les époques, n'aurons-nous en vue que ce groupe de maladies, dans lequel les affections d'originc paludéenne dominent tellement que nous allons retrouver en partie ee que nous avons dit en parlant plus spécialement des fièvres intermittentes, ee qui nons permettra de ne pas longuement insister sur le sujet actuel. Notre livre sur le climat du Sénégal contient une earte sur

laquelle est figuré l'état sanitaire de chaque localité de cette contrée, selon les quatre saisons météorologiques. A côté de la représentation graphique de la fréquence des maladies se trouvent indiquées ou figurées les principales conditions météoriques correspondantes, telles que la fréquence des vents, la fréquence des pluies, la température. Nous n'aurions actuellement que peu de modifications à apporter à cette carte. Elle pourrait, cependant, être complétée ou corrigée sur quelques points à l'aide des nouveaux documents que nous avons donnés dans un précédent chapitre. Le tableau suivant permettrait de donner des cartes semblables pour chacun des mois de l'année et pour les diverses divisions de l'année. Pour compléter cette étude, il faudrait joindre à ce tableau celui de la mortalité mensuelle dans chaque localité. La chose n'est pas possible; voici pourquoi: Les garnisons blanches des postes de l'intérieur comptent trop pen d'individus pour que les chiffres des décès aient une réelle signification. De plus, la facilité qu'offrent certaines localités de pouvoir évacuer leurs malades graves sur les hòpitaux du chef-lieu ne laisse pas connaître quelle est la véritable mortalité dans ces localités. Dans certains postes, la mortalité paraîtraît très faible où même nulle, alors qu'elle serait considérable s'il n'était pas possible d'évacuer les malades.

A Saint-Louis, à Gorée, dans le Bas-Sénégal, à une faible distance de la mer; à Dagana, à Podor, dans le Cayor et au Basde la côte, la asion séche est en même temps la asson fraiche,
justement nommée la bonne saison. Il y a, eu général, deux
fois moins de malades à cette époque de l'année que dans l'hivernage. Les postes du haut du fleuve, ceux de Bakel et de
Médine font une remarquable exception. Ils comptent plus de
malades dans la saison sèche que dans l'hivernage; ce qui s'explique, en partie, par les influences climatériques, en partie
par les difficultés du renouvellement des garnisons à un moment où les hommes sont épuisés par l'hivernage précédent.
Cependant, à Bakel, le début de la saison sèche est bien une
époque relativement bonne au point de vue des sensations
physiologiques. C'est pendant trois mois une saison fraiche.

État sanitaire des postes du Sénégal selon les époques. entrées à l'hôpitai pour maiadies endémiques sur 100 hommes de garnison.

| nois.        | SAINT-LOUIS. | conër.      | MOANA.         | POBOR.         | DAKEL.          | MÉGUNE.        | RUFINGER, THES N'RIBGEM. | sépinoc.       |
|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Décembre     | 8            | 11          | 47             | 16             | 90              | 86             | 47                       | 64             |
| Janvier      | 5            | 9           | 52             | 24             | 105             | 96             | 36                       | 60             |
| Février      | 7            | 6           | 29             | 25             | 81              | 99             | 32                       | 50             |
| Mars         | 5 4 5        | 7<br>5<br>6 | 26<br>40<br>25 | 31<br>25<br>16 | 107<br>86<br>54 | 59<br>78<br>63 | 27<br>20<br>18           | 49<br>33<br>37 |
| Juin         | 5            | 6           | 17             | 31             | 67              | 47             | 26                       | 54             |
|              | 6            | 7           | 19             | 21             | 58              | 76             | 25                       | 75             |
|              | 19           | 10          | 33             | 46             | 83              | 36             | 88                       | 6)             |
| Septembre    | 18           | 11          | 66             | 96             | 75              | 65             | 111                      | 72             |
| Octobre      | 18           | 16          | 45             | 51             | 88              | 89             | 91                       | 60             |
| Novembre     | 7            | 15          | 29             | 25             | 98              | 86             | 59                       | 66             |
| Suison séche | 75           | 44          | 197            | 137            | 523             | 481            | 180                      | 995            |
| Hivernage    | 21           | 65          | 207            | 270            | 469             | 397            | 598                      | 596            |
| Année        | 107          | 109         | 404            | 407            | 992             | 878            | 578                      | 689            |

Descendons dans la division de l'année en trimestres correpondant aux saisons météorologiques d'Europe. M. Bérenger-Féraud a rendu notre tâche facile, en adoptant, pour une partie de sa statistique des maladies des Européens au Sénégal, la division que nous avions préconisée dans notre étude sur le climat de cette contrée. Au lieu de suivre la division administrative, qui fait commence le premier trimestre avec l'année civile, nous faisons, comme les météorologis-tes, débuter l'année au 1t<sup>e</sup> décembre; de sorte que le premier trimestre correspond à l'hier de l'hémisphère boréal.

On a pu constater, lorsque nous avons étudié les maladies en particulier, combien cette division groupe les phénomènes météoriques et médicaux d'une façon favorable. Les divisions trimestrielles portent, dit M. Bérenger-Féraud, sur un temps trop long; cet auteur préfère la division bimensuelle. Tant qu'à multiplier ainsi les périodes, autant ne conserver que la division en mois, qui peut encore être considérée comme peu naturelle, puisque c'est au milieu des mois que débutent les grandes saisons des pluies et de la sécheresse, Si l'esprit pouvait embrasser d'un seul coup l'exposition des faits tels qu'ils es suecèdent dans la nature, il vaudrait mieux ne pas fragmenter l'aunée en périodes toujours plus ou moins arbitraires. Il n'en est malheureusement pas ainsi, et les elassifications ont précisément pour but de permettre à l'esprit de considérer une grande quantité de faits d'une manière simple. Nous nous garderons done de multiplier les divisions, et nous parlerons seulement des quatre saisons météorologiques qui coincident, aussi bien que possible, au Sénégal, avec les divisions naturelles. Les rapprochements avec les autres parties du globe n'en seront que plus faciles.

Le brimestre d'hierer (décembre, janvier, févrior), se place le second au point de vue de l'ordre décroissant de l'insalnbrité du pays. Pendant toute sa durée, il présente, du commencement à la fin, une tendance à l'amélioration sous le rapport des maladies, et cela, d'une mairèer réquifere et hien ménagée. Saint-Louis, Gorée et le Cayor sont en avance sur les autres parties de la colouie. Cependant, les différences sont assez peu accentuées d'une localité à l'autre.

Le trimestre du printemps (mars, avril, mai), est, sur le littoral, dans le Bas-Sénégal et au Bas de la côte, le moins in-salubre de tous. le quatrième dans l'ordre décroissant de l'insalubrité. Sur notre carte de l'état sanitaire du Sénégal selon les saisons, où les teintes noires représentent, par leur éteudue, la fréquence des maladies, le trimestre du printemps est le moins fortement teinté des quatre. Il y a, nous l'avons déjà dit, dans ce trimestre, un contraste aussi accentué que remarquable entre le littoral et l'interieur du pays. Le moment de l'année où le littoral est le plus froid est celui où l'intérieur est le plus chaud. A ee contraste correspond un contraste dans l'état sanitaire; de sorte que le trimestre du printemps, loin de se placer le quatrième dans l'ordre decroissant de l'insalubrité, est, à Bakel et à Médine, le troisième. Il est plus malsain que le trimestre d'été, par lequel débute l'hivernage, Lorsque surviennent les pluies, signal des maladies pour les Europeens du littoral, les Européens habitant l'intérieur éprouvent un soulagement. Ils sont soustraits aux horribles chaleurs des

446 A. BORIUS.

mois d'avril et de mai, et le nombre des malades diminue. Le trimestre d'été (min, juillet, août) comprend le début

Le trimestre d'été (juin, juillet, août) comprend le début de l'hiernage. Les pluies surviennent à la fin de juin. Ce trimestre présente partout, dans le voisinage de la côte, une aggravation constante et progressive de l'état sanitaire. Ou doût alors redouter l'appartion de la fière jaune. Le trimestre d'été se range le second dans l'ordre décroissant de l'insalubrité sur le bord de la mer, le troisième pour les pays du Bas Sénégal (Dagana, Podor); le quattrème, pour le llant Sénégal.

Le trimestre d'automne (septembre, octobre, novembre) est le plus funeste. Il se termine par le mois de novembre, das lequel se fait la transition à la saison sèche. En pathologie, les effets suivent les causes avec un retard dont on oublie trop souvent de teoir compte. Aussi, dès que survient la bonne sason, les Européens s'étonnent de ne pas voir une amélioration immédiate dans l'état sauttaire suivre l'amélioration dans les phénomènes métoriques si penibles qui ont constitué l'hivernage. La lecture des rapports médicaux trahit cette impression, ressentie par les observateurs comme par tout le monde, et l'étonnement de ne pas voir l'état sauitaire se transformer plus rapidement dans un sens favorable. Dans le haut pays, l'autonne malgré ses daugers, fournit un peu moins de malades que l'hiver, et se classe le second et non le premier dans l'ordre de l'insalubrité estimée d'après la fréquence des entrées aux hopitaux.

Résamons. Les saisons se rangent dans l'ordre suivant d'insalubrité décroissante : sur la côte, dans le voisinage de la
mer; l'autonne, l'été, l'inter, le printemps; dans le latut Sénégal, l'hiver, l'autonne, le printemps. l'été. Il faut, toutelois,
remarquer que la Tréquence des eutrées pour maladies n'exprime qu'incomplètement la morbidité. Dans son sens le plus
général, ce mot comprend non seulement le nombre relatifels
maladies, mais aussi leur gravité. Or, dans le llaut Sénégal,
si les maladies sont plus nombreuses en hiver qu'en automne, c'est en automne, à la fin de l'hivernage, qu'elles
frappent le plus gravement. Lorsque les moyens de communication plus faciles et plus rapides permettront les renouvellements Iréquents des troupes, il est probable que le
contraste entre l'état sanitaire du haut du fleuve et de la côte
ne paraltra plus si marqué. Les causes morbides les plus éuer-

giques existent incontestablement, dans les deux parties de la contrée, à la fin de l'hivernege. Cette époque sera sans doute celle du plus grand nombre des maladies et des plus graves atteintes dans toutes les parties du Sénégal. Il n'y a là, cependant, qu'une vue théorique que les faits pourraient venir démentir.

#### 4º ÉTAT SANITAIRE DU SÉNÉGAL SELON LES LOCALITÉS.

Les différences entre l'état sanitaire, d'une saison à l'autre vent en diminuant de nord au sud. A Saint-Louis, à Gorée, il y a réellement une bonne saison, une époque où les hôpitaux sont presque vides. C'est l'époque des vents réguliers des alizès, celle de la sécheresse. Dans l'intérieur, la saison séche différe peu de l'hivernage, sous le rapport du nombre des malades. En descendant vers le midi, le contraste entre l'insalubrité des diverses saisons est de moins en moins marqué. L'allongement de l'hivernage, à mesure que l'on se rapproche de l'équateur et par suite des régions où les deux passages du soleil au mériden sont plus distants l'un de l'autre et les pluies plus abondantes et plus persistantes, correspond à une aggravation du nombre des malades, et aussi de l'intensité des manifestations de la malarie.

Les considérations dans lesquelles nous sommes entré relativement à la topographie des localités et à leurs climats particuliers nous permettent d'abrèger ce que nous aurions à dire de l'insulutrité des diverses localités.

Les chiffres donnés dans le dernier tableau n'ont pas une valeur absolue. Ils représentent la morbidité nosoeomiale, et c'est ci le cas de répéter avec llirsch: « les hô, itaux n'expriment pas réellement l'état sanitaire des localités où ils sont places, » C'est surtout vrai lorsqu'il s'agut d'établissement évacuant continuellement leurs malades les uns sur les autres, corée est plus salubre que Saint-Louis, malgré le chiffre plus considerable exprimant la morbidité de la première ville. Voici l'énumération de nos possessions françaises du Sénégal dans l'ordre croissant de l'insulbrité :

Gorée est incontestablement le point le plus favorisé. Par

448 A. BORITIS.

son sol, par sa météorologie, par son éloignement de la terre ferme, par son isônement, c'est le véritable sanatorium de notre colonie; sanatorium bien imparfait, si l'on se tient à l'étymologie du mot (sanator, qui guérit). Les individus qui ne quittent jamais l'île sont à l'abri du paludisme. Il est vai que le mouvement maritime qui se fait en rade de cette ile l'expose, plus que tout autre point, à l'invasion par la fiève juune. Pout-être la côte d'Arguin offre-tele une localité plus salubre encore que Gorée et moins exposée à la fièvre jaune. Mais Arguin ne jouit de cette supériorité que parce que c'est le désert.

La presqu'île de Dakar vient immédiatement après Gorée. Les eauses de l'insalubrité de la ville naissante de Dakar sont locales. Elles disparaîtront facilement lorsque cette ville sera construite, son sol soumis à un drainage convenable, et sa surface rendue imperméable. Il n'est pas possible de trouver, eu Sénégambie, un point plus favorable pour en faire le centre d'une cité commerciale. Nous partageons l'avis de la commission supérieure instituée pour l'étude des questions relatives à la mise en communication par voic ferrée du Sénégal et de l'intérieur du Soudan<sup>1</sup>, «La position géographique du Cap-Vert, de Dakar, par conséquent, présente au point de vue du climat les caractères d'un maximum de salubrité très remarquable qui en fait le lieu où il est le plus désirable de centraliser les affaires sur la côte occidentale d'Afrique. Non seulement le Cap-Vert est de facile atterrage, la rade de Dakar vaste, de bonne tenue, de profondeur satisfaisante et bien abritée; mais la position avancée de eette pointe africaine en doit faire le lieu naturel de stationnement des paquebots de l'Europe et de l'Amérique du Sud, et de ceux qui d'Europe se rendent à la Guinée ou au cap de Bonne-Espérance. C'est donc, à tous égards, une position de premier ordre, dont la France doit être jalouse d'accroître l'importance et les ressources. »

A Dakar, par un heureux concours de circonstances, se trouvent réunies, aux conditions les plus favorables sous le rapport commercial, martime et militaire, les conditions les plus favorables au noint de vue de la préservation de la vie des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy, Pénétration au Soudan (Sénégal-Niger) in Revue maritime et coleniale, soit 1881.

Européens. L'auteur anonyme de ce rapport a bien voulu attacher un certain prix à nos travaux antérieurs sur la climatologie du Sénégal. Nos nouvelles recherches ne font que confirmer les conclusions de nos premières études. Les personnes placées à la tête de la réussite de cette grande entreprise out compris tonte la gravité de la question médicale dont elle se complique.

Gorée est plus salubre actuellement que Dakar. L'éta blissement d'un chemin de fer, la création d'une ville ne se font pas, sous ces climats, sous des travans qui accroitront momentanément l'insalubrité des lieux. Il y aura done grand avantage à maintenir à Gorée la plus grande masse des troupes européennes pend un la durée des travaux. En face de la ville commerçante de Dakar, Gorée devra être conservée comme ville militaire. L'espace devenu libre sur cette petite ile sera avantageusement consacré aux troupes et aux hôpitaux. Lorsque le chemin de fer terminé traversera notre colonie

Lorsque le chemin de fer terminé traversera notre colonie du Sénegal, on pourra tirer, en temps ordinaire, un grand parti de cette voie de communication pour le transport des troupes, Les postes malsains pourront être confiés aux garnisons indigènes. Il y ama alors tont avantage à masser les troupes blanches dans les localités salubres comme Gorée. Il est bien entendu que, lors de l'apparition de la fièvre jaune, cette agglomération devait être remplacée par la disseinnation des hommes, par petits groupes, sur tont le territoire voisin, où des baraquements habituellement vides devraient être toujours prêts à les recevoir. En temps ordinaire, en faisant habiter les troupes européeumes à Gorée et dans la presequ'il de Lap-Vert facelement assainie, on aurait toujours sons la main une force militaire imposante composée d'hommes n'ayant subi aucune atteinte de maladie. Cette force posséderait une résistance double de celle des troupes actuelles.

La ville de Saint-Louis est aujourd'lmi, après Gorée, la localité la moins insalulre habitée par les Européens au Sénéagl. La situation de Saint-Louis, à l'embonchure d'un fleuve, est peu favorable. L'île de Saint-Louis était, autrefois, très marécageuse et hautement insalubre. Son état sanitaire actuel est dû aux travaux considérables qui ont lentement élevé le sol de l'île au-dessus du niveau des eaux. Nous voyons, dans la modification profonde qu'a subie. d'auncé en aumée, l'état saintiaire de Saint-Louis, la preuve de l'importance de l'action

450 A BORIUS.

des moyens hygièniques. L'élément paludéen agit beaucoup plus sur place que par voisinage. L'habitation longtemps continuée par une population dont les efforts sont constamment tendus vers le but de l'assainissement a une influence qui arrive malgré la faiblesse des ressources à modifier prolondément l'état du sol.

Saint-Louis était, autrefois, considéré comme plus insalubre que Dagona. Loin de penser, comme Thévenot, que Dagona pourrait être mi lien de refuje pour les habitants de Saint-Louis, nons ne pouvons douter de la supériorité au point de us sanitaire de Saint-Louis tel qu'il est actuellement sur Dagona. La supériorité de Gorée sur Saint-Louis n'existe pas à un moment queleonque de l'amée. Il est incontestable que, malgré le pen de distance qui sépare les deux villes, la situation de Gorée plus au sud se fait sentir par un téger prolongement de l'hivernage dans cette deunière ville. Il vatu mieux passer la fin du mois d'octobre et le commencement de novembre à Saint-Louis qu'à Gorée.

Dans l'ordre croissant de l'insalubrité des localités, les postes de Daguna et de Podor viennent immédiatement après Saint-Louis. Podor est considéré comme plus insalubre que Dagana; il y a cependant peu de différence entre les deux villes. Le climat de Dagana est moins pénible à supporter que celui de Podor pendant la saison des vents du désen.

Le poste de Richard-Toll est très insalubre; cela provient de sa situation fâcheuse. Nous y avons observé des cas simultanés d'accès pernicienx beaucoup plus fréquents qu'à Dagana.

Le poste de Merinaghen situé comme Richard-Toll, sur la Taouey, jouit d'une hante réputation d'insulabrité. Il en de de même de tous les petits postes du Cayor. Cet état sanitaire résulte peut-être en partie du peu de confortable des liabitations de ces postes. La fièvre bilieuse mélanurique qui est la plus haute expression de l'empoisonnement malarien s'observe plus souvent dans les postes du Cayor qu'à Dagana et à Podor. Lorsque le chemin de fer traversiera le Cayor, la voie ferrée

Lorsque le chemin de fer traversera le Cayor, la voie ferrée sera forcée d'éviter les marigots et par suite les postes qui la protégeront seront certainement mieux placés au point de vue hygienique que les postes actuels du Cayor.

Nous avons trop souvent parlé de la grande insalubrité des postes du Haut Sénégal pour avoir à insister sur les dangers de

l'habitation de Bakel et de Médine par les Européens. Ces deux postes sont plus insalubres que tous ceux du bassin du Sénégal. Le danger est augmenté considérablement par l'impossibilité, pendant plus de la moitié de l'année, dans laquelle se trouvent les malades de fuir ces localités. Enfin pour arriver à ces postes il l'aut faire le voyage pénible qui consiste à remonter le fleuve à contre-courant pendant la saison de l'inoudation, en plein hivernage. Les navires à vaneur rendent moins dangerense qu'autrefois cette navigation. Malgré cela, le voyage suffit pour imprégner fortement de malaria tous les passagers et l'équipage des avisos de transport, de sorte que c'est presque tonjours en malade que l'on arrive dans res postes. Le climat de Médine éprouva rudement le corps expéditionnaire chargé des études du chemin de ler du Sénégal au Niger. Ce corps comptant 595 honunes sur lesquels 224 in-digènes et 169 Européens (officiers compris) — le 1er janvier 1881 — plus de un cinquième de l'effectif était indisponible comme malade. En deux mois il y eut 12 décès: 3 indigènes et 9 Européens, soit pour les indigènes un centième de l'effectif et pour les Européens un vingtième. Le tiers de l'ellectif des Européens était déjà malade 1.

Nous manquons encore de renseignements médicaux sur les postes de Bafoulabé et de Kita qui viennent d'être recomment établis. Nous ignorens si ces postes trouvent dans leur situation un correctif léger des conditions défavorables de Médine et de Bakel dont ils paraissent posséder le climat d'après les observations du docteur Bavol.

Le poste de Kénieba, à l'époque des travaux entrepris pour l'exploitation des mines d'or était extrémement insalubre. Il est vrai que l'on aurait tort de se hâter de juger de l'état sanitaire d'une localité par les résultats obtenus pendant les premiers temps d'une occupation ou pendant une occupation provisoire, et, par cela même, très délectucuse.

Les postes du Bas-de-la-Côte sont plus dangereux à habiter que Gorée, Saint-Louis, Dagana et Podor. Leur insalubrité estelle inférieure à celle de Bakel, comme l'indique le chilfre de la morbidité des troupes? On peut en douter. La fréqueuce des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pénétration au Soudan (Sénégal-Niger) in Revue maritime et coloniale, 1881.

accès bilieux et des aecès mélanuriques est une preuve de l'infériorité de ces postes. Ils sont fort exposés aux invasions de la fièvre jaune,

5º ÉTAT SANITAIRE DES PARTIES NON FRANÇAISES DE LA SÉNÉGAMBIE.

Les statistiques du département médical de l'armée britannique de 1854 à 1862 indiquent pour les troupes noires de la Gambie : pour 1000 hommes, 978 entrées, aux hôpitaux, et 54 décès.

Suinte-Marie-Bathurst est une des plus funestes localités de la côte. Ce que nous avons dit de la topographie de cette ville, des adéplorable situation à l'embouchure de la Gambie, suffit pour expliquer ce mauvais état sanitaire. Il ne serait pas difficile de trouver, dans le voisinage même de Sainte-Marie, des localités plus favorablement placées. Ainsi, l'ancien comptoir Irançais d'Albreda, sur la Gambie, jonissait d'une réputation assez favorable. Les hauteurs voisines de ce poste paraissent ponvoir offrir des stations favorables. Si la colonie de la Gambie devient française, il faudra se garder de faire de Sainte-Marie un centre militaire. L'expérience a trop coûté aux Anglais pour que nous tentions d'entretenir une garnison européenne dans cette ville.

Au point de vue des Européens, aucun doute ne peut s'élever sur les dangers de cette station. Ce que nous voulons metre en évidence, c'est à quel haut degré l'insalubrité de Sainte-Marie s'éleve relativement à la population indigène ellemênte. L'examen des conditions de la mortalité et de la natalité des indigènes de cette partie de la côte d'Afrique démontre l'imfluence nocive de la malaria sur les noirs ries dans ce pays-Nons insisterons d'autant plus sur ce sujet, que les documents anglais nous fournissent, pour la Gambie, des renseignements qui nous fout défant pour le Sénégal.

Mortalité des indigènes de Sainte-Marie. — Le docteur Horton donne les relevés des registres de l'état évil de Sainte-Marie, pour huit années successives de 1859 à 1866. L'année 1866 seule est incomplète; nous n'en tiendrons pas compte.

La population moyenne de la ville est de 6000 indigenes on métis. Ce chilfre est assez considérable pour nous fournir est partie la loi de la mortalité en Gambie. Le chiffre inflme des Europeens habitant le pays (56) ne permet de frie conclure à leur égard. M. Horton fait remarquer que la population n'a subiaucun mouvement d'immigration ou d'émigration, condition excellente pour la recherche que nous avons à faire, et que nous ne pouvous espèrer rencontrer dans la partie française de la Sénégambie.

La mortalité générale, le rapport des décès annuels au chiffre de la population, est à Sainte-Marie, pour la période de sept aus (1859-1865) de 35.0 pour 1000°. Comme l'a démoutré M. Bertillon2, « ce rapport n'a pas la valeur biologique que l'on serait porté à lui attribuer. Cela résulte de ce que la mortalité frappe très diversement chaque âge, et que, suivant qu'une population aura beaucoup de jeunes enfants ou beaucoup d'adultes, ou beaucoup de vieillards, le rapport de ces décès à la population sera fort différent, sans qu'il s'ensuive nécessairement que chaque âge soit frappé différemment. Au point de vue biologique et livgiénique, la mortalité générale a peu d'intérêt; e'est la chance de mourir à chaque âge qui importe ». Les éléments nous font défaut pour étudier ces chances à Sainte-Marie; car nous ne connaissons pas la répartition des vivants par àges. Le tableau suivant nous montre les lois de la ré partition des décès selon les différentes époques de l'année, selon certains groupes d'àge, et selon tous les àges réunis. Les décès de tous les âges se répartissent dans l'année de la manière suivante : Le mois de mai est celui du minimum des décès, La mortalité va eroissant assez régulièrement jusqu'au mois de septembre, moment du maximum des décès. Elle décroit alors en octobre et novembre, se relève en décembre, de manière à former un second maximum moins prononcé que le premier. Puis s'abaisse régulièrement jusqu'au mois de mai.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gelle de la France est de 23,2. Nous avons trouvé celle de la ville de Brest de 52,8 (Le Climat de Brest et ses rapports avec l'état sanitaire).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, art. Mortalité et Autriche

454 A. BORIUS.

Statistique des décès de la population indigéne de Sainte-Marie-Bathurst, pendant 7 ans (1859-1865) (6000 habitants, les deux sexes réunis).

|           |                        | IIIFFRA S      | ÉS EN T<br>All-OLI<br>INÉGAUX |              | DÉPARTITION MENSIELLE<br>DE 1200 BÉGÉS DE CHAQUE AU<br>(NOIS ÉGAUX EN JOURS). |                |               |              |  |
|-----------|------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| NOIS.     | AU-BESSOUS<br>DE TANS. | DE 7 A 20 ANS. | DE 20 ANS A 44.               | BE TOUT AGE. | AU-BFSSOUS<br>DE TANS.                                                        | DE 7 A 20 ANS. | EE 20 MS A 9. | Di TOET AGE. |  |
| Décembre  | 48                     | 25             | 26                            | 162          | 92                                                                            | 151            | 112           | 121          |  |
|           | 55                     | 16             | 27                            | 124          | 67                                                                            | 92             | 114           | 95           |  |
|           | 56                     | 22             | 21                            | 95           | 84                                                                            | 150            | 70            | 86           |  |
| Mars      | 42                     | 11             | 49                            | 102          | 80                                                                            | 65             | 77            | 76           |  |
|           | 27                     | 17             | 46                            | 90           | 63                                                                            | 121            | 87            | 82           |  |
|           | 27                     | 16             | 56                            | 99           | 52                                                                            | 92             | 87            | 74           |  |
| Juin      | 42                     | 10             | 56                            | 108          | 98                                                                            | 69             | 105           | 98           |  |
|           | 61                     | 15             | 56                            | 152          | 117                                                                           | 86             | 87            | 100          |  |
|           | 68                     | 14             | 67                            | 149          | 150                                                                           | 80             | 105           | 111          |  |
| Septembre | 80                     | 17             | 64                            | 161          | 187                                                                           | 121            | 122           | 147          |  |
|           | 69                     | 20             | 55                            | 142          | 152                                                                           | 115            | 85            | 106          |  |
|           | 42                     | 12             | 65                            | 117          | 98                                                                            | 80             | 121           | 106          |  |
| Année     | 576                    | 195            | 710                           | 1479         | 1200                                                                          | 12:10          | 1200          | 1200         |  |

Ainsi, en confondant les décès de tous les âges, on trouve que la plus grande quantité des décès a lieu à la fin de l'étée da au commencement de l'automne. Si l'on tient compte de l'âge, on trouve que la mortafité des premiers temps de la vie est considérable (576 décès d'enfants an-dessous de 7 ans contre 710 décès d'adultes au-dessous de 20 ans). La mortalité de enfants influe d'une manière si prononcée sur la loi de la motalité générale, qu'elle masque celle de la mortalité de l'âge adulte. Les décès des enfants présentent un seul minimum, en mai, et un maximum unique en septembre. Cette loi est celle de tous les pays polutiéens.

La mortalité des adultes est toute différente. Dans les mois les plus froids, en décembre surtout, elle a son maximum. Elle s'abaisse rapidement en février, moment du minimum, puis se maintient moyenne jusqu'en octobre pour s'élever brusquement, en novembre et décembre. Il y a done un contraste remarquable entre les deux lois, et il u'est pas permis de les confondre en une seule. Les enfants meurent à la fin de la saison la plus chaude (comme dans tous les pays paludéens; les adultes meurent au moment de la saison la plus fraiche. Les Européens meurent surtout vers la fin de l'hivernage; ce sont les chaleurs qui leur sont funestes et le paludisme qui les tue. Il ya contraste relativement aux adultes indigens. Nous avons formulé une loi en répétant' le dicton suivant: « La pousse des feuilles du baobah (saison chaude) annonce la mort des blancs; sa chute (saison soche et froide) annonce la mort des noirs ». Cette formule populaire n'est exacte, d'après la statistique de Sainte-Marie, que relativement aux adultes.

Lorsque l'on observe les faits sans les nombrer en les enregistrant, on risque fort de se tromper et de conclure selon les idées préconçues : « La mission évidente de la méthode numérique est de détruire les illusions », dit Chomel ». Cette vérité est aussi applicable aux études étiologiques qu'aux études thérapeuliques. Ce sont presque toujours des adultes indigènes pour lesquels les soins du médecin européen sont demandés. Il est rare que les jeunes enfants, surtout ceux du premier âge, soient apportés aux consultations; il en résulte que le médecin qui pratique en Sénégambie est porté à conclure que l'époque où succombent le plus grand nombre des indigènes est précisément celle où les Européens sont le mieux portants. L'examen des statistiques des hôpitaux qui ne recoivent que des adultes conduit aux mêmes conclusions. C'est à l'époque où les salles des blancs sont à peu près vides que celles des noirs se remplissent. Le contraste est frappant. Mais on a omis de signaler et nous sommes nousmême tombé dans cette faute, celui qui existait entre la mortalité des enfants et celle des adultes. On a conclu à tort de la mortalité de ces derniers à celle de la population totale. En résumé, le paludisme se fait lourdement sentir et aux mêmes époques sur les Européens et sur les enfants indigènes. Les adultes indigènes sont beaucoup moins éprouvés par le paludisme que les enfants et les Européens.

Dictionnaire de médecine, article Sénégambie.
 Pathologie générale, p. 689.

456 A. BORIUS.

Natalité des indigènes de Sainte-Marie. — Le nombre total des naissances enregistrées en sept ans, a été de 720 enfants. dont 58 garçons et 356 filles. La natalité est de 17.1 pour 1000 par an. (Elle est, en France, de 26.5 d'après M. Bertillon.) La totalité des décès ayant été de 1479. le nombre des décès est plus du double de celui des naissances. Nous manquons de étails sur le mode d'enregistrement des naissances ainsi que sur les morts-nés; déments indispensables pour tirer de ces chiffres des comparaisons avec ceux fournis par les autres contrés. Le rapport des décès aux naissances montre que, si la ville de Sainte-Marie, qui ne reçoit pas d'immigrants, restesunise aux mêmes lois de mortalité et de natalité, sa population ne tardera pas à disparattre. Il est facile de tirer de ces faits les conclusions que laissait pressentir la deserpition topographique de cette ville, si malheureusement située. Notons que les épidémics de fièvre jaune qui ont enlevé sur une moyenne de 55 Europeiens, 14 personnes en 1485 et 20 en 1486, n'out eu aucune influence sur la mortalité des indigènes. Dans ces années, la mortalité totale a été au-dessous de la moyenne des buit années. La seule année où les décès des indigènes ont atteint le double du chiffre moyen fut 1865, pendant laquelle régena une famine.

Les établissements portugais de la Sénégambie ne paraissent jouir d'aucune superiorité, au point de vue sanitaire, sur les contrées voisines. Ce que M. Pereira Leite de Amorim' et M. Rey \*\* nous ont fait connaître de ces établissements montrent que les fièvres de malaria y sont fréquentes, que les fièvres bilieuses y frappent souvent les Bruvpéens. Nous savons aussi que la fièvre jaune a plusieurs fois porté ses ravages sur les illes de l'embouchure du Rio-Geba et du Rio-Grande. Nous avons raconté les résultats des curieuses tentatives de colonisation de l'une de ces iles par des Européens. Les éléments manquent pour qu'il soit permis d'assigner l'ordre de la salubrité des différents points de la côte; tout nous porte à penser que les comptoirs portugais n'offrent aucune supériorité sur les postes francais du voisinage

La colonie de Sierra-Leone, tout en offrant, grâce à ses

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Apontamentos acerca de Bissao. Lisbos, 1875,

<sup>2</sup> Note sur les établissements-portugais de la Sénégambie (Arch. de médnav., t, XXVII).

altitudes, des localités qui pourraient servir d'excellents sanatoria, est réputée pour sa haute insalubrité. Nons nous sommes assez étendu, dans la première partie de ce travail, sur les causes de cette insalubrité dans les parties basses de la colonie anglaise pour n'avoir pas besoin d'y revenir. Il nous suffira de citer quelques chiffres relatifs à la morbidité et à la mortalité des troupes anglaises pour montrer l'intolérance de ce pays pour les Européens. Les documents les plus anciens relatifs à cette colonie sont les plus intéressants, parce que l'expérience n'avait pas encore décidé le gouvernement anglais à recruter ses troupes dans la race noire. Les Européens fournissaient alors une grande prise à l'insalubrité de ce climat.

En 1792, une maladie contagieuse, dont la nature ne fut pas précisée, jeta la terreur et le découragement dans l'esprit des nouveaux colons. Cette épidémie décima les noirs, et fit périr presque la moitié des blanes.

En 1824, sur 346 Européens, 501 succombèrent avant la fin de l'année, 86 pour 100.

En 4825, sur 1,195 Européens, il en mourut 681, soit 57 pour 100.

Fergusson, médeciu en chcf de la colonie, établit que la proportion des morts, dans des cas d'une fièvre qu'il qualifie de fièvre remittente bilicuse fut, en 1825, de 56 pour 100 à Sierra-Leone, de 14 pour 100 any îles de Loss.

En 1826, du 14 juin au 24 août, 555 militaires anglais perdirent 115 hommes, la mortalité fut donc, dans ce court espace de temps de 21 pour 100.

Dans un rapport du major Tullock sur les années 1825 et 1826, la mortalité est plus nettement indiquée. Les décès furent de 50 pour 100, aux lies de Loss, et de 65 pour 100 à Sierra-Leone. Dans le même rapport, on établit que, de 1822 à 1850, sur 1,658 soldats européens, 1,298 périrent (78 pour 100), 587 durent étre renvoyés en Angelerre. Sur ces 587 hommes, 47 moururent pendant la traversée, 457 restèrent incapables d'aueun service cionial. dans l'avenir; en fin, 180 durent renoncer au service Ainsi, 55 hommes seulement, sur cette garnison de 1,638 Européens, purent continuer leur service. La mortalité de 269 officiers auglais, envoyés sur la côte de Sierra-Leone, de 1814 à 1829, fint de

24 pour 100. Les épidémies de 1824 et de 1826 enlevèrent 65 et 35 pour 100 des officiers.

Le raybort médical de la Société des missions protestantes, publié en 1825, fait connaître l'influence du climat sur les missionnaires et les autres Européens envoyés par eette association à la cête d'Afrique, et particulièrement à Sierra-Leone. Du mois de mars 1804 au mois d'août 1825, 89 individus (51 hommes et 58 femmes), la plupart dans la force de l'âge, débarquèrent sur la côte. De ce nombre 54 moururent (61 pour 100); 7 retournèrent en Angleterre; 14 malades et 14 bien portants restérent dans la colonie. Nous manquous malheurensement de détails sur les causes de ces décès. Leurs chiffres énormes, l'invasion sous forme épidémique et rapide dans des localités relativement sulubres, comme l'île de Crawfort, une des iles de Loss, ne laissent guère de doute sur la maladie qui a produit de tels ravages. C'est évidemment sur le compte de la fièrre jaune que doit être portée cette mortalité.

Des documents plus récents, publiés en 1865, s'appliquent à que de troupes noires. Pendant 4 années, de 1859 à 1862, la mortalité de ces troupes varia de 24 à 40 pour 1000, elle fut. en moveme, de 29.35 pour 1000, : la mortalité de ces troupes varia de 24 à 40 pour 1000, elle fut. en moveme, de 29.35 pour 1000, : la mortalité fut de 740

pour 1000 hommes de garnison.

pour 1000 hommes de garmson.

Si nous comparons ces chilfres à ceux que nous avons donnés pour les hôpitaux de Saint-Lonis et de Gorée, nous constatons que, malgré l'insalubrité plus considérable de la colonie anglaise, la substitution des troupes noires aux troupes européennes a fait descendre la mortalité à un chiffre moitié plus faible que dans notre colonie. Cependant, la partie de Sierra-Leone, habitée par la garnison, est très insalubre pour la race noire elle-même, puisque la mortalité des troupes dans les armées européennes oscille, d'après L. Colin, autour de 10 décès sur 1000 vivants. Celle des troupes noires, dans ce pays qui est le leur, est triple de la mortalité des armées d'Europe.

La morbidité des troupes noires de Sierra-Leone étant de 740 millièmes, celle des troupes blanches du Sénégal est de 1756 millièmes, plus du double.

Ce que nous venons de dire s'applique à la colonie de Sierra-Leone considérée dans sa totalité. En se reportant à la description des diverses parties de ce vaste pays, on pourra constater qu'il existe cependant de grandes inégalités selon les localités de la colonie anglaise. Frectown est le point le plus insalubre, les îles et surtout les hantenrs sont moins dangerenses à habiter.

Résumons et concluons : La localité la plus favorablement situe, est l'île de Gorée. Dakar et la presqu'ile du Cap-Vert partageront les avantages de Gorée lorsque l'établissement des Européens y aura pris un caractère définitif. Actuellement, bakar est inférieur, comme habitation, à Saint-Louis.

Les dangers vont en augmentant à mesure que l'on s'enfonce dans l'intérieur des terres, au moins jusqu'aux points actuellement atteints par la conquête européenne. Ils vont en augmentant sur le littoral, à mesure que l'on descend vers l'équateur.

Relativement aux époques de l'anmée, la honne saison est la saison séche. C'est à cette époque que les Européens doivent arriver dans le pays, y voyager, y faire les grands travaux. A ce moment, ils comrent les moindres dangers, tant au point de vue des maladies entémiques et du paludisme qu'à celui de l'apparition de la fièvre jaune. La mauvaise saison c'est l'hivernage qui, partout, doit être redouté.

Relativement aux races, les indigènes sont les moins exposés, viennent ensuite les noirs étrangers au pays, puis les métis. On introduit actuellement des Chinois, au Sénégal, pour la construction du chemin de fer : nous sommes persundé que les hommes de cette race seront rudement épronvés par la malaria. Si les indigènes ne peuvent suffire aux travaux de terrassement, les noirs de la cête de Crow, qui s'engagent si facilement comme travailleurs tontes les fois qu'ils sont sûrs de n'être pas exposés à quelques-umes des fourberies dont list méties de la part des Européens, seraient les mélleurs ouvriers à recenter. Les Crowmen sont robustes, économes, et résistent bien à la malaria.

Les Européens ne peuvent faire, au Senégal, que de courts séjours, leur vie y est toujours exposée à de grands dangers. Ceux d'entre eux qui peuvent fuir momentanément la celonie pendant les quatre mois du centre de l'hivernage doivent le faire. Aco + DODIES

La substitution des garnisons indigènes aux troupes européennes doit être tentée, surtout dans les postes de l'intérieur et dans ceux da Bas de la côte. Cette substitution s'est imposée dans les nossessions anglaises de la Sénégambie.

Au point de vue de la préservation des troupes blanches, il y aurait tout avantage à maintenir les soldats à Gorée, à ne les utiliser qu'accidentellement pour les besoins de protection de nos nossessions.

In e faut pas chercher l'acelimatement pour nos soldats européens, au Sénèga! l'expérieuce est faite. Les troupes blanches qui auront le moins de temps de séjour dans le pays, seront toujours les meilleures, celles dont l'état sanitaire sera le moins gravement compromis et, par suite, celles qui présenteront la plus grande force réelle, tant sous le rapport du nombre des hommes disponibles que sous celui de la vigueur des individus

#### VIII

#### Quelques desiderata.

Parmi les nombreux sujets scientifiques méritant d'être étudiés, au Sénégal, nous signalerons quelques-uns de ceux dont l'étude fournirait les éléments nécessaires pour compléter les recherches relatives à la topographie médicale de cette contrée. Le présent travail n'est qu'une ébauche entralnant avec elle toutes les imperfections et toutes les inexactitudes qui accompagnent les premières recherches faites sur un sujet aussi complexe. Nous n'inscrirons dans ces desiderata que ceux pouvant intéresser les médecins de notre colonie.

Pathologie, — Nous avons signalé, dans les derniers chapitres certaines particularités pathologiques méritant d'attirer l'attention, Mais le champ des recherches médicales à faire au Sénégal est bien autrement vaste, il s'étend au delà des études d'intérêt local. Les médecins du Sénégal consulteront avec fruit le Programme de séméiologie et d'étiologie pour l'étude des maladies exotiques et principalement des maladies des pays chauds publié par le professeur Mahé dans les Archives de médecine navule'; ce vaste programme nous

<sup>1</sup> Tomes XXIII à XXVI.

dispense d'entrer iei dans des détails. Nous demanderions seulement à nos confrères de chercher à déterminer avec plus de précision que cela n'a été fait jusqu'ici, les modifications que subit l'aspect des maladies selon la race.

Topographie. — Reprendre la description topographique de chacun des postes du Sénégal; donner celle des postes et comptoirs qui s'établissent en ce moment; — signaler l'état des lieux, pendant la saison séche et pendant la saison des pluies et des inondations; — indiquer la proximité des cours d'cau, des marigots, des laes, des étangs et des marais persistants ou momentaies; — produceur des puits; — situation des habitations par rapport aux lieux marécageux, aux forêts, aux coteaux voisins; — exposition et disposition des habitations; — étévation du sol des maisons aud-cessus du niveau des caux pendant la saison séche, pendant l'hivernage; — orientation des habitations d'après les points cardinaux déterminés avec précision; — altitude récelle des localités de l'intérieur; — plus hautes altitudes dans le voisinage des lieux habités.

Alimentation. — Ressources en vivres dans chaque poste; — animaux, plantes, légumes, fruits que l'on se procure; — prix des diverses denrées en argent ou en marchandises servant de monnaie; valeur de ces marchandises sur les lieux en Europe; — facilités et difficultés de se procurer les denrées alimentatives, — alimentation des Européens, 'officiers, soddats; — alimentation des indégenes; — ressources du jardinage; — ses avantages et ses inconvénients pour les Européens, — quelles sont les plantes potagères et les arbres fruitiers que l'on cultive dans la localité?

Flore des environs de chaque poste. — Ne pas se borner à une énumération banale, mais déterminer le plus possible des plantes recueillies dans le voisinage. — Dans tous les marchés indigènes se vendent des bois, des herbes et des racines que les noirs emploient dans le traitement de leurs maladies; — noms indigènes et noms scientifiques de ces plantes médicales; — indiquer les vertus qui leur sont attribuées par les indigènes; — étudier leur valeur réelle au point de vue thérapeutique; en un mot, étude de la manière médicale des indigènes.

Animaux domestiques. - Quelle influence paraissent exer-

462 A. BORIUS.

cer le sol et le climat sur la durée de l'existence de ces animaux, sur leurs maldies, sur leurs qualités? — combien d'années vivent au Sénégal le cheval venant d'Algérie et le cheval indigène? — observe-t-on le charbon, la clavelée, la morve, le farcin, la rage? — Épizooties, leurs relations avec les épidémies. Les maladies parasitaires sont très communes ehez les animaux, au Sénégal, A Dagana, le foie des boruls de boucherie contient sonvent des parasites; — déterminer la nature de ces parasites; — quels rapports peuvent-ils avoir avec les maladies de l'homme? Le poisson peut-il être accusé de servir d'intermédiaire dans les propagations du ténia? — Origine de la illaire de Médine?

Les recherches à faire sur l'histoire naturelle du Senegal sont trop étendues pour que nous cherchions à en dresser ici le programme. Tout est à étudier à nouveau. — La distribbution géographique des animaux en Senégambie est d'autant plus intéressante à connaître que le fleuve du Sénégal parait être une limite naturelle pour certaines espèces zoologiques comme pour beaucoup d'espèces botaniques.

Hydrologie. — Régime du fleuve, ses rapports avec le régime des pluies. — Analyse chimique, examen microscopique des eaux du fleuve, selon le temps et selon les lieux. — Température des eaux sur les bords, à la surface, à des prolondeurs variables. — Température des eaux stagnantes, des eaux des nuits, des sources.

La température des eaux de source donne des indications climatériques d'une grande valeur; elle doit être prise avec soin, à l'ombre, et de préférence le matin. L'observation se fait avec la plus grande facilité, en employant un gobelet de cuir dans lequel baigne un petit thermomètre dont la hanteur se lit en fractions de degrés. Le gobelet contenant le thermomètre est laissé quelques instants dans l'eau, puis la lecture se fait facilement en élevant le vase, plein d'eau, à la hauteur de l'œil. Le pinceau de Jansen donne les mêmes résultats, mais un gobelet et un petit instrument comme le thermomètre fronde suffisant vour une observation précise.

La géologie et la minéralogie du Sénégal sont presque entièrement à faire.

Météorologie. — Elle doit être faite au point de vue de la climatologie locale et à celui de la climatologie générale. La elimatologie locale a, jusqu'iei, presque seule été étudiée. La multiplicité des observations selon les époques ne peut remplaeer la multiplicité des observations selon les lieux.

Il faut créer un Observatoire semblable à celui de Saint-Louis, à Bakel ou à Médine, ainsi que dans l'un des nouveaux postes entre le Sénégal et le Niger. Le climat le mieux connu jusqu'ici, celui de Saint-Louis et d'une étroite bande du littoral, est précisément un elimat exceptionnel. L'étude méthodique du climat du llant Sénégal donnerait des renseignements qui font défaut ou sont très incomplets sons bien des rapports.

Pression almosphérique. — Comparér à un baromètre étalon le baromètre ayant servi aux observations de saint-Lonis, cette comparaison domicra la valeur des observations antérieures et la moyenne vraie de la localité. — Déterminer les leures tropiques de chaque mois : pour cela, faire au milieu mois, pendant ac moins une journée, au voisinage de quatre et dix heures du matin et du soir, une série d'observations barométriques très rapprochées et soigneusement corrigées de la température : — chercher ains à assir les heures exactes des deux minima et des deux maxima diurnes. Les heures tropiques varient légérement, selon les saisons, il s'agit de déterminer la loi de ces variations.

Quels rapports existent entre les passages des tornades et les oscillations baromètriques accidentelles?

Température. — Prendre la température de l'air à l'aide du themomètre fronce, à l'ombre : — préfèrer indiquer la température de l'air prise à l'aide du themomètre fronde, même en plein soleit, à celle prise à une fenêtre ou sur un thermomètre anoliteus sur une muraille.

Les thermomètres fixes doivent toujours être exposés sous un double toit, à l'ombre, à tous les vents. — Ne préserver l'instrument ni des autres vents, mais soulement de l'action directe du soleil et de la pluie. — Suivre les méthodes et les heures indiquées dans l'instruction ! — Faire précèder toutes les observations météorologiques d'une description des instruments, de la valeur de leurs erreurs, du mode d'exposition. — On pourra aussi consulter les Instructions

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instruction sur les observations météorologiques à faire dans les hôpitaux colonique (Rerue maritime et coloniale, 1874).

464 A. BORIUS.

météorologiques de M. E. Renou, publiées par la Société météorologique de France. Ce livre, et les tables qu'il contient, seront nécessaires à ceux qui vondront étudier méthodiquement la météorologie des différents points du Sénégal.

Inutile de faire des recherches météorologiques complètes une obligation (pour tous les médecins des postes. En fait de recherches de ce genre, il laut à l'observateur un autre stimulant que celui d'un service à remplir, service auquel il est facile de satisfaire par à peu près, ce qui arrive souvent lorge l'on veut trop exiger de médecins qui, après tout, ne sont pas des météorologistes. Notre expérience du pays nous a appris que ce n'est pas beaucoup exiger du médecin d'un poste militaire de la colonie que de lui demander d'exposer convenablement un thermomètre à minima et un thermomètre à maxima sur lesquels, à l'heure de la visite du matin, il n'a qu'à jeter un coup d'œil, sans être astreint à une précision horaire incompatible avec les obligations du service médical.

Ces observatious, faites, daus tous les points du Sénégal, avec des instruments de bonne qualité, et pas plus coîteux que les mauvais instruments souvent expédiés de France par des personnes complétement étrangères à la météorologie, doinneainent des résultats très importants.

neraient des resultais tres importants.

Chercher la température du sol à diverses profondeurs;
— faire des trous de sonde d'environ 8 à 10 millimètres de diamètre; — placer le thermomètre dans une bouteille remplie d'eau et celle-ci au fond du trou, boucher l'orifice. Plusieurs jours après, alors que la clialeur dégagée par le travail de forage a cu le temps de se disperser, et l'instrument de prendre la température ambiante, faire la lecture : Pour cela, retirer vivement la bouteille d'eau, dont la température n'a pas le temps de varier, sonlever avec précaution le haut du thermomètre, en laissant dans l'eau le réservoir et le plus possible de la tige, et lire rapidement le chilfre du trail où s'arrête la colonne mercuriele. Preudre, en même temps, la température de l'air extérieur. Ce procédé a été employé avec avantage par M. Rolland, ingénieur des mines, dans son ovage au Salharà. Il ne nécessite aucun thermomètre spécial.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Observations fuites au Sahara en janvier, février, mars et avril 1880, in Annuaire de la Société météorologique de 1881.

Vents. — Pour observer les vents, il suffit de bien déterminer les quatre points cardinaux et de prendre pour girouette ul long bâton au bont duquel flotte un grand ruban noir. — Ce proc-dé est préférable à l'usage de girouettes dont l'entretien est difficile quand la construction première n'est pas elle-même défectueuse. La direction des vents supérieurs est souvent utile à noter, elle se juge par la direction des nuages. — Étude des poussières apportées par les vents.

Hygrometric.— Il faudrait vérifier, par l'examen physique de quantité d'eau contenue dans un volume d'air domic dans des circonstances diverses, quelle est pour le Sénégal, la valeur des tables psychrométriques établies en France.— Lorsque le vent du désert souffle, et que l'air est très chaud et très sec, la formule de Regnault et les tables sont msuffisantes pour déterminer l'état hygrométrique de l'air, et donnent même parfois des résultats absurdes.— Corriger ces tables.

Evaporation. — Les observations de l'évaporomètre de Piche sont insuffi-autes. Elles ne donnent pas réellement la puissance de l'évaporation au Sénégal; c'est un sujet à étudier à l'aide d'autres méthodes.

Plutie. — Fréquence des pluies, nombre de jours, nombre de jours, quantiés. — Gonstater le phénomène très trace de la grele. — Présence de la neige dans les montagnes. — Détermination de l'altitude où s'observe ce phénomène en Sénézambie.

Ozone. — Inutile de faire des observations du prétendu papier ozonométrique. — Si l'on veut faire des recherches sur l'ozone, ce n'est pas ce papier qui donnera un résultat utile.

1 ozone, ce n'est pas ce papier qui donnera un resultat utile.

Magnétisme. — Aucune étude sur le magnétisme terrestre
n'a été faite jusqu'ici au Sénégal. Les employés du télégraphe
pourraient être invités à faire des recherches sur ce suiet.

Grages et tornades. — Étudier, dans une tornade, la forme des nuages, la direction du vent, de minute en minute, pendant le passage du phénomène, la durée du phénomène, la marche apparente du méteore, son mouvement de rotation, sa marche réelle à travers le pays.

Les tornades viennent-elles toutes et toujours du sud-est, dans le sud comme dans le nord de la Sénégambie? Out-elles la mème direction et le même sens de gyration au Sénégal et au Gabon? Observer, avec soin, la marche du baromètre avant, pendant et après les tornades. - Influence des tornades et des orages sur les malades, sur la marche des épidémies.

Saisons. — Détermination précise de l'époque de la première pluie et de la dernière, - date des semailles, de la germination, de la floraison, de la récolte. — Feuillaison et chute des feuilles de certains arbres. — Date des passages des oiseaux, des bancs de poisson, des nuées de sauterelles.

Anthropologie. - Les descriptions anthropologiques qui ont été faites des habitants du Sénégal manquent, pour la plupart, des données et mensurations qu'exige actuellement la science de l'anthropologie. - La diversité des races qui vivent sur le sol de notre colonie est un vaste champ de recherches. P. Broca a publié dans le troisième volume des Archives de médecine navale, et dans le second volume des Mémoires de la Société d'anthropologie, les Instructions générales pour les recherches et observations anthropologiques. Les médecins du Sénégal trouveront, dans ce remarquable programme, l'indication des méthodes à employer dans des travaux qui présenteront autant d'originalité que d'intérêt. - Enfin, il est nécessaire de réunir les éléments d'une démographie complète du Sénégal, selon les races.

### REVUE CRITIQUE

## LE RÉRIRÉRI D'APRÈS LES TRAVAUX RRÉSILIENS

# PAR LE PROFESSEUR FÉRIS

Le béribéri, il y a peu de temps cucore, était une maladie presque inconnuc. L'affection paraissait spéciale à l'Inde et elle n'était guère étudiée par conséquent que par les mèdecins exercant dans cette région lointaine.

Mais on ne tarda pas à s'apercevoir bientôt qu'elle rayonnait dans une assez grande étendue autour de ce point central; on supposait néammoins qu'elle ne dépassait jamais certaines limites qui avaient été tracées par la plume de Van Overbeck de Meijer

Or, voilà que, tout d'un coup, ce béribéri, le type jusqu'alors des affections climatériques localisées dans une zone déterminée, revendique hautement le droit de cosmopolitisme.

On le signale en Chine et au Japon; on le reconnaît aux Antilles et à la Guyane. Bien plus, il franchit, d'un bond, les latitudes intertropicales, et on

croit apercevoir sa pâle silhouette en Hollande, avec Pop, et à Paris même, avec Dechambre: on va même jusqu'à affirmer (Præger) que les misérables Populations de l'Irlande, de la Flandre, de la Prusse et de la Silésie seraient souvent frappées par les coups meurtriers de ce terrible ennemi.

Mais c'est au Brésil que le béribéri a trouvé, paraît-il, les meilleures conditions de son développement. Il y a fait élection de domicile; hôte funeste, car on neut compter chaque jour, de nombreuses victimes de cette maladie, devenue aujourd'hui un véritable fléau pour cette partie de l'Amérique

dn Sud. Le but de ce travail critique est de faire connaître l'histoire de cette affection au Brésil, et de faire ressortir spécialement les résultats de l'étude sérieuse et approfondie qu'en ont faite les médecins de ce pays, surtout dans les dix dernières années.

#### INSTORIOUE.

Les premiers travaux brésiliens sur le béribéri datent à peine d'une quinzaine d'années. Est-ce à dire que la maladie n'existait pas avant cette époque? Telle n'est pas notre opinion, malgré l'avis opposé de quelques-uns de nos confrères sud-américains. Il faudrait admettre, en effet, ou que cette nouvelle espèce nosologique aurait été importée, et alors il serait nécessaire de démontrer sa transmissibilité par les hommes ou les choses; or, les résultats de l'observation sont complètement négatifs; ou que les conditions climatologiques ou sociologiques au Brésil auraient été subitement bouleversées de fond en comble, et rien ne nous autorise à établir une semblable proposition.

Nous pensons, au contraire, que le défaut de documents médicaux à ce sujet tient d'abord à ce que le mal de Ceylan était moins répandu dans une Population plus clairsemée et n'avait pas atteint le degré de développement qu'il présente aujourd'hui, et eusuite à ce que les médecins, ne connaissant las cette affection, confondaient les cas isolés qu'ils observaient avec di-

verses maladics ayant plus ou moins de rapports avec le béribéri. Ainsi, Gaspar Barbens parle d'une maladie qui éclata épidémiquement à l'époque où les Bollandais occupaient la province de Pernambuco, et qui

semble ne devoir être autre chose que le mal de Ceylan.

En 1825, dans la province de la Ceara, quand la sécheresse désola ce malheureux pays, il regna une épidemie que le docteur Medeiros affirme avoir été le béribéri. On trouve aussi le nom de cette maladie dans l'ouvrage

de Sigaud paru en 1844 : Du climat et des maladies du Brésil. En 1858, Felicio dos Santos observa, à Marianna, province des Minas-Geraes, une affection qui, dit-il, n'était autre que celle qui nous occupe.

En 1861, d'après le même auteur, elle existait encore à Marianna, et faisait explosion au Caraça.

Ce fut à la fin de 1865, et au commencement de 1864, que les praticiens de Bahia commencerent à noter l'existence d'une maladie dont on ne pouvait établir le diagnostic. Dans les deux années suivantes, et surtout en 4866, alors qu'éclata une véritable épidémie qui fit un grand nombre de victimes, l'attention des médecins fut encore plus vivement excitée. Mais les avis différaient sur la spécification nosologique de la maladic, lorsque le docteur Paterson, feuilletant le Dictionnaire de Copland, trouva, par hasard, un article sur le héribéri, ct vil que les ymptômes décrits étaient les mêmes que ceux qui caractérissient la nouvelle épidenie. En même temps, M. Le Ray de Méricourt, dans une lettre qu'il adressait au docteur Silva Linn, confirmait le fait : « Les notions si nettes, si précises, que vous donnez, ne lisseent dans non esprit aucun doute sur le diagnostic, c'est hêm (autant qu'il est permis de le juger à distance) le héribéri que vous avez en à traiter. »

Des lors, la lumière était faite. Silva Lima commença à publier est remarquables articles dans la Gazeta mediera de Balna, de 1866 et 1807, qu'il rèunit, plus tard, en un volume initiudi : Enaio sobre o beriberi mo Brazil, dont notre regretté collègue Pubane de Champeaux a donné court aperçu dans les Archiere de médecime narade, deuxième semestre 1875. C'est à ce médecim brisilien distingué que revient l'honneur d'avoir fait la première et la bus comolbée ténde du bérbiér i su Brésil.

Néanmoins surgirent, après cet important travail, quelques opinions cou-

traires, telles que celle du docteur Goes Siqueira 'qui ne trouvait pas des preuves suffisantes pour établir que l'on avait affaire au béribéri. De tous les points des provinces, des travailleurs infatigables cherchérent

De tous les points des provinces, des travailleurs infatigables cherchérent la lumière.

Dans la guerre contre le l'araguay, l'armée et la flotte brésiliennes furent décimées par le béribéri, comme l'affirment les médecins qui firent cette campagre. Cette épidémie « plus terrible que le choléra, » s'étendit jusqu'aux frontières de Matto-Grosso Ribeiro de Almeida l'étudia plus spécialement à bord des bâtiments.

En 1867, Pacifico Pereira, dans sa thèse sur les Paralysies, parle du béribéri<sup>3</sup>.

En 1868, les docteurs Lemos et Jayme Bricio publient les observations d'individus qui contractérent l'affection sur les rives du Rió Anajas\*, dans la province de Pará.

À Perambuco, l'année 1871 voit une maladic grave, inconnue jusqu'ors, s'appesantir sur la maison de détention: Sept médecins furent nouvnés former pour une Commission chargée d'étudier ces faits insolites; l'un d'eut était Cosme de Să Pereira, qui publia un opuscule<sup>2</sup> dans lequel il démontre que l'on avait affaire au béribée.

A la même époque, les docteurs Manoel Saraiva et de Almeida Couto', concourant pour une place d'agrègé dans la section de médecine à la Faculté de Bahia, écrivient sur le béribéri. Ils soutenaient tous deux des idées différentes; Saraiva, se basant sur sa pratique de chirurgien de la marine.

1 Docteur Goes de Siqueira (J ), Gaz. med. da Bahia, t. I.

<sup>2</sup> Bocteur João Ribeira de Almeida, Estudo sobre as condições hygienicas das narios encouraçados. Rio de-Janeiro, 1871.
§ Pacilico Pereira, Thêse inaugurale. Bahia, 1867.

Docteur Ferreira Lemos (Luiz), Brev. consid. sobre a mal. endemica no vio Anajas, no Para Gaz med. da Bahia, t. 111.

Sa Pereira (Cosme de), Ober. em Pernam. Récife, 1871.

6 Docteur Saraiva (Manoel Joaquini), Quaes os melhores meios de combaler o beriberi? (Th. de concurso. Bahia. 1871.)

Docteur Almeida Couto, ib., ib., Bahia, 1871.

croit devoir admettre le miasme palustre comme cause de la maladie; pour Almeida Conto, elle serait produite par un principe septique inconnu.

A l'hòpital de la marine de Rio, elle était observée, depuis 1869, par Rib de Almeida et Augusto Pinto sur des sujets venant du Paraguay, de Balia et d'autres provinces.

En 1871, Da Costa Alvarenga, professeur à la Faculté de médecine de Lisbonne, observa un cas à son passage à Rio, et en donna la description daus la Gazeta medica do Rio-de-Janeiro, puis dans la Gazeta medica de

daus la Gazeta medica do Rio-de-Janeiro, puis dans la Gazeta medica de Lisboa<sup>1</sup>. A partir de ce moment, de fréquents articles sont publiés, de nombreuses

thèses sont soutenues sur ce sujet.

Je citerai, entre autres, les travaux de Bueno Mamoré\*, Rodrigues de

Je citerat, entre autres, les travaux de Bueno Mamore<sup>2</sup>, Rodrigues de Moura<sup>3</sup> et Miranda Azevedo. En 1874, narut un Memoire en français, dont l'auteur est Sodré Pereira.

professeur à la Faculté de Bahia. En même temps, Franci-co Borges da Silva publia un opuscule sur cette affection, qu'il observa à Bahia, Pernambuco et Fernando de Aoronha en 1871, au Maranhão et au Para en 1872, et au Cara en 1875.

Ensuite diverses thiese furent soutenues à ce sujet, parmi lesquelles je citerni spéculement celle d'Aristide Caire, en 1875, en 1877, celles de Marcondès Blomem de Stello et de Jose Nicolao; en 1879, celle de José de Figueiredo Filho, et, en 1880, celles de B. Ottoni, Carlos Norctasohn, Virgilio José Martins, etc. Le travail le plus récent est un Némoire remarquable que Pacifico Pereira vient de publier (1881 et 1882) dans la Gazela de Bohia, unis dans Uluido medica de Rio.

Enfin, l'extension et la gravité de cos épidémies devinrent telles, que l'attention du gouvernement brésifien fut vivenment excitée, et qu'une enquête officielle fut prescrite en 1880. Les résultats en sont consignés dans le Diario official du 40 juillet de la même année.

D'après ce que nous venons de dire, on peut déjà soupçonner que le béribéri s'est répandu sur tous les points du vaste empire brésilien. C'est, en effet, ce qui a eu lieu.

De Baha, qui parall être son centre, son siège de prédifiction, il passa aux autres villes rocronovisions, S. Amaro, Cachoeri, il de Haparie, la Reiar de Sant'Ama, Chapada Diamantina, Certalinho et autres points; il se dirigacensitie au Pura, où il deviut endémique sur les rives du rio Amajasant, fimilement, par S. Luiz de Maranhão, où il régna d'abord épidémiquement, et prit ensuite les caractères de l'endémicité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consultez en outre: Symptomatologie et pathogénie du béribéri, Costa Alvarenga, 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Docteur Bueno Mamoré (J. B.), Das condições pathogenicas, do dieguostico e tratamento da mol. conh. pelo nome de beriberi (Th. inaug. Rio-de-Janeiro, 1875).

<sup>5</sup> Docteur Rodrigues de Moura (Julio), Revista medica da Rio, nº 21, anno 1, abril de 1874.
Estudo para servir de base a uma classif, da epid, especial de paral, que

reina na Bahia (Gaz. med. da Bahia, anno 2°, 1867).

Revista do Rio, nº 6, 1877, Do Beriberi,

Les provinces du Ceará, du Rio-Grande do Norte, d'Alagoas et de Sergipe, les villes de Larangeiras et d'Araeain recurent aussi la visite de cet hôte

L'obituaire de Pernambuco, à partir de 1871 jusqu'à aujourd'hui, contient, dans sa statistique, un contingent considérable de décès par béribéri. Dans les provinces de l'Espirito-Santo et de Sainte-Catherine, à S. Amaro

de Cubatão et S. José, l'affection parut et devint même endémique.

A Matto-Grosso, à Miranda, dans le Niose, ainsi qu'à Marianna, Diamantina et Seminario do Coraca, dans la province des Minas-Geraes, éclatérent de grandes épidémies 1. La maladie portait des dénominations diverses, telles que celles de perneiras (grosses jambes), à Matto-Grosso, et celle inchação ou inchação de pernas (enflure des jambes) aux Minas-Geraes.

Nons avons yn que des cas ont été observés à Rio même, soit nés sur place. comme celui de da Costa Alvarenga, soit importés comme ceux de l'hônital

de la Marine.

Plus récemment, Lacerda \* en a rencontré à Campos, et R. de Moura à Surphy. Enfin, nous rappelons que, d'après les affirmations de Saraïva, R. de Al-

meida, Macedo Soares 5 et Freire 4, l'épidémie éclata à Curuzu, Tuvuty, Passo da Patria et Humayta nendant la guerre contre le Paraguay.

C'est ainsi que tous les jours de nonveaux travaux signalent de nouveaux points infestés, et le béribéri, immense vampire, étend ses ailes noires sur toute l'étendue du Brésil, du Couchant à l'Orient, et du Midi au Septentrion.

### ÉTIOLOGIE.

Rien ne paraissait simple, il v a pen de temps eneore, comme l'étiologie du béribéri. Une alimentation spéciale, la vulnérabilité particulière d'une certaine race, en constituaient les éléments sinon exclusifs, au moins les plus importants.

Les médecins brésiliens sont bien placés pour étudier l'influence morbide des diverses causes dans la pathologie exotique, car ils pratiquent dans un pays immense soumis à des elimats variés, habité par les races les plus différentes, et où se trouvent réunies en proportion normale toutes les elasses de la société.

Imbus des travaux des médecins français et hollandais, ils étaient tout naturellement portés à les confirmer, et pourtant, devant l'énorme diversité des faits, ils furent obligés de faire appel à une multiplicité étonnante de phénomènes pathogéniques, c'est ce tableau que nous allons dérouler de-

vant les yeux du lecteur,

Circumfusa. - A l'encontre des opinions admises en France, en Angleterre et en Hollande, tous les médeeins brésiliens s'accordent à attribuer

Macedo Soares, Cartas dirigitas do Paraguay ao D' R. de Moura e commi. por este (Gaz. med. da Bahia, t, II),

4 D' Freire Junior (D.), art. na Gaz. med. do Rio, no 16 e 17, anno 10, 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Felicio dos Santos, *O beriberi em Minas-Gerace* (Appendice à Th. du docteur M. Azevedo). 2 Lacerda Filho, Estudo clinicos e therapeuticos, Campos, 4875.

une grande importance au climat dans le développement du béribéri, sans préciser au juste en quoi consiste son influence. On ne peut pas établir une loi invarable qui prochée à l'éclosion de la madiefe, on l'a vue avec le troid et la sécheresse, la chaleur et l'humidité : il semble, toutefois, que ce soit la réanion d'une température élevée et de la saturation hyromérisque que constitue la cause la moins obseure du béribéri. C'est l'opinion des auteurs les alus comordents. Silva L'imo et l'est. Porriar outre autres.

Námmoins, nos confrères s'accordent à établir au moins ce fait, c'est que l'extension de la mabalie se propage sur l'espace compris centre les deux parallèles du 40° degré de latitude dans l'un et l'autre bénispière. Mais est-il lien sur que ces limites aviant junais été franchies? Nons ne ferons que rappeler, à ce sujet, les réflexions d'un savant émérite, M. Bechambre, qui fit remarquer qu'à Paris, pendant le siège, plusieurs malades des ambulances présentèrent un ensemble symptomatique ayant les plus grands rapports avec le béribèri.

La question des vents n'a pas été étudiée complètement; mais il paraît incontestable qu'il y a quelque relation entre le développement de la malade et les diverses moussons dans l'Inde, ainsi que les vents du côté nord au Brésil, c'est-à dire les brises les plus brûlantes.

Le manque absolu de l'action vivifiante de la lumière on son insuffisance joue aussi un rôle dans la pathogénie du béribéri. C'est ce qui explique le grand nombre de cas qui se sont montrés dans les prisons et dans d'autres lieux où l'éclairage laisse à désirer.

Les habitations obscures et humides sont éminemment défavorables.

L'état électrique de l'atmosphère semble de même avoir une certaine influence sur l'apparition du béribéri.

On a cru, dans le principe, que cette affection était exclusivement propre au littoral. Selon llamiton, elle n'était plus observée à une distance de 60 à 10 milles de la mer. Miclomson restreignait même cette limite au chiffre de 40 milles, Ces affirmations ne peuvent plus étre acceptées aujourd'hui, qu'on sait que des épidemies out rêgine au Présil, à 150 lieues du rivage de l'Océan Atlantique au Matto-Grosso et dans la province centrale des Ninas Gerses

neraes.

Ingesta. — C'est ici surtout que nous allons nous écarter des idées généralement reçues dans les colonies françaises, anglaises et néerlandaises. Le béribéri, s'écrie la presque unanimité des auteurs, est une maladie déterninée par un vice de l'alimentation, soit en qualité, soit en quantité.

Au Brésil, Riberio de Almeido dit seul, timidement, et peut-érre sur la fui de sauteurs étrangers, que le mal de Ceyan est dû à l'alimentation insuffisante et de maraise qualité. Tous les autres praticiens de l'empire américain soutiennent, d'une commane voix, que ce n'est pas uno maladie d'inamitou; car, si l'on admettait este étiologie, comment expliquer alors l'invasion du mal au sein des familles endourées de toutes les commodités de la vice (Comment se fait-il que les individus les plus atteints soient ceux de la chase élévée hultot que ceux de la chase inférieure qui, luttent avec

Lettre sur les rapports du béribéri avec le scorbut (Archives de médecine navale, t. XIII, 1871) au Bulletin de l'Acad. de méd., séance du 4 avril 1871.

la misère, s'alimentent mal ou insuffisamment, et pourtant sont précisément ceux qui pavent le moindre tribut à l'épidémie ?

ceux qui payent le mondre tribut à l'epidemie :
Pour corroborer cette opinion, nous avons, du reste, les observations de
la plopart des cliniciens des Minas, Bahia, S.-Paulo, Para, Pernambuco,
Maranhão, qui démontrent, iusuu'à l'évidence, la vérité de notre assertion.

Le docteur Saraiva dit expressement que, dans la flotte et dans l'armée brésiliennes, au l'araguay, le béribéri apparut au sein de l'abondance.

On m'objectera peut-érre que l'alimentation générale au Présil laise fort à d'ésirer aur plusieurs points, que les matières alimentaires sont importées du déhors et arrivent souvent sophistiquées, et que, par conséquent, toutes les classes de la société déviere ne souffire. Cela est vrai, j'ai vuo més-nême, quand j'étais à Rio-de-honéro en qualité de médecin-najor de l'Hantelin, quand j'étais à Rio-de-honéro en qualité de médecin-najor de l'Hantelin, quale peine on avait à se nouvrir convenablement: la viande surtout est peu ahondante et de qualité inféri-ure; la carne secca, viande saice envoyée de la Plata forme dans quelques maisons la base de la nouvriture. Musi il est évident que lorsque, dans un pays, l'alimentation est rare et chère; ce sont les déshérités de la forture qui en rôtissent d'avantage.

Bien plus, il existe encore une classe au Brésil, classe qui, heureusement, va bientôt disparatire, à laquelle l'aliment est fourni aussi parcimonieusement que possible, c'est celle des esclaves; eh bien, dans aucun des travaux brésiliens, ie n'ai vu noter une prédisposition soéciale chez ce senre d'iu-

dividus

urruns. Enfin, on peut ajouter que, dans le vaste empire du Brésil, on trouve certaines provinces qui, tapissées de gros pâturages sur lesquels paissent de nombreux troupeaux, sont parfaitement partagées sous le vapport des produits de l'alimentation.

Comment, en outre, s'expliquer, avoc l'étiologie alimentaire. le bon effet des vrages chez les béribériques, surtout quand on songe, ainsi que nout le divons plus tiard, qu'il suiffi de quelques centienes de mêtres même, d'un changement de quartier, pour déterminer une amelioration? Est-ce que, à un si faible intervalle, l'alimentation générale du Brésil a bien vale

L'inanition doit donc être detrône du siège important qu'on lui faisait occuper; néanmoins, je crois qu'on peut lui laisser encore le rôle plus

effacé de cause prédisposante.

De nombreux médecius ont pensé que c'est à l'usage inmodéré du rix, dans certains pays, qu'on devrait attribuer le développement du béribéri, voulant expluquer ainsi l'appartion de la maladie chez les Indiens, qui se nourrissent presque exclusivement de cette céréale, une des plus féculentes, unis la moint riche en matières orasses et azudée.

Dans quelques provinces du Brésil, comme au Maranhão et aux Minas Geraes, dans les séminaires du Caraça et de Marianna, où l'emploi du riz est considérable, le béribéri s'est montré; d'où certains praticiens ont eru de-

voir conclure à une relation de cause à effet.

Miranda Azevedo est un de ces derniers; mais il modifie légèrement l'opinion ancienne. « Si l'alimentation par le mais, dit-il 1, produit la pellagre à la suite de la présence d'un parasite, le sporissorium maydis, pourquoi ne pas admettre qu'il s'est développé dans le riz un organisme microsco-

<sup>1</sup> Docteur Miranda Azevedo, Béribéri (Th. inaug. Rio-de-Janeiro, 1874).

pique encore non étudié, lequel serait cause du béribéri? » Malburrussument, Patuent n'indique autum fait en fraveur de cette présemption. Ous siputerous que le béribéri a paru dans des lieux où l'usage du rie est peu frequent et presque nut; en outre, dans la folte et l'armée du Paraguay, no dans l'arement aux soldats une ration de riz, ce qui n'empêcha pas la maladie de faire d'àromers avages.

D'autres auteurs ont voulu incriminer l'alimentation à d'autres points de vue. C'est ainsi que Jobim croit, à Bahia, que la maladie est due à l'abus de l'eau de coco.

Borges da Silva', se basant sur les bons effets produits par le piment sur la digestion, affaible par le climat du Brésil, se demande si ce n'est pas en partie à l'abandon de cet assaisonnement que serait due la fréquence du béribéri dans ces dernières années.

Cette opinion semble une réminiscence de celle de quelques médecins de bu marire française, qui crucaren devoir attribure le dévelopment de l'épidémie à bord des navires de l'émigration indienne à l'équisement des provisions de tamarin, cet excitant alimentaire des Indiens. En tous cas, l'idée ne peut guère être soutenue à Bahia, où l'usage du piment est général et à use dosse telle, qu'elle remplit de stupération l'étranger, peu habitué à ce condiment; et pourtant c'est dans cette province que le béribéri comple le , plus de victimes.

pais de victures.

Le docteur Johim croit encore qu'au Maranhão, dans la ville de S. Luiz,
la cause principale fut l'ingestion d'une eau souillée de matières organiques
animales, et provenant d'une source qui filtrait à travers un cimetière.
Atchibide Velloso partage cette manière de voir.

On a accusé une intoxication saturaine causée par l'usage d'eux poubles pessant par des tuyax de plonis; on a susi prononci le non d'empositement arsenical par l'intermédiaire d'eux provenant de terrans où l'on air ripiunde cette ambatance dans le but de déturite les fournis. Miss, en premier lieu, on a observé le béribèri dans des pays où n'esitse pas de causisation par le plonit; en second lieu, on a constate l'absence de la missation par le plonit; en second lieu, on a constate l'absence de la missation par le plonit; en second lieu, on a constate l'absence de la missation par le plus de l'arsenic contre la publisation des inextes.

ues insectes.

Toutes ces propositions sont, par conséquent, bien loin d'être démontrées.

Je n'en dirai pas autant de l'abus des boissons alcooliques, qui est une cause

Prédisionsante absolument incontestable.

Gesta. — Comme partout où a éclaté l'épidémie, on a noté, an Brésil, qu'elle s'appesantissait de préférence, soit sur ceux qui étaient etténués par des ex-reices immodérés ou des travaux violents, soit, au contraire, sur ceux qui s'engour-lissaient dans une complète inertie corporelle.

Applicata.—Il est entièrement établi que le fait de conserver sur le corps des vésements mouillés et humides détermine l'éclosion de la inchacaci, tous sont d'accord sur ce point. Remedios Monteiro dit que, dans l'épidémie qu'il observa dans la province de Sainte-Catherine, presque tous les patients

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Docteur Borges da Silva (Fr.), Trans. sobre ober. Fortaleza, 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Docteur Alcibiade Vellaso, Apontamentos sabre uma matestia reinante em Pernamb. (Gaz. med. da Bahia, t. V).

attribuaient leur maladie à ce qu'ils avaient gardé sur la peau leur linge trempé, ou à ce qu'ils avaient maintenu longtemps leurs pieds nus sur un terrain humecté par les pluies.

Miranda Azevedo pense que, dans l'expédition du Matto-Grosso, l'absence presque complète de vêtements pour les soldats joua un rôle très important dans l'étiologie de la maladie qui se manifesta au camp de Cochim.

L'Européen, d'un autre côté, a souvent, dans ces pays torrides, l'habitude d'être trop couvert; cette coutume est muisible dans quelques circonstances. En effet, constamment en sueur, non seulement il est fatigué par cette dépendition permanente, mais encore il s'expose à la suppression de la transpiration qui peut devenir le point de départ du béribéri.

On a vu fréquemment l'affection éclater presque subitement quand un individu, couvert de sueur, reçoit un courant d'air froid; c'est alors la forme

ædémateuse qui prend naissance.

Le docteur Borges da Sitra\* émet, à ce sujet, mue théorie originale: Bans la suppression de la transpiration, dit-il, la sueur, retenue à l'ouverture des orifices par lesquels elle devrant s'échapper, peut être réabsorhée d' cocasionner aussi une intoxication du sang, en langent, dans la circulation, un principe fore; il n'est pas nécessaire que ce poison existe dans l'air. Nous admentous bien, par conséquent, un elèment toxique altérant te liquide sanguin; mais ce poison est créé par l'organisme lui-même, et ne vient podu debors. §

Percepia. — Les passions violentes, les affections profondes, la nostalgie, etc., peuvent occasionner le béribéri, en diminuant la force de résis-

tance de l'organisme.

Eccerta. — L'irrégularité des fonctions de sécrétion amène indubitablement au trouble profond de la sauté. Nous venous de voir l'effet de la suppression sulorale. De méme le flux cataménial, les grandes hémorrhagies utérines, qui conduisent à l'anémie, ont été considérés comme causes prédisposantes de l'affection que nous étudions.

Recex. — Contrairement à une opinion admise par un grand nombré d'autours, il n'y a pas de prédominance de race au sujet du beribéri. L'hiétoire de la maladie dans l'Amérique du Sad le prouve surabondamment; cofpartout où elle a régné, soit au Brésil, soit su Paraguay, les statistiques 
montreut toioques des résultats qui autorisent à affirme qu'elle n'apprésirence pour telle ou telle race, et qu'aucune n'est à l'abri de ses alcitates.

L'immunité relative dont paraissaient jouir les Européens n'est qu'agorente, Si, dans les épidémies observées à bord du Parmentier, de l'Indiévdu Jacques-Ceur, du Méridien, etc., les Coolies et les Africains fureup puircipalement attaqués, au Breisil toutes les races indistinctement (blauxe d' noirs, indigénes stricains, métis, et même les Européens acclimatés) out réé immolées au terrible fiéau, quelle que fût, par ailleurs, leur condition sociale.

Acctimatement. — Ceci m'amène à parler de l'acclimatement. Chose curieuse, il paraît être une condition indispensable au développement du

<sup>1</sup> Borges da Silva, loc. cit.

bériheri. La grande majorité des praticiens brésiliens sont d'accord à ce sujet; c'était aussi, du reste, l'opanion de Christie et de Rogers à Geylan. Solré Perciria d'it à ce propas ; a Nous n'avons encore observé aucum cas de maladice chez les étrangers nouvellementarrivés. Il faut, du moins, pour qu'elle fasse son explosion, que l'Individu ai quedques mois de résidence dans le pays. Nous ne l'avons jammis vu se développer en moins d'un un. » l'autres auteurs réchiusent le minimum du sièur à nu mois

of autres anteutrs retutusent or minimum an supeira s can juntos.

Agos. — 16.1, Topinion des médecims est unanime, que la maladie ait été

de vivers sur les bords de l'Occian Indiano, en pleine mer on sur les rruages

les tétalistiques, on peut haerliment affirment qu'il y a immunité absolute pour

cette de l'action de la action de l'action de l'action de la dataque eux qui avaiort plus de 15 ans, tout en épargeant même les voisins de lit qu'i désient labs tennes.

Le plus grand nombre de cas se présente de l'âge de 21 à cclui de 51 ans, Puis vient en seconde ligne la série de 51 à 40 ans.

Les femmes présentent une prédisposition plus grande de 21 à 30 ans ; c'est, au contraire, de 41 à 45 ans que les hommes sont le plus souvent atte-inte

Sexe. — L'accord n'est plus le même quand il s'agit de déterminer la l'art de vulnérabilité qui incombe à chaque sexe. Les résultats constatés au Brésil nous obligent d'abandouner au moins en partie, la quasi-inmunité dont jusqu'ici on avait gratifié le sexe féminin.

S'il est moins exposé aux causes générales de l'affection, en revanche il principale de l'accordination de l'accordination particulières défavorables; l'état puerpéral détermine une prédisposition manifeste qui persiste plusieurs mois après l'accouchement; l'allaitement favorise aussi l'éclosion de la maladie.

Silva Lima nous donne une statistique qui comprend 112 cas; 65 appartiennent au sexe maseulin, 49 au sexe féminin. Il y a une lègère différence au détriment des hommes, et le rapport 28/22 exprime la proportion dans laquelle sont framés les sexes.

Mais combien nous sommes loin du chiffre 28/5 recueilli sur l'Indien ou

de cehi donné par Richand 28/16 sur le Jacques-Cæur. Le tableau de Silva Lima est bien plus intéressant à un autre point de vue; il nous motre dans un des sectes une prédominance vraiment bien étomante d'une des trois formes du béribéri. Un coup d'œil sur ce cadre Permettra d'en inner.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sodré Pereira, Mémoire sur le béribéri, précédé d'une introduction par le docteur Mauriae. Paris, 4874.

|        | FORME<br>OKDENATEUSE | FORME<br>FARMAYT,QUE | FORMS MATE | TOTAL    |  |  |
|--------|----------------------|----------------------|------------|----------|--|--|
| Rommes | 25<br>0              | 22<br>41             | 18         | 65<br>49 |  |  |

D'ôn il faut conclure que la forme codémateuse n'apparaît jamais, on mieux, et très rare chez la foume; car les chiffres de l'éminent praticien du Brisil ne sont pas asser considérables pour que nous puissions émettre un arrèt absolu. En second licu, le sere faible est mons sujet à la forne mixte. Es troisieme licu, la forme paraîtjueu, au contraire, prolòmine chez thi d'une façon caractéristique. C'est ce dernier fait qui permet à Sirba Lina d'expliquer les différences de statistiques troivées sur les, nuvires de l'immignio indienne. En effet, la forme paraîtytique a été très rarement observée à bord des l'altimetts.

Constitution. — Dans l'Inde, anciennement, les médecius admettaient que le tempérament lymphotique et la constitution faible étaient particulièrement exposès; mais, sur 58 observations priese à Bahia et aux Minas, nous nous que 50 se référent à des dinividus bien constitués, de tempérament sanguins, quelques-uns même robustes, qui n'accussient pas de mabdie. Etete constation ne laises par que d'être suprenante quand on connaît l'extrême vulnérabilité du tempérament bilioso-nerveux, si fréquent au Resid.

Aristide Caire <sup>1</sup> nous dit aussi que tous les cas qu'il eut l'occasion d'observer à l'hôpital de la Marine de Rio, à l'exception d'un seul, étaient chez des hommes vigoureux, à tempérament sangum, à constitution athlètique.

Ce fait a été constaté par Guy, Richaud, Saraiva, Silva Lima, etc.

On ne peut plus donc considérer, ainsi que l'ont fait jusqu'à ce jour plusieurs auteurs, que l'atteinte des hommes, robustes soit une exception; biet au contraire, cela parait être la réct.

Néanmoins, les sujets atteints de maladies chroniques, ou convalescents, d'hémorrhagies abondantes ou d'empoisonnement de quelque espèce qu'il

soit, possèdent une prédisposition spéciale.

Habitudes.— Les individus qui inonent une vie dérègiée, qui se livrent à la débauche, sont fréquemment et gravement atteints, ainsi que l'établissent Silva Lima, Felicio dos Santos et Antenor. Nous avons dejà parlè du mauvais effet des excès alcooliques : il en est de même de l'habitudo de dornir à la belle étoile.

Miranda Azevedo attache, en outre, une grande importance au coit debout, qu'il considère non seulement comme cause prédisposante, mais même comme cause déterminante de la mabadie. Il cite, à ce sujet, le fait d'un individu qu'il observa à la clinique du docteur Antenor. Ce béribérique avait contracté la coutume de cette fausse position pendant l'acte de la Féconda-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristides Caire, Das condições pathogen, causa diagn. et trat. do beriberi (Thèse, Rio-de-Janeiro, 1875).

dation, et, aussitôt après la copulation, il ressentait une aggravation dans les symptomes.

En même temps, M. Cypriano de Freitas signalait à l'auteur qu'au Mananhào quedques personnes, qui varient extet mauvise labitude, fureut victimes de l'épidemie régnante, bien qu'elles observassent toutes les autres règles hygièmiques. Le doctuer félicio dos Santos sogica un malade à birmantura, chez lequel la maladie éclata immédiatement après un coît dans la position verticale.

Quant à nous, notre opinion est que, dans une affection qui présente à un si haut degré un désordre dans le fonctionnement du système nerveux, il n'y a rien d'étonnant qu'un ébranlement un pen violent de cet appareil concoure à la déterminer.

On sait, du reste, quel rôle étiologique considérable on attribue aux excès vénériens, et surtout au coît debout, dans la production des myélites chroniques.

Projeccious. — Signalous la vie sédentaire comme une cause secondaire de la malatie ; cés pour cels, anus doute, qu'els es développe si facilement chez les individus qui appartiennent à la classe lettrée. Il est certain aussi que toutes les professions qui obligant à un séquir protogé d'un out de plusieurs individus dans un nême lieu à sir humide, et surrout peu renouvelé, ou même ricie per certains produits de manufactures, ou par les chabisions des stellers, amèneut une double cause d'apitude à contracter lu malade dont il est question. Aussi les premiers atteints sont d'abord les marins, les soiluts, les tailleurs, les ouvriers des mines et des grandes fabriques ; ensuite vanement les néorious et les neferies.

Les militaires, en partieulier, sont si fréquentment attaqués, que le gouvernement a été obligé d'ouvrie, la lapariea, dans la rade de Bahia, un hôpital spécial pour ceux qui contractaient la unilaire. Au dire du docteur l'ortella, médeen de cet établissement, lis attribuent l'affection à ce fait d'avoir dormi une ou plusieurs muits en plein air, ou sur le sol humide, on encore d'avoir séjourné quelque temps dans des cachots malsains après avoir été annaisés par la police.

Set initiates par le junicie de démontrer la funeste prédisposition des maledos. Net fout aussi facile de démontrer la funeste prédisposition des maledos de la conseque matent de nombreux est se déclarent sur les navires mouillés en que que de la berinée une taussité de l'augustion infédence. Le declare l'augustion infédence. Le declare l'avec de la la commitée de la propreté du pout pour diminuer sensiblement la noubre des maledos de la commitée de la propreté du pout pour diminuer sensiblement la noubre des maledos de la commitée de la propreté du pout pour diminuer sensiblement la noubre des maledos.

On voit quelquefois l'affection attaquer les personnes qui sont dans une position élevée; elle va même jusqu'à atteindre celles qui observent la plus rigoureuse hygiène.

On peut dire que, jusqu'à présent, aucune position sociale n'a été respeutée.

Contagion. — On ne doute pas, en général, de la non contagion du béribéri. Cependant, quelques auteurs n'osent pas nierce mode de projegation; ils se laissent entraîner par quelques faits qui sont, en réalité, bien extraordinaires. Ainsi, Felicio dos Santos nous montre la maladie suivant les prêtres français du Caraça à Marianna, et de cette ville à Diamontina; or, ces trois localité furreul localité furreul localité furreul localité furreul localité furreul localité furreul du caracteriste de la comparation de la comparati

Silva Lima eite deux faits très curieux. En premier lieu, deux femmes

meurent du béribéri; quelque temps après leurs maris sont atteints du

Dans une autre circonstance, deux noirs entrent à l'hôpital pour des affections chirurgicales de peu d'importance; ils occupent à la salle S. Viccute de Paula, des lits qui avaient servi à des béribériques, et ils sont atteints de cette maladie.

« Il faut conclure de cela, dit lui-môme Silva Linna, que ces deux individus acquirent tous les deux la maladie dans cette saile (qui est au rez-dechaussée et une des plus mauvises, sinon la plus mauvisa de l'Ibojulat), parce qu'ils à étaient exposée ensemble aux mêmes causes d'insulubrité que les premiers malades; de la même façon, d'autres, avant eux, furent atteints du héribéri après un certain temps de séjour danc cette même saile qu'àvait rendue eminemment malssime le dérbut de ventilation. Le voisinage immédiat de l'amplithéatre de dissection de la Faculté, le manvais système de latrines, et la constante accumulation d'individus en général pen familiariés avec les labitudes de propreté, tels que prisonniers, infirmes, vieillards, nauvres. »

Jusqu'à plus ample informé, ces exemples ne doivent être considérés que courme de pures concidences; ils ne sont pas assez nombreux pour démontrer la contagion. Du reste, personne n'a encore osè l'affirmer sérieusament

(A continuer.)

### CLINIQUE D'OUTRE-MEB.

ORSERVATION D'UN ABCÉS DE LA BATE, - GUÉRISON.

#### PAR M. LE D' DOUÉ

MÉDECIN PRINCIPAL DE LA MABINE

Le 6 janvier 1880, M. Diossy-Benga, armateur, originaire de Gorée, do bonne constitution, âgé de 52 ans, vient me consulter à l'hôpital, accusaut des douleurs vives à la région splénique pendant la marche, légères dans le décubitus.

En découvrant le malade, on constate une proéminence à l'hypocondre gauche. Le volume de la rate est beaucoup plus grand qu'à l'état normal, la percussion permet facilement de limiter l'organe dans toute son étendue.

La face externe est fort dure au toucher, le malade se plaint cependant si

l'on appuie un peu sur elle; l'extrémité inférieure est plus doulourcuse encore, le malade peut à peine supporter le contact du pantalon porté avec brete!les.

l'aspect général est bon, il n'y a pas de fièvre; les fonctions sont normales.

biossy-Benga a eu de nombreux accès de fièvre à la petite côte Joal, Portudal, Nanning, etc..., il n'a jamais pris de sulfate de quinine, et ne s'est soigné qu'avec des racines amères et des copeaux de Cailcedra en décoc-

Pendant l'année 1878, il a été traité fort longtemps pour bronchite chronique et aujourd'hui le malade ne veut se soumettre qu'à la médication par des topiques.

Je prescris : lodure potassique. . . . 8 grammcs.

Axonge. . . . . . . . . 50 —

Frictions (bis) sur la région splénique, et un large cataplasme.

De trois jours en trois jours, jusqu'au 18 janvier, il revient me voir sans que le volume de l'organe paraisse diminué; il se sent soulzgé, pas de fièrre, appétit et fonctions normales.

Le 19 soir, Diossy-Benga me fait appeler, ne pouvant plus marcher.

Application d'un large vésicatoire,

Le 28, je suis encore mandé : le vésicatoire est sec, et en découvrant le malade je constate, de prime abord, au centre de la face esterne, une vous-sure de huit centimétres carrés : ) însiste en vain pour un nouveau vésica-loire, le malade se traite par des frictions avec les feuilles de palma christi qu'il a fait loculifie et qu'il s'applique comme estaphsmo,

Le 30, il me semble sentir de la fluctuation, il y a cu fièvre la nuit précédente.

Le 51 soir, au milieu de la voussure je perçois un foyer purulent, la fièvre a augmenté.

Le 1" février, je prie M. Dubut, prévôt de l'hôpital, de m'accompagner près de ce malade : M. Dubut a bien voulu suivre ce malade et me remplacer quelquefois, ie suis heureux de lui en faire ici mes remerciements.

La fluctuation est évidente : je propose, sans succès, la ponction ou le caustique de Vienne. Le malade n'accepte que des cataplasmes que je fais con-

fectionner avec oseille de Guinée et lait.

2. 5, 4 février. — Mêmes topiques. Le foyer de pus se collige à la partie médiane de la face externe.

Il y a un peu d'ascite et moins de fièvre; même appétit; selles normales; peu de sommeil. Refus de toute médication.

Le 5. - Élancement à l'extrémité inférieure de l'organe.

Le 6. — Un point acuminé, dur, du volume d'un pois, s'ouvre spentanément à 10 leures du matin domant quelques gouttes de pus; je profite de l'état du malado pour obtenir une application de six centimètres de caustique de Vienne. La voussure médane a dimuné, l'organo s'est un peu plus étalé, il partil dessendu de trois centimètres.

Le malade est inquiet; la langue est brune; il y a de la fièvre.

Huile de ricin, 50 grammes.

Le 7. - Plus d'inquiétude que la veille; pas de sommeil; pouls à 112; l'ascite augmente; un deuxième point purulent se prononce à la partie inférioure

Potion par cuillerées : Alcoolature d'aconit. . . . . . 4 grammes. Eau de fleurs d'oranger. . . . 45 Eau de laitue. . . . . . . . . 120

Un verre de vin de quinquina (bis)

Le 8 · - 104 pulsations; issue de quelques gouttes de pus; moins d'in-

quiétude. A 4 heures, le soir, le malade consent à une incision qu'il arrête brusquement entre les deux points acuminés de la partie inférieure. Issue de 60 à 80 grammes de pus crémeux.

Lavage phénique, charpie et mêches phéniquées, Potion à l'acquit, ut sunra.

Le 9. — Depuis l'incision la suppuration a été assez abondante; l'ascite diminue un peu: le volume de la rate paraît moins fort : le malade a dormi comme il ne l'avait pas fait depuis deux mois, dit-il. Cependant, le facies est plombé, la langue sale, il y a 104 pulsations, de l'inquiétude. Anorexic-

Huile de ricin, 30 grammes. - Potion à l'aconit.

Mêmes lotions et pansements phéniqués.

 Suppuration abondante, de bonne nature; meilleur facies; moral plus tranquille; sommeil; 92 pulsations; 6 selles par le purgatif.

11. - Moins de suppuration ; la langue se nettoic un peu; appétit ; 81 pulsations; encore un peu d'ascite. La percussion fait constater une avancée d'une partie de l'organe sous les septième et buittème côtes.

Un verre à bordeaux de pus, nuit bonne; 80 pulsations.

15. - Mênie quantité de pus; un peu de sang au milieu; même ballounement; constipation; 80 pulsations.

lluile de ricin, 40 grammes. - Aconit le soir.

Même pansement.

14, 15. - Diminution du volume de la rate; le ous aussi abondant change de couleur et devient marron : 66 puisations. Un verre à bordeaux de pus; il n'y a plus d'ascite, le matin.

A 6 heures du soir, excitation morale vive à la suite de conversations d'affaires et de mouvements dans sa chambre. Fièvre, 112 pulsations.

Potion avec aconit, 4 gr. - Injection avec la teinture d'iode au 1/5. Pansement et lotions phéniques.

17. - 96 pulsations, un verre à bordeaux de pus de bonne nature au milieu duquel on reconnait quelques petits fragments de rate : le volume de l'organe diminue. Pas de selle depuis 48 houres.

Lavement de follicule séné, 12. - Sulfate de soude, 30.

Application d'une traînée de potasse caustique de 8 centimètres.

18, 19. - Même suppuration que le 17. Deux selles par le lavement-Injection avec alcool au 1/5, le malade ne voulant plus de teinture d'iode. Même pansement phéniqué.

20. - Un peu de fièvre cette nuit. Dans le pus on trouve un fragment de

rate de 1 centimètre et demi, à forme déchiquetée, de la même structure que les morceaux reconnus le 17. Diossy-Benza se plaint de douleurs jusque dans l'aisselle et sur la tête de

Diossy-Benga se plaint de douteurs jusque dans l'aisselle et sur la tête de l'humérus.

L'injection à l'alcool est suspendue. — Potion calmante.

Frictions opiacées et belladonées.

21. — Mêmes douleurs. La suppuration est de la boue splénique, l'eschare commence à se détacher.
29. 25. 24. — L'eschare tombe après une légère traction : constination

depuis trois jours; céphalalgie avec vertiges.

5 grains de santé de Frank. — Même pansement. Injection à l'alcool au 4/5 le matin; — à la teinture d'iode au 4/5

25, 26. — Suppuration boueuse; plus de douleurs à l'aisselle; encore de la céndalaleie; 1 selle.

2 grains de santé. - Mêmes injections.

28. — Une seule injection par suite de nombreux caillots et filets sanguins donnant au pus une couleur prononcée.

1, 2, 5 mars. — Même état; le soir, à 4 heures, le 5 mars, il y a de la fièvre, un peu de délire, puis des faiblesses.

Je prescris : Teinture de quinquina. . . . . 6 grammes.

— de canelle. . . . . 6 — de menthe. . . . 6 Liqueur d'Hoffmann. . . . 2 -

(20 gouttes dans un verre d'eau sucrée, par gorgées, de 5 en 5 minutes). Pansement phéniqué.

4 mars. — Écoulement de pus, puis de nombreuses parcelles de rate mèlées à du sang. La partie de la rate au-dessons de la trainée de caustique est douloureuse à la pression, un peu molle au milieu et sur les bords. Application de deux mèches, l'une au trou supérieur, l'autre au milieu de l'ouverture produite par la pâte de Vienne: le soir, elles sont remplacées par un drain communiquant; le pouts but 112; il y a de l'agitation.

Tilleul aromatisé avec fleurs d'oranger. — Sulfate de quinine, 1,80. en deux doses, à 41 du soir et à 41 heures 1/4.

en deux doses, a 11 du soir et à 11 heures 1/4.

5. — Même abondance de suppuration; boue splénique; fièvre; 108 pulsations; pas de sommeil; état saburral de la languo.

Sulfate de magnésie, 45 grammes, en trois fois.

Sulfate de quinine, 1,50 en trois doses, à un quart d'heure d'intervalle. — Mème injection et panseuleur.

valle. — Mene injection et pansemen;.
9. — Plus de fievre; meme suppuration.

10, 11, 12, 15, 14. — Le pus devient couleur café au lait et la rate a beaucoup diminué de volume.

Même pausement. — Compression inférieure avec languettes de linge pyramidales.

15, 46. — La suppuration paraît ne plus provenir que de la partie immédiatement située sous les tégnments.

On enlève le drain pour ne plus mettre qu'une seule mèche. 26. — l'as de suppuration; fièvre,

Potion : Aconit, 4 grammes,

50. - Léser décollement: fièvre la nuit. .

Injection avec teinture d'iode au 1/5. - Potion à l'aconit.

51 mars. — La suppuration a augmenté; décollement de 8 cent. 1/2 sous la peau; application d'une trainée de caustique de 10 centimètres. Le zoir. 104 substitoirs suppuration plus abondante.

Sulfate de quinine, 1,50.

 1" avril. — 92 pulsations; incision sur l'eschare; écoulement purulent sous-tégumentaire et roussâtre.

Drain. - Lavage et pansement phéniqué à 5 pour 100.

Depuis le 5 avril le malade se lève, l'amélioration est notable : diminution de la quantité de pus qui devient épais et crémeux.

Mêmes pansement et injection.

Le drain est enlevé; une seule goutte de pus; l'amélioration générale persiste.

Badigconnage externe à la teinture d'iode.

Le 17, Diossy-Benga sc trouve guéri et me remercie.

Il me rappelle le 1<sup>st</sup> mai; quelques traces de pus sur le linge à pansement; je perçois de la fluctuation, et malgré le malade je pratique une incision de 7 centimètres qui donne issue à un verre à bordeaux de pus et la valeur d'une cuillerée à bouche de sang; fièvre.

Drain. - Lavages et pauscments phéniques.

Du 1<sup>er</sup> au 11 mai, diminution progressive de la suppuration augmente, elle se tarit presque. Le malade me demande à aller passer huit jours à la terre ferme pour changer d'air.

Bès le destrème mois de traitement, j'avais comaissance des obsessions de son entourage, des marabouts qui lui promettient une guérien certaine en quittant le médecin qui le soignait. J'essayai de lui faire comprendre le peu de chance de succès qu'il trouverait dans une médication des gens pays ; jelu lui sique le changement d'air était une excuse que je n'acceptais pas, mais il ne tint aucun compte de mes paroles et il partait une heure après ma sortie de sa maison.

après in soute de si nationi.

Il juin. — Un mois après, Diossy-Benga me fait appeler à nouveau : il me raconte les souffrances qu'il a endurées, les soins de tous ceut qu'il a fait appeler ou qui se sont présentés chez lui pour le guérir et il me jure que désornais il n'écoutera que moi, qu'il me laissera faire tout ce que je vou-drai, presuadé que c'est à moi seul qu'il devra sa guérison, s'il en est temps encore.

Mettant de côté toute susceptibilité, je consens à lui donner mes soins aux conditions qu'il vient d'exposer.

Son facies est terreux, inquiet; il ya fièvre continuc; laugue saburrale, sèche, brune marron : donleur à l'aisselle; anorexie; pas de selle depuis trois jours.

Au bord supérieur de la rate, à 3 centimètres de l'ombilie, la peau présente une couleur moins noire : elle est tenue, luisante, mollasse au toucher dans une étendue transversale de 10 centimètres; collection évidente de pus; près de là un point dur, trace du dernier caustique que j'ai appliqué. Eau de Sellit à 45 crumpes — Sulfate de quinieu, 45 de, et trois

doses.

12. — Sur une étendue de 10 centimètres que je trace d'avance, je fais une incision et j'obtiens aussitôt 500 grammes de boue splénique contenant quelques morceaux de rate d'un centimètre de longueur.

Quinquina. — Toniques. — Potion avec l'aconit, 5 grammes. Lavages et pansements phéniqués à 5 pour 190.

Lavages et pansements phéniqués à 5 pour 100.

48. — La suppuration est toujours plus abondante la muit que pendant la journée; l'organe entier suppure; on traitst qu'il n'en reste plus que l'enve ploppe; la forme de la région est toute déprince. Laugues au 29 juin, la suppuration diminue et à partir de ce moment je n'ai plus à traiter qu'une place de home nature avec peu de pus : l'organe se répare et la dépression se remujit chaque jour.

Le 45 juillet, j'emploie la teinture d'aloès, à 5 pour 100 en injection; — le 20, au 10 pour 100; — le 25, à 45 pour 100. — Les pauscinents phéniqués sont continués.

Enfin le 7 août Diossy-Benga était complètement guéri; la rate n'a plus que le quart de son volume, ou pour parler plus exactement, du volume constaté dès le commencement de la maladie.

Sept mois après, le 27 février 1881, le jour de mon départ de la colonie, mon malade qui, depuis le mois d'août, n'a pas cessé de vaquer à toutes ses occupations, sans fatigue ni difficulté, est venu me remercier de la guérison réelle de son abcès de la rate.

La conclusion que je dois tirer de cette observation, c'est que l'abece stant, bien constité, s'à le mablee, qui n'a accepté que tardivenuel le caussie, m'avait pernis une large ouverture au bistouri, comme je voulais faire des principes. La guériena ou lieu de demander cion mois de trattement auxil été obtenue en quatre ou cinq semaines comme le prouve la dernière partie de l'observation. Le feyer se fit limité tout d'abord en non avairons acceptant de l'observation. Le feyer se fit limité tout d'abord en non avairons en cette supuntation internimable qui a détruit presque toute la substance intérieure de l'organe pour me hisiere que l'envagence et la rate récitait ou volume aussi petit que celui que j'ai constaté et fait constater lors de la guérico.

Fant-il attribuer à la teinture d'aloès la plus prompte cicatrisation de l'abcès?

Jo suis d'autant plus fondé à le croire, qu'à trois reprises, chez des indigênes, dans des plaies et ulcères à longue suppuration, la teinture d'aloès causait moins de douleurs, et donnait des résultats positifs, là où nous avions échoné avec la tointure d'iode.

#### BIBLIOGRAPHIE

#### NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'UVGIÈNE

#### Par J. ARNOULD.

Médeein principal de 1<sup>re</sup> classe de l'armée, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lille, etc., avec 234 ligures intercalées dans le texte <sup>1</sup>.

Le but de l'autour a été d'offrir aux étudiants et aux jeunes médecins le cadre à peu près complet de l'hygiène sous unc forme abordable à toute personne d'une préparation seientifique moyenne. Ce but a-t-il été rempis! La lecture des Nouveaux éléments d'hygiène le démontre surabondamment; mais nous devons à l'autour et au public d'en inscrire ici les preuves.

Les Nouveaux éléments d'hygiène du docteur Arnould forment un livre volumineux qui a plus de 1300 pages, et qui aurait pu en compter davantage, si l'auteur ne s'était refués, très judicieusement, sur bien des points, à des développements qui n'auraient pas eu une utilité directe.

Précède d'une introduction qui à pour but d'établir les caractères et la portiée de l'hygiène, l'ouvrage se divise en trois parties d'une inégale étendue qui ont pour titres 1 l'Hygiène générale : c'est la portie fondamentale du livre; 2' Hygiène spéciale; 5' Légistation santiaire et organisation de Hygiène publique dans les divers pags. Entrosa dans quelques dédails.

L'introduction fait ressortir le rôle important de l'hygiène au double point de vue de la préservation et de l'auamentation de la sonté. En dehors des médecins, bien des gens, avant entre leurs mains, plus que nos confrèrcs, la responsabilité de la santé publique, ignorent encore aujourd'hui que nous vivons entourés de fermentations, de putréfactions, de gaz toxiques, de corpuscules infectieux, de parasites grands et petits, et que cette insoucianee nous impose journellement de grands sacrifices d'existences. Et cependant, que de maladics de plus en plus évitables, si l'on veut bien s'appliquer, par une lutte de tous les instants, à limiter leur propagation. Ne sommes-nous pas suffisamment éclairés, aujourd'hui, sur les causes de la scrofule, de la suberculose, de la fièvre typhoïde, du typhus, de la fièvre pajustre, du cholcra, de la maladie charbonneuse, d'un grand nombre de transmissions parasitaires, et qu'attendons-nous pour lutter contre ces ennemis de tous les jours? N'avons-nous pas, dans l'issue du combat livré par les diverses marines au scorbut et à la colique saturnine, et dans la sécurité dont nous jouissons en Europe, grâce à des règles sanitaires judicieuscs et sévères, vis-à-vis du cholera, de la fièvre jaune et de la peste, unc démonstration éloquente des bienfaits de la préservation? Sur bien des points cependant, en hygiène publique pratique comme en hygiène individuelle, nous n'avancons guère, et M. J. Arnould a bien fait de montrer, preuves en main, les inconvenients de cette incrtie,

<sup>1</sup> Paris, J.-B. Baillière et fils, 1881.

Le premier livre, avons-nous dit, traite de l'hygiène générale, c'est-à-dire du sol, de l'atmosphère, des abris (habitation et vêtement), des soins corparels, des aliments, de l'exercice et du renos. Ce qui caractérise plus partienlièrement l'étude de chacun de ces éléments de l'hygiène, dans le livre qui nous occupe, c'est l'ordre et la clarté dans les détails : c'est l'érudition de l'auteur, dont témoignent tous les chapitres, et la nouveauté des informations auxquelles il a eu recours. Toutes ces pages sont bien au courant de la science hygiénique moderne, qui prend de plus en plus pour base les données positives de la géologie, de la météorologie et de la physiologic expérimentale et pratique. Ce n'est pas, en outre, sans une certaine satisfaction que nous avons vu M. Arnould émettre des doutes sur le rôle attribué au foie dans les pays chauds. « Il n'est pas certain, dit l'auteur, qu'il y ait cette polycholie physiologique dont on parle un peu par induction. » Nous sommes de cet avis depuis longtemps. Notre ancien collègue et ami, le docteur Layet, actuellement professeur d'hygiène à la Faculté de Bordeaux, a formulé, le premier, cette opinion \*. Nous avons contribué à la défendre, et nous espérons qu'elle se substituera à la tradition qui fait du foic « le poumon des pays chauds ». Dans les pays torrides, en effet, tous les organes de l'économie subjesent une déchéance fonctionnelle, sauf, au début du séjour, la peau, dont la sécrétion sudorale exagérée répond à un besoin pressant de l'organisme, le rafraichissement des tissus. Les appareils dans lesquels la circulation joue un rôle de premier ordre dans les pays tempérés, - le poumon et le foie sont dans ce cas - recoivent, dans les climats britlants, une quantité moindre de sang que dans l'état normal, par le fait de l'activité moindre de la circulation générale et de la réduction dans la quantité des aliments ingérés : toutes les fonctions de nutrition et de démutrition locales s'en ressentent : c'est en vain que le cœur bat plus vite, la tension artérielle étant plus faible et la masse du sang moins abondante, les pourrons, les reins, les glandes de la muqueuse digestive travaillent sur une quantité réduite de sang; la peau, elle-même, au bont d'un temps variable d'habitat de l'Européen dans la zone torride, n'exhale plus ces sueurs profuses des premiers mois. Pourquoi le foie ferait-il exception dans cette déchéance générale des appareils glandulaires? C'est d'ailleurs en vain que, dans l'état de santé, on recherche par la percussion ou par l'examen des fonctions intestinales, soit l'hépatomégalie, soit l'état polycholique,

Nous recommandons spécialement au lectur; dans la même purie du livre de M. J. Armould, le chapire des Abris (Ilabitation et Vétement); if ur trouvera des données précises aur la préparation dus of, des demeures privées ou collectives; sur la construction hygénétique des habitations. Is distribution des locaux, la ventilation, le chauflage, la réfrigération, l'échirage de la maison et des édifices publies, l'éloignement des immondiess. Gedemier asjet étérude a dét fruit évec beaucoup de détails par l'attuctur is temu à faire ressortir que c'est dans on hou systémo de vidange ou d'exatemu à faire ressortir que c'est dans on hou systémo de vidange ou d'exacuation à l'égout que fil a salubrié de la maison, du quartier, de la ville. Pour échairer autant que possible la question, M. Arnould a mis en présence tous les systèmes propotés ou resprimentés soit en France, soit à l'é-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Layet, Traité d'hygiène intertropicale (Arch. de méd. nav., 1877).

tranger, et sans se prononcer définitivement, il paraît donner la préférence à l'évacuation, par l'égout de la totalité des matières excrémentitielles, domestiques, ménagères, aidée d'une canalisation bien faite et d'une chasse énergique par l'eau. Il est de fait que l'éloignement immédiat de ces impuretés, est l'idéal pour la maison; mais est-ce l'idéal pour la rue, pour les voies de circulation urbaine; est-ce la perfection pour l'utilisation agricole de ces matières? Nous ne le pensons même pas, Nous partagerions l'avis de l'auteur, si le système séduisant qu'il préconise n'avait pas les inconvénients des réparations fréquentes, des filtrations, de l'infection de l'air urbain, du reflux possible des gaz dans la maison, de la nécessité des regards et des bouches d'égont, d'un approvisionnement d'eau qui n'existe encore nulle part, cte, Tant que ces obstacles à la canalisation et à l'évacuation par les egouts ne seront pas levés - nous craignons qu'ils ne le soient jamais - nous donnerons la préférence au tonneau mobile absorbant de Goux. Nous crovons que la perfection existe dans l'absorption immédiate des liquides des excrétions an sein d'une substance absorbante et dans l'enlèvement fréquent des tinettes mobiles : ee procédé nous paraît assurer la non-infection de la maison et de la ville, et si on lui reproche de créer, loin des agglomérations humaines, des denôts de matières putrescibles pouvant infecter le sol et l'atmosphère voisine des dénotoirs, il nous semble que ces inconvénients peuvent être aisément combattus par une meilleure réglementation de ces établissements.

Dans le second livre, beaucoup moins étendu que le premier qui a épuisé l'étude des données fondamentales de l'hygiène générale. M. Arnould s'occupe plus particulièrement des applications sociales et professionnelles de cette seience, et envisage successivement l'hygiène des groupes humain, ethnique, infantile, seolaire, industriel, militaire, marin, urbain, rural et des groupes importants que constituent les malades. L'auteur n'a pas cru devoir entrer, à propos de chacun de ces sujets d'étude pratique, dans les développements que la matière pourrait comporter, mais pour agir ainsi, il pourrait en fournir de bonnes raisons. Tontes ces hygiènes spéciales ont leurs Traités spéciaux, et M. Arnould, bien placé cependant pour pous parler de l'hygiène du soldat, n'a pas eru devoir s'étendre sur un sujet si bien présenté dans l'excellent livre de son collègue, le docteur Morache<sup>1</sup>, ni multiplier les pages d'un ouvrage uni a surtout pour but de fonder, sur des données modernes, les lois fondamentales de l'hygiène. Ne manquons pas de faire remarquer, toutefois, qu'à propos de l'hygiène seolaire et de eelle des établissements hospitaliers, il a jugé opportun de traiter à fond ces sujets, un peu écourtés dans les ouvrages classiques : il faut lui en savoir le plus grand gré.

S. La tossibine partie du livre renferme, sur la législation sontière de diverpas, praince, Angletere, Beltzque playetre, Beltzque playetre, Beltzque playetre, Beltzque playetre, Beltzque basses, Bats-fins et Ausérique, des renseguements propres à drairy de champ de nos idées et de nea applications en hygiène; cette tendance playetre playetre attentivement en qui se passe à l'étranger et à profiter de ses commissances par le compression, ne somairit être trop encouragée.

<sup>1</sup> Morache, Traité d'hygiène militaire. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1874.

En résumé, notre confère vient de livrer à la publicité un ouvrage que l'on peut considèrer, sans blesses s'améstie, comme un vériable l'interieur la matière. En général, tout livre d'hygène, quelle que soit sa surface ouvrage compendieux ou simple monographie, a droit d'être bien acuceilli par le public, car l'hygène é sel l'avoirir. La manière dont M. Aurould s'et acquité de sa têche nous met à Pais visà-vis de lui, et il n'est pas besoin d'aucun effort pour affirmer que les Noureaux éléments d'hugiène se répondroit dans les hibilitéheux publiques et person-diques et person-droit dans les hibilitéheux publiques et person-droit dans les hibilitéheux publiques et person-droit.

D' M. NIELLY.

### LA BIBLIOTHÈQUE BIOLOGIQUE INTERNATIONALE 1

M. de Lanessan a en l'excellente idée de réunir en collection particulière, sous le tutre de Bibliothèque biologique internationale, les principaux articles d'actualité publiés dans le Revne qu'il dirige avec le succès que l'ou connait, grâce au concours d'un intelligent éditeur. Cette idée n'a pastend à prendre une forme, et une forme des plus heureuses : la Bibliothèque comprend déjà seqt petits voluntes, remarquables par l'étégance de leur format, la netteté de leurs craretteres, la modicité de leur prix, avarieté et l'attenti des sujets traités. Nous ne doutons pas que nos collèques ne leur fassent le meilleur accueil.

La lutte pour l'existence et l'association pour la lutte (1. de Lanessan), l'Embryologie et la Classification de sa mineaux (Ray Lankester), le Problema Debama cousidéré comme bous de la vice des mineaux et des plantes (Ilaustein), donneut les notions les plus previeres sur l'ensemble des grandes questions qui donnient actuellement les sciences naturelles.

Dans son Étule sur les mycrophytes du sang, Lewis nous met en garde contre les exagérations de la doctrine parasitaire en pathologie. L'examen de la vision, au point de vue de la médecine aénérale (Char-

L'examen de la vision, au point de vue de la médecine générale (Charpentier), la Métallothérapie (H. Petit), renferment d'utiles renseignements à méditer.

a moditer.

Mais nous appelons tout particulièrement l'attention de nos collègues sur les Fernents diguestifs, la préparation et l'emptoi des aliments artificiélement diguéris, par W. Roberts. Il y a, dans ce petit volume, bien des jugces qui trouveront une application dans le tratement de la diarriée chronique des pays chands, Sous le nom de diarriée de Cochinchien, on s'est trep labitoù à voir une sorte de maladie spécifique particulière à la région indo-hinoise. Pour nous, cette diarriée est une forme commune à tous les pays chauds, et dérivant de toute irritation intestinale phiegmasque, catarchie ou utécrature, qui, sous des influences diverses, a revêut certaine caractères de torpudité, Elle est caractérisée per l'atrophie des éléments giantulaires de l'estomac, de l'intestin, du fice, atrophie correlative d'une prodification des éléments conjunctifs, mais non déterminée par celle-ci. C'est une seléction de la comment de depart nous parall'être aux épitheliums. Quoi qu'il en des dente pour de départ nous parall'être aux épitheliums. Quoi qu'il en des des deut le pour de départ nous parall'être aux épitheliums. Quoi qu'il en

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Publiée par M. O. Doin, libraire, 8, place de l'Odéon, à Paris, sous la direction de M. J. de Lanessan, professeur agrégé à la Faculté de médecine.

488 VARIÉTÉS.

soit, l'arrêt de la fonction digestive, l'anémie, et souvent la dégénéresceme unberculeus par désut de nutrition, voils ses conséquences. Voirné en aide aux sécrétions insuffisantes par l'emploi des forments digestifs artificiellement digérés, voil l'indication thérapeutique. Le récent succès obtemu par l'un de nos collègues avec la pancréatine, les espérances que fait déjà miltre à Brest, dans le service de M. le professeur Féris, l'administration de la pépone, doment à la lecture du petit livre de flooterts un intérêt considérable. Nos collègues y trouveront une étude complète des ferments digestifs, de la préparattion des aliments artificiellement digérés, de la digestion pan-créatique du lait, des aliments peptonisés, et de leur emploi dans certaines maladies.

D'A. C.

D'A. C.

### VARIÉTÉS

#### Papulose filarienne.

Dans la séance du 16 mai, M. le docteur Rochard a transmis à l'Académie les résultats des recherches complémentaires faites par M. Nielly sur la papulose filarienne, qui avait été de sa part le sujet d'une communication à la séance du 11 avril. M. J. Rochard a donné les renseignements suivants ':

- « Le nommé Lescop a été promptement et parlitiement quéri de son éruption; il a suffi, pour l'en débarrasser, de lui faire prendre alternativement des bains gélatineux et des bains savonneux, cuy joignant des onctions faites avec un glycérolé au tamin. A partir de son retour à Brest, il est devenu de plus en plus difficile de trouver des parasites dans les pustules. Le 19, M. Nielly en a découvert encore un à la cuisse gauche; c'était le dernier. Le 5. J'enfant était complétement guéri, et il est sort de l'hôpital le 50 avril.
- « L'exmen du sang, fait chaque jour, ûn 14 au 25 avril, a toujours fourni des résultats négatifs, Ce n'est qu'us début de l'affection que notre confrère a put trouver, dans ce liquide, les embryons dont il a parlé à l'Académie. Il n'a jamais rencontré de filaires, ni dans les selles, ni dans les curients, ce qui paraft confirmer l'opinion qu'il à émise et dans laquelle l'éruption cutanée ne serait que le mode d'élimination des nématoides, ingérès à l'état d'eurés ou d'entryons, se développent dans le torrent circulatoire, et venant mourir dans les vésicules à un état de développement moven.
- "Dour confirmer cette manière de voir, il importait de rechercher ces mbrours ou ces œuis dans le pays même où l'enfant avait contracté sa maladie. C'est ce qu'a fait M. Nielly. Il s'est rendu' à Milirac, où Lescop avait passe les premières années de sa vie, et à l'Bourin, où il avait vécu pendant les six mois qui ont précédé son entrée au service. C'est dans ce dernier village qu'il était devenu malade, c'est là, par conséquent, qu'il y avait lieu tout d'abord de se livere aux recherches nécessires. M. Nielly a commencé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Archives de médecine navale, t. XXXVII, p. 337, et Bulletin de l'Académie de médecine, séances des 11 avril et 46 mai 1882.

VARIÉTÉS. 489

par visiter, avec soin, tout le personnel de la ferme dans laquelle avait véeu. Lescop et los habitants des fermes voisines. Aucun d'eux ne loi a offert de traces d'une éruption analogue. Il en a été de même à Mirizac, où M. Nielly a examiné la sœur de son malade, interrogé les habitants, visité l'hospice et la naison d'évole.

a l'alson d'ecouci. « Il a porté ensuite son attention sur l'eau des puits de Plourin, sur les vigétaux qui en tapissent les parois, ainsi que sur l'eau des mares et des fluques entrivonantes. Ces decrières ont constamment offert à l'Osservation des organismes vivants en quantité considérable, des namicules, des prantentes, des minatories, des minatories, des minatories en différentes de celles que présentiaent les vésicules publices de Lesson. L'eau des pairs, au contarire, lui a parup purc. Celui qui sert à l'alimentation de la ferme dans laquelle vivait le maldae à été l'objet d'une attention toute particulière, et on n'y a rien trova de suspect. Il aurait été étrange que l'enfant ett été le seul à puiser des fillaires dans une eau disservait à d'assélèrer vingt personnes. Ce puits, du reste, était alimenté par une source émergeant, de son fond, à travers un lit de sable et de rochers, et non par des caux pluviales d'infiltration.

« En somme, on n'a pas udécouvri la source à laquelle le petit malade a puisé ses filaires. Il est possible qu'il les ait ingérés en se désaltérant à quelque ruisseau ou à quelque mare des environs de Plourin; mais en n'est La ou'une hvoltèse, et il est innossible de la vérifier, era il faudrait, sour

cela, examiner l'eau de toutes les sources du canton,

quantification de soit, on doit considérer comme démontrée, sur un point dispartement l'insistère, l'existence d'une malatifica cutainé dorigine parasinare analogue au Granc-Grane de la céte d'Afrique, et il est possible que no la retrouver a fans d'autres localités. Sette malatiré, à laquelle M. Nielly propose de donner le nom de Papulose filarieme, a pour caractère l'apparticule papules siègne principalement aur les membres et se transformant promptement en vériente lopatales su sein de chacune desquelles se renontent me on plasieurs filaires. Elle n'est pas transmissible, parage que la paraite meurit trèp promptement après avoir été retiré de sou milieu. Ou levaite dessible et devenir immédie sur le port-épie du mieroscope que que sintants après qu'il et été etrait; il ne peut donc étamine sur la peut et se transmettre pui le constate ou par les vitements.

Cette affection est bénique. Elle paraît susceptible de guérir spontanément, lorsque le malade a été soustrait au milieu dans lequel il l'a contractée; cependant, il convient d'en hâter la disparition à l'aide de bains et de

frictions qui rompent les pustules et détruisent les parasites.

La Papulose filarienne est très probablement causée par l'ingestion d'eaux stagnantes, qui sont très communes à la campagne et renferment presque toujours des nématoides analogues à ceux qui caractérisent eette affection.

\* La ressemblance clinique de la maladie observée sur le jeune Lescop et ca he (raue-Crau de na figeres observé por (Visil est de toute évidence, set nâgres garérissent également en quittant le pays. Toutefois, comme la filiare incriminée par l'observateur anglain à na enore été in décrite ni représentée avoc ses décisis d'organisation, il est indispensable d'attendre qu'elle soit mient comparant de se prononcer sur l'identité de ces deux maladies. »

#### LIVRES RECUS

La Lutte pour l'existence, par M. A. Coutance. professeur d'histoire naturelle à l'École de médecine navale de Brest, 4 vol. in-8° de 500 pages Paris, 4882.
 C. Reinwald, éditeur.

 Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, ton XXXII. — Directeur de la Rédaction : le docteur Jaccoud. — J.-B. Bai

lière et fils.

nere et fils.

Les principaux articles sont : Rougeole, par D'Espive; Saigné
par 6, Bollet; Salicytique (acide), par Prunier et Ory; Salvaire (ap
par), par Delorne; Salivaion, par letalle; Sang, par Bandos et V
bert; Sauitaire (régime), par Proust; Sarcome, par lleutraux; Sea
taitne, par Piot; Sciatique (nérvalige), par llomolie; Sciérage, p
Letalle; Sclérces, par Balzer; Scorbut, par Rey; Scrofule, par Bris
saud; Scrotum, par L. Jullien, etc.

111. De l'homicide commis par les enfants, par le docteur l'aul Moreau (c Tours), membre de la Société médico-psychologique, 1 vol., in-8

- Asselin et Comp.

 Le Traité de la goutte, de Sydenham, traduit de l'anglais par le profe seur Ch. Lasègue. Brochure in-18. — Asselin et Comp.

V. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales sous la directir du docteur Dechambre. — G. Masson et Asselin, éditeurs,

1<sup>re</sup> série, t. XXVII, I<sup>re</sup> et II<sup>e</sup> parties : DAT-DEN.

4º série, t. VII. I'e et IIe parties : GAS-GEO.

t. VIII. I partie: Géographie médicale, par le D Mah 2° série. t. XVII. I et II parties: ORE-ORY.

### BULLETIN OFFICIEL

### DÉPÊCHES MINISTÉRIELLES

CONCERNANT LES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE

Paris, 3 mai 4882, - La permutation projetée entre MM. les aides-médeci

Liborboux, de Rochefort, et Traun, de Lorient, est autorisée.

Paris, 4 mai. — MN. les médecins de 1ºº classe Néadelle et Nomer, attachés la mission du Haut Sénégal, seront reuvoyés en France. M. le médecin de 2º clas Derouy reste affecté au noste de Kita.

Paris, 5 mai. — M. Haux, médecin de 2º classe, est destiné à *la Romanche*. La permutation projetée entre MM. les aides-médecins Charret et Amourerret (autorisée.

M. l'aide-médecin Planté remplacera M. Duroung sur l'Austerlitz.

Paris, 6 mai. — M. l'aide-médecin Negretti remplacera M. Charris sur Shamrock.

#### MOUVEMENTS DES OFFICIERS DE SANTÉ DANS LES PORTS.

Paris, 10 mai. — M. te médecin de 2º classe Quénec ira remplacer M. Desgraves à la Martinique.

Un médecin de 9º alasse de Brest sera dirigé sur Cherhourg

Paris, 15 mai. — M. l'aide-médecin Boxaix est destiné au Tarn, et M. l'aideniédeain Grozar à la Thélis.

Paris, 19 mai. — M. l'aide-médecin Ricano partira par le Shamrock,

Paris, 5 juin — Un médeem de 1<sup>re</sup> classe de Toulon et deux médeeins de 2<sup>re</sup> classe de Brest seront dirigés sur Cherbourg.

### MOUVEMENTS DES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ DANS LES PORTS

PENDANT LE MOIS DE MAI 1882

# CHERBOURG.

| MEDICANO DE FRENCHE DENDUE |   |   |   |  |  |  |                                                                                                              |  |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DOLLIEULE<br>Forque        | : | : | : |  |  |  | le 14, se rend à Toulon, pour conceurir.<br>le 17, embarque sur <i>le Duguay-Trouin</i> , débarque<br>le 24. |  |

LATIEBE.... le 21, débarque de la Réserve.

MEDECINS DE DEUXIÈME CLASSE-

ROMANOWSKI. . . . . . . le 5, déburque du Hussard, railie Toulon, son port d'attache.

Labry. le 25, embarque sur la Lionne.

Néis. le 24, embarque sur le Duguay-Trouin.

Haux. le 28, embarque sur la Romanche.

Andre dit Devienne. . . . le 4. arrive au port, embarque sur *le Dugnay-Trouis* 

#### RREST

#### ----

Vallant, le 9, rentre de congé.

Medecins de première glasse.

Chédan, le 9, arrive de l'immigration.

Moursou. le 11, arrive de Toulon.

Ammiar. le 14, entre en congé de convalescence.

Grand. le 15, part pour Toulon, pour concourir.

MEDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

HAUN. . . . . le 5, est désigné pour la Romanche.

Mis. le 15, part pour Che bourg.

HENAFF. le 25, debarque du Vengeur.

Otzan. id., embarque sur le id.

THOWASSET. embarque sur le Bayard.
Bongl. débarque du Janus, railie Toulon.
Rialan. le 27, arrive de la Lionné.

HACHE . . . . . le 50, arrive de la Guyane.

Guillarmou. . . . . . . le 3, débarque de la Bretagne.

| 92 | BULLETIN | OFFICIEL. |
|----|----------|-----------|
|    | DOMESTIN | OFFICIEL. |

embarque sur la Bretagne.

BOUGUET. . . . . . . . . . le 11, rentre de congé, embarque sur le Turenne (corvée).

Planté....... le 13, arrive de Rochefort, embarque sur l'Auster-

A

DEFOURG. débarque de l'Austerlitz, rallie Rochefort, le 16, part pour Toulon, destiné au Tarn. BONAIN. . . . . . . . . . . .

LACARBIÈRE..... le 19, débarque du Turenne (corvée). le 50, débarque du Magicien rallie Rochefort CHARMACIEN EN CHEF.

le 16, rentre de congé. PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE.

Cuxissey, . . . . . . le 24, congé d'un an pour le professorat-

### LORIENT.

MÉDECIN PRINCIPAL.

le 10, arrive du Trident, entre en congé de convalescence (dép. du 13).

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

le 15. débarque du Dayot, raffie Toulon. LENOIR. . . . . . . . . . . VINCENT. le 27, débarque du Champlain, rallie Brest,

MÉDECINS DE DEUXIÈME CLASSE.

HAMON-DUPOUGEBAY. . . . le 10, rentre de congé. le 27, débarque de la Thémis, rellie Toulon. 

AIDES-MEDECINS.

THAMES. . . . . . . . . . . . . le 10, acrive de Rochefort. le 13, arrive de Toulon. AMOUNTETTI. . . . . . . .

L'HONEN. . . . . . . . . . le 20, debarque du Dayot, rallie Brest. PREUX. . . . . . . . . . . le 24, débarque de la Thémis, rallie Brest, HUAS. . . . . . . . . . . . . le 27, débarque du Champlain, rallie Rochefort,

### ROCHEFORT.

MÉDECINS DE PREMIÈRE CLASSE.

le 16, arrive de l'immigration. D'Hoste (G.). . . . . . . le 17, débarque du Talisman. Sérez. le 25, arrive du Sénégal. DANIEL. . . . . . . . . . MEDICINS OF DEUXIEME CLASSE.

le 14, arrive de Guérigny.

D'lloste (P.). . . . . . . congé de convalescence, à compter du 18.

AIDES-MEDECINS.

part, le 11, pour Toulon, destiné au Shamrock.

Derounce....... le 2, rentre de congé. part, le 16, pour Toulon, destiné à la Thétis.

le 17, débarque du Talisman, rallie Toulon le 19. Dufourg. . . . . . . . . le 13, débarque de l'Austerlitz, arrive le 20.

Vivien, . . . . . . . . . . . . le 1\*\* juin, rentre de congé. TOULON

### MEDECIN PRINCIPAL.

TALAIRACH..... le 4, débarque de la Thémis, en congé de trois mois (dép. du 24).

493

BARRALLIER. . . . . le 1°°, débarque de l'Iéna.
MORANI. . . . . embarque sur id.
VALETEAU DE MOUILLAG. débarque de la Revanche.

GUIGL. . . . . . . embarque sur id.
Bertrand. . . . . . débarque de l'Amiral-Duperré.

Caradec . . . . embarque sur id .

Treer . . . . . le 9, débarque de la Corrèse, embarque le 15,

sur la Thétis.
Ph.BE. . . . . . le 6. embarque sur la Thémis.

Giraus . . . . le 17, embarque sur *la Corrèce* (corvée).

LLY . . . . le 13, id. sur *le Tarn*.

Neernet débarque du Tarn (corvée).

Dollieule. le 15, arrive de Cherbourg, pour concourir.

Grall. . . . . . . le 19, arrive de Brest, pour concourir, rallie Brest le 25.

Taucr. . . . . le 24, débarque de la Thétis, étant désigné pour l'immigration indienne, part, le 28, pour Saint-Nazaire.

BARRE. . . . . . le 26, embarque sur la Thétis.

GUIOL. . . . . . le 27, débarque de la Revanche.

REVEAUD (Philippe). . . . embarque sur la Revanche (corvée).

MEDECINE DE DEUXIÈME CLASSE.

Esclangon. . . . . . . congé de trois mois (dép. du 28 avril).

Couteaun. . . . . . le 5. embarque sur le Volage.

Gognes, . . . . . . le 6, rentre de congé.
Essusy. . . . . . . le 5, rend son congé du doctorst, embarque, le 13.

sur la Thétis.

6. le 15, rend son congé du doctorat.
Océane. désigné pour la Martinique (dés. du 10).

Québec. désigné pour la Martinique (dép. du 1d).

destiné à la Cochinchine, arrive le 17, et embarque,
le 20. sur le Shamrock.

Qυέρες.... part pour Bordeaux le 20.

• AIDES-MEDECINS.

Leclerc. . . . . . destiné à la Pallas, emburque sur l'Orne le 1er.

 TRÉSNIER.
 le 1st, embarque sur l'Aveyron (corvée).

 BERGOUGNOUX.
 le 4, arrive du Navarin.

 MARTIN.
 le 5, dèbarque du Volage.

 NEGRETI.
 le 8, embarque sur le Skamrock.

Nazaire.

Bays. . . . . . . . . . . . part, le 25, en congé de quatre mois.

## TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

### DU TONE TRENTE-SEPTIÈME

#### А

Abeès du foie (Relation d'un cas d') traité par la méthode des médecins anglais en Chine, par le D<sup>\*</sup> Sollaud, 406-410.

— De la rate, suivi de guérison,

par le D' Doué, 478-484. Aïnhum (Étude sur l'), par le D' Da Silva Lima, 54-61.

— (La question de l'), par le D' Fontan, 177-212.

Arnould (Nouveaux étéments d'hygiène d'), analysés par le D'Nielly,

484-488.

#### В

Beaufils (Note sur la Topographie de Vinh-Long, par le D'), 257-297, 337-367.

Béribéri (Le) d'après les travaux brésiliens, par le professeur Féris, 468-478.
Bibliographie, 163-168, 484-489.

Borius (A.) (Topographie médicale du Sénegal, par le Dt), 140-151, 230-247, 297-320, 367-402, 436-466.

Bulletin officiel, 73-80, 173-176, 253-256, 352-356, 411-416, 490-493.

#### C

Contributions à la géographie médicale, 417-456.

Cras (C.) (Nouvelles remarques à pro-

pos du liséré plombique, par le professeur), 61-75.

Crevaux (J.) (Bécit succinct du troisième voyage dans l'Amérique équatoriale, par le D'), 26-54.

Corre (A.) (De l'étiologie et de la prophylaxie du typhus amaril, par le D'), 5-26, 81-140, 215-250.

 (Du microhe de l'ictère grave et de l'oscillaire de la malaria, par le D<sup>\*</sup>), 403-406.

#### .

Dépêches ministérielles, 75-77, 173-174, 253-254, 352-353, 411-412, 490-491. Dermatose parasitaire (Un cas de), ob-

servé pour la première fois en France, par le professeur M. Nielly, 345-367. Doué (Observation d'un abcès de la rate suivi de guérison, par le D\*), 478-484.

### Е

Emphysème généralisé traumatique (Observation d'un cas d'), par le D. Gallerand, 320-329.

### F

Féris (Compte rendu du Manual del Practicante de sanidad de la armada du Dr Ruiz y Sanroman, par e le professeur), 166-168,

- (Institution des Practicantes en Espagne), 469-472

 (Le béribéri d'après les travaux brésiliens), 466-478.

Fièvre jaune (De l'étiologie et de la prophylaxie du typhus amaril de la), par le D. A. Corre, 5-26, 81-140, 213-230.

- (L'épidémie de), en 1881, au Sénégal, 468.

- (Note sur l'emploi du salicylate de soude dans le traitement de

la) 252. - (Moyen préservatif de la), 329. Fontau (La guestion de l'ainhum, par

Gallerand (Observation d'emphysème généralisé traumatique, par le Dr). 320-329.

H

llainam, 417-425.

le Drl. 177-212.

llémato-chylurie filarienne (Un cas d'), traduction du D. Treille, 247-252.

Hirsch (A ) (Manuel de pathologie historique et géographique du professeur). Compte rendu par le D' Roehefort, 163-168

Lapeyrère (Les ptomaines, par M.). 154-162.

Liséré plombique (Nouvelles remarques à propos du), par le professeur Cras.

Listes d'embarquement, 77. Livres recus, 350, 411, 490,

M

Microbe (Du) de l'ietère grave et de l'ossillaire de la malaria, par le D. A. Corré, 409-406.

Nouvements des officiers du Corps de Solland (E.) (Relation d'un cas d'ab-

santé dans les ports, 78-80, 174-176, 254-256, 335-336, 412-416, 491-493.

Nielly (M.) (Un cas de dermatose parasitaire observé pour la première fois en France par le professeur), 337-345.

- Papulose filarienne, 488-489, - (Compte rendu des Nouveaux éléments d'hygiène d'Arnould,

par), 484-488. Noury (Note sur l'emploi du salicy-

late de soude dans le traitement de la fièvre iaune au Sénégal, par le Dr), 252.

### Þ

Papulose filarienne, par le professeur Nielly, 488-489. Practicantes (Institution des) en Es-

pague, 169-172. Ptomaines (Les), par M. Lapevrère, 151-

162.

### R

Rey (Traduction de l'Étude sur l'ainhum du professeur Da Silva Lima, par le Dr), 54-61.

Rochefort (Compte rendu du Manuel de pathologie historique et géographique du professeur llirsch, par le D'), 163-168.

Rulz y Sanroman (Manual del Praticante de sanidad de la avmada du Dr). Compte rendu par le professeur Féris, 166-168,

Salicylate de soude (Note sur l'emploi · du) dans le traitement de la fièvre jaune à Saint-Louis (Sénégal), par le Dr Noury, 252-253.

Sénégal (Topographic médicale du), par le D. A. Bornes, 140-151, 230-247. 297-3 (0. 436-466.

Silva Lima (Da) (Étude sur l'aïnhum, par le Dr), 54-61.

### TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

cès du foie traité par l'incision), 406-410. - (Rapport Médical du Dr) pen-

496

dant la campagne du Kerguelen, 417-436.

T

Treille (Traduction de : Un cas d'hémato-chilurie filarienne, par le Dr), 247-252. Typhus amaril (De l'étiologie et de la

prophylaxic du), par le Dr A. Corre, 5-26, 81-140, 213-230,

Variétés, 168-172, 252-255, 329-330, 488-490.

Vinh-Long (Notes sur la topographie de), par le D' Beaufils, 257-297, 345-367. Voyage dans l'Amérique équatoriale (Récit succinct du troisième), par le D'

γ

J. Crevaux, 26-54.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES DU TOME XXXVII.

Yeso, 436.

### Table des figures et des planches contenues dans le tome XXXVII.

|                                                         |  | Pages   |
|---------------------------------------------------------|--|---------|
| Schema de l'extension géographique de la fièvre jaune . |  |         |
| Coupe de geneive pigmentée du liséré gengival           |  |         |
| Figures relatives à l'aïnhum et planche                 |  | 190-195 |
| Filaire de la papulose filarienne                       |  | 213-359 |

Le Directeur-Gerant, A. LE ROY DE MÉRICOURT.